كالترسية ادامية ادرسات والنشر والتوزيع

ر و بیر بلانشی

المنطق وتاريك

من ارسطو حتى راسل ترجمة الدكتور خليل احد خليا



جمييع الحقيوق محفوظية

# روبيربلانشي

# المنطق وتاريخه

من ارسطوحتی راسل

ترجمة الدكتور خليل احمد خليل

ديوا المطبوعات السجامعية - المجتزائر المؤسسة المجامعية للدراسّات والنشروّالتوزيع - لهنان

### محتويات الكتاب

### إستهلال مقدّمة

- . 1 . الروَّاد
- 2 . أرسطو
- 3 . ثيوفراسط
- 4 . الميغاريّون والرواقيّون
  - 5 . نهاية الأزمنة القديمة
    - 6 . المنطق الوسيط
- 7 . النهضة ومطلع الأزمنة الحديثة
  - 8 . ليبنيز
  - 9 . مسارات
  - 10 . يقظة المنطق
- 11 . عهد اللوجيستيك ( المنطق الرياضي )
  - 12 . نظرة الى نصف القرن الأخير

٥

### إستهلال

يقال إن كل تاريخ معاصر . فنحن ننكب على الماضي ، بسذاجة او بوعي ، لكي نفسر او بكل بساطة لكي ندركه ، فلا تنعكس عليه معارفنا الجديدة وحسب ، وانما تنعكس عليه ، بخاصة ، مصالحنا وعتادنا الادراكي الحالي . وهذا ، كما سنرى ، ما يقدم تاريخ المنطق خير مثال عنه . إن تجدد هذا العلم في عصرنا بدل من نظرتنا اليه ، فلم يعد من الممكن اليوم أن نرى الى منطق أرسطو ، ومنطق الرواقيين ومنطق الوسطويين ، وحتى منطق المحدثين من ليبنيز حتى بوول ، بنفس العين التي ومنطق الوسطويين ، وحتى منطق المحدثين من ليبنيز حتى بوول ، بنفس العين التي كان يُنظَر بها الى هذه المنطقيات في بداية عصرنا . فلا بد من إعادة كتابة تاريخ المنطق ، وهناك جهود مبذولة من عدة جوانب في هذا السبيل ومنذ بضعة عقود .

إلا انه من الحق ايضاً ، كما يُقال ، إنه لا يوجد تاريخ معاصر ، حتى وان كانت الحقبة المعاصرة هي الأغنى في الميدان المدروس ، كما هو الحال بالنسبة الى المنطق . اننا نضيع في نبش التفاصيل ، ونعاني كثيراً من استخلاص الخطوط الكبرى ، وتلك الخطوط التي نستخرجها تتخالط وتتلابس بشكل محزن . وكذلك ، كلما اقتربنا من الحاضر ، توجب على التاريخ ان يفسح المجال ، شيئاً فشيئاً ، امام الجدول . وامام جدول نعلم انه ظرفي ، لا تكون فيه الأهمية التاريخية لظاهرة او لفكرة إلا بنتائجها وتواليها . فلن نندهش ، اذن ، اذا جاء الفصل الأخير من هذا الكتاب موضوعاً بأسلوب مختلف عن اسلوب الفصول الأخرى . واللوحة التي نرسم من خلالها تاريخ المنطق المعاصر لا يمكنها ان تحل في شيء محل الدراسة المباشرة . والقارىء تاريخ المنطق المعاصر لا يمكنها ان تحل في شيء محل الدراسة كهذه ، ويأملُ الآن في الذي نتوجه اليه هو ، بخلاف ذلك ، قارىء تجاوز دراسة كهذه ، ويأملُ الآن في استكمال معرفته للمنطق الحالي من خلال نظرة الى الماضي ، معتبراً ، كما كان يقول أ . كومت ، اننا لا نفهم علماً حق الفهم الا من خلال تاريخه .

حديثة هي الدراسة التاريخية للمنطق ، ولا تعود بأي حال لأكثر من قرن . اللهم الا اذا استثنينا المجاميع المرجعية ، شيمة مرجع كيكرمان (1598) ، او الروايات المفرطة في الخيال مثل رواية رامو ، التي ترجع المنطق الى نوح وبر وميثوس . وعلة هذا النقص جلية ، بينة . فاذا لم يكتب تاريخ المنطق فمعنى ذلك أن المنطق مظنون بأنه دون تاريخ ، وإن مبدعه قد أبلغه الكيال بضربة واحدة . ولم يكن كانط إلا معبرًا عن رأي مشترك عندما كتب ، في صيغة شهيرة ، ان المنطق لم يتمكن من التقدم خطوة واحدة منذ أرسطو ، وإنه كان ، في ظاهره ، مغلقاً ومكتملاً التقدم خطوة واحدة منذ أرسطو ، ولقد ساد هذا الاعتقاد ، بدون اشتباه تقريباً ، حتى نهاية القرن التاسع عشر ، وحتى بعد ذلك بقليل . وبينا كان المنطق يستيقظ من نوم عميق ، لم يكن بروشار ، مثلاً ، يتردد في القول : « المنطق علم جاهز . ويكننا التأكيد بدون خوف ، ان عصر الابتكارات قد أنسد في وجه المنطق \* (2)

كذلك هناك شيء من المفارقة يستلزم ان تبدأ الأبحاث عن تاريخ المنطق مع كتاب كارل برانتل الشهير Geschichte der logik (4 أجزاء ، 1855-1870) . فنحن امام رجل ، كما يقول بوشنسكي بشيء من الهزء ، كرَّس كل حياة عمله ليكتب تاريخ المنطق الشكلي ، فبرهن أن كانطكان على حق في النهاية ، وان المنطق

<sup>(1)</sup> Critique de la raison pure, priface de la seconde éd., début

<sup>(2)</sup> La Logique de J.S. Mill, Revue philosophique, 1880

<sup>(3)</sup> Formale logik, p. 8.

الشكلي لا تاريخ له في آخر المطاف . إن هذا الابتسار زيّف كل كتابه من الدّفة الى الدّفة . فاذا ظلّ ذا قيمة كمجموعة نصوص ، فأن تأويلات النصوص والأحكام الصادرة بحقّها لا تزال مشبوهة واحياناً ضالّة بكل صراحة . وبالتالي ، فأن كل شيء في هذا الكتاب مُفسر بمقتضى المنطق الأرسطوط اليسي الله يسمّى المنطق الكلاسيكي . وهذا مثلاً سبب التقييات المغلوطة والشتائمية أحياناً الموجهة لمنطق الرواقيين ؛ ومن هنا جاءت الفكرة بأن القرون الوسطى قد استرجعت فقط نظريات أرسطو ، وأسبغت عليها الشبهات ، وإنها تمثل بالنسبة الى المنطق « الف سنة أرسطو ، وأمام مبالغات واخطاء كهذه ذهب مؤرخو المنطق المحدثون الى حد التصريح بأن كتاب برانتل اذا كان يفتح عصراً للأعمال في هذا المضهار ، فأنه صار اليوم « بدون قيمة » و « غير مستعمل » (1) هذا إذا لم يزدروه لدرجة انهم يتجاهلونه المأثن .

إن انبعاث المنطق منذ قرن هو الذي استثار ، في المقابل ، تجديداً لتاريخه . فبعد حقبة من الامتعاض من المنطق القديم ، المنظور إليه كأنه منطق بائد تخطاه المنطق الجديد ، بدأت تظهر مشاعر مختلفة واهتامات متجددة بالمذاهب القديمة ، بشكل محدود بادىء الأمر ، ثم تعمّمت فيا بعد . ان العقول المهذبة بمارسة المنطق الجديد ، والتي اكتسبت منه معارف نظرية وعادات فكرية كان يفتقر اليها الفقهاء والمؤرّخون الذين كانوا حتى ذلك الحين ينشرون كتب المناطقة القُدامي ويعرضون مذاهبهم ، استبصرت بعودتها الى المصادر ، فيا يتعدى الترجمات مذاهبهم ، الستبصرت بعودتها الى المصادر ، فيا يتعدى الترجمات واللخصات والشروحات ، ان تلك المذاهب القديمة التي كان يحكم عليها بالغموض وبالزوال ، تستعيد معناها والأهتام بها ، وتنتظم على نحو أذكى تجاه ذاتها وتجاه علاقاتها المتبادلة معاً . حقاً كان هناك رواد . ففي منتصف القرن التاسع عشر ، علاقاتها المتبادلة معاً . حقاً كان هناك في س . بيرس و ج . فين ، فألقوا نظرة جديدة على ماضي علمهم . ولكن عصراً جديداً في تاريخ المنطق بداً ، حقاً ، حوالي جديدة على ماضي علمهم . ولكن عصراً جديداً في تاريخ المنطق بداً ، حقاً ، حوالي جديدة على ماضي علمهم . ولكن عصراً جديداً في تاريخ المنطق بداً ، حقاً ، حوالي جديدة على ماضي علمهم . ولكن عصراً جديداً في تاريخ المنطق بداً ، حقاً ، حوالي جديدة على ماضي علمهم . ولكن عصراً جديداً في تاريخ المنطق بداً ، حقاً ، حوالي

<sup>(1)</sup> Bochenski, Ancient formal logik, p.6

<sup>(2)</sup> Scholz, Esquisse d'une histoire de la logique.

العام 1930. فبينا كان جورجنسن يخصص الجزء الأول من كتابه الضخم « مبحث في المنطق الشكلي » (1931) لدراسة تطوره التاريخي ، كان ج . لوكاسيوفيتز وهد . سكولز يقدّمان الدافع الحاسم لهذا الانبعاث في الدراسات التاريخية . فالأول القي ضوءاً جديداً على كل المنطق القديم ، من خلال مقال كتبه عن تاريخ منطق المقدمات (1934 -1935) ، ومقال كتبه سنة 1939 عن القياس الارسطوطاليسي . واما سكولز فقد نشر ، بعد مقالة عن علم المصادرة عند القدماء ، (1930) دراسة موجزة ، لكنها قيمة ، عن تاريخ المنطق (1931) الذي يمتاز بشكل واضح عن كل ما سبقه . وترك كلاهما تلاميذ وراءهما ، استجلبوا بدورهم تلاميذ آخرين . فتكاثرت الدراسات الحقلية والكتب او المقالات . واليوم تسمح الأعمال التوليفية التي قام بها بوشنسكي (1956) وكنيال (1962) ،اللذان ندين لهما كثيراً (۱۱) بأجراء مقاربة إجمالية .

لقد باتت تاریخیة المنطق بحکم المعترف بها ، فکیف یحسن بنا ان نقطّع هذا التطور لکی نلاحظ مراحله الکبری ؟

يبدوان تحقيباً أولياً يفرض نفسه ، وهو التحقيب الذي كان في الواقع قد جرى تبنيه ، على نحو علني نسبياً ، في ازمنة كان المنطق الرمزي الحديث ، لا يزال فيها فتياً ، ويحتاج الى ان يختلف ليعرف . ان عنوان كتيب كارناب ، المنطق القديم والحديث ، يعبر عن ذلك بوضوح ، ومن المناسب ، في تعليم المنطق ، ان تحفظ بهذا التقسيم كما تفعل الكتب الدراسية عموماً . ويتحدد القطع بحدود 1850 ، في وقت انفلت فيه المنطق من الفلاسفة ، ليقع في ايدي الرياضيين ، منحازاً بذلك الى العلوم الأخرى .

بيد أننا منذ الننتملي في ذلك عن كثب يتجلى امامنا تبسيطُ فاحش . ومثال ذلك ان سكولز مع وقوفه عند الخلاف الجوهري بين طريقتي معالجة المنطق ، فهو لا يرى أنه مأذون لكي يطابق هذا المقطع مطابقة تامة مع قطع زمني ، وان عليه أن يقبل بتعايش ما بينها : فمن جهة يستمر المنطق على الطراز القديم حتى العصر

في الصفحات المقبلة سنشير الى ( Formale logike ) بـ ... F.L والي The development of logic بـ ... (1)

اللوجيستيكي ، ومن جهة ثانية يبدأ هذا العصرحقاً مع ليبنيز ، ومع ذلك فقد ظل مكسوفاً طيلة قرنين .

ان تقسياً كهذا ، وإن كان معتدلاً ، فهو يستدعي بعض التحفظات . لأننا ونحن نستلهم سكولز بالذات ، الا ينبغي علينا أن نعود بروح المنطق الحديث الى ما قبل ليبنيز ، وإن نترسمه عند مناطقة آخرين في العصور القديمة ؟ الأمر الذي سينجم عنه سحب الثنائية عن بُعده التاريخي ، أن لم يؤد إلى إضعاف هذا الفرع أو ذاك من فرعي المنطق . أننا نعرف أن ليبنيز نفسه يجعل من أرسطو اكبر منطقي ، ويعلن أنه متمسم له ، وإنه كان «في الواقع أول من كتب بشكل رياضي خارج الرياضيات » أن . واليوم لا يرفض المناطقة الجدد هذا النسب ، ومثال ذلك أن تتجاوز دقّتها حتى دقة النظرية الرياضية»؛ فهي منظومة «مماثلة للنظرية الرياضية لعلاقة أكبرون ، كما لاحظ ذلك الرواقيون بحق » . ويقول لوكازيوفيتز : أما الرواقيون أنفسهم فليس منطقهم شكلياً وحسب شيمة منطق أرسطو ، بل هو علاوة على ذلك ، شكلاني مثل منطقنا أك . ومن جهة ثانية نعلم تماماً اليوم أن جداول الحقيقة ، المنسوبة إلى بيرس أو وتيجنشتاين كانت معروفة منذ أيام المغاريين .

ثمة صعوبة أخرى (ق): هي ان التثنية كها مارسها سكولز تؤدي الى ان تضع في خانة واحدة كل « ما يمتد من أرسطو حتى العصر الحالي ، ويشمل كل ما هو غير مستوحى من فكرة ليبنيز اللوجيستيكية » . لأن « التمييز المألوف بين الأزمنة القديمة والقرون الوسطى والأزمنة الحديثة ليس له بالنسبة الى هذا المنطق اي معنى » . وإلحال فمنذ العصر الذي وضع فيه سكولز هذه السطور ، أدَّت تطورات الدراسة الناريخية التي استثارها هو ذاته ، الى مراجعة جادة للحكم الذي جرت العادة على اصداره بحق المرحلة الوسيطة ، فلم يعد من المكن اليوم ان نتجاهل أصالة المنطق الوسطى قياساً على اصالة الأزمنة القديمة ، ولا البواكير الجلية التي نجدها فيه عن الوسطى قياساً على اصالة الأزمنة القديمة ، ولا البواكير الجلية التي نجدها فيه عن

<sup>(1)</sup> Le Lettre à Gabriel Wagner, fin 1696, in Gerhardt, phil. Schr, VII, p. 519.

<sup>(2)</sup> Aristolés Syllogistic, p. 6, 131,73,15 .

<sup>(3)</sup> Esquisse, p.5

اكثر من موضوعة من موضوعات اللوجيستيك الحديث . يضاف الى ذلك انه من غير الصحيح ان نساوي ، بطريقة ما ، بين قرنين او ثلاثة قرون من النشاط المنطقي الواسع في القرون الوسطى ، وبين قرون الجمود التي تلتها والتي تفسر اعتقاد كانط والكثيرين سواه بالركود النهائي للمنطى .

لهذا فأن بوشنسكي يقترح تحقيباً نحتلفاً . فلا بد اولاً من التمييز في منحنى التطور ، بين بعض الذرى ، تلك التي تقع عليها الحقبات الخلاقة حقاً : في الازمنة القديمة بين القرنين الرابع والثالث قبل تقويمنا ؛ وفي القرون الوسطى نميز بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر : واخيراً في عصرنا ، منذ منتصف القرن التاسع عشر . ويمكن ان نلحق بها ، من هذا الطرف وذاك ، ما هو إعداد لها ، وما هو امتداد لها مباشرة . فبين هذه التكتلات الكبرى الثلاث ، هناك تكتلان فارغان : القرون الوسطى البعيدة ، وهذا النوع الآخر من القرون الوسطى الخاص بالمنطق الذي تمثله المرحلة المساة «كلاسيكية » . من هنا يأتي تقسيم تاريخ المنطق الغربي الأزمنة القديمة (حتى القرن السادس من تقويمنا ) ؛ القرون الوسطى البعيدة (من القرن السابع حتى القرن التاسع ) ؛ المدرسية (السكولائية) (من الثاني عشر حتى القرن التاسع عشر ) ، « المنطق الكلاسيكي » الحديث (من السادس عشر حتى التاسع عشر ) ؛ والمنطق الرياضي (منذ منتصف القرن 19) .

من جهة ثانية يشدد بوشنسكي على ان هذا التاريخ ليس تاريخ تقدم متواصل ، حيث ان المراحل الفارغة تطبع فقط أزمنة تباطوء او توقف . ففي كل انطلاقة يكون الأنطلاق ان لم نقل من الصفر ، لأن الماضي غير مجهول تماماً ، فمن اتجاه جديد على الأقل . فالمنظق بدلاً من ان يسير في خط الحركة البادئة ، يعاد ابتكاره بنحوما ؛ ويُلقى عليه ضوء بديد ، فيُطبع البحث بطابع أصيل . اذن يظهر المنطق امام المؤرخ بثلاثة أوجه متباينة تماماً (1) يجدر بنا رسمها بشكل مستقل مشددين

<sup>(1)</sup> على هامش هذا التطور التاريخي للمنطق الغربي ، يفسح بوشنسكي المجال امام وجه رابع هو المنطق الهندي ، الذي لن نتناوله في هذا الكتاب .

على السمة الخاصة بكل منها . غير أن هذه الأصالة المميزة لا تحول دون كلامنا على تاريخ للمنطق ، بصيغة المفرد ، لأنه خلف تعدد المواجهات يكمن نفس الموضوع ، كما تشهد على ذلك واقعة وجود نفس المسائل في سياقات مختلفة وبمصطلحات أخرى ووجود نفس المصاعب : ومثال ذلك أن حساب المقدمات اخترع في الواقع ثلاث مرات ، وفي هذه المرات الثلاث وجدنا مناقشات خصبة حول طبيعة التضمين ومفارقاته . سنلاحظ بسهولة هذه التقسيات الكبرى في فصول كتابنا .

## مؤشرات مراجع

#### indications bibliographiques

1) مراجع عامة

- K. PRANTL, Geschichte der Logik im Abendlande, 4 vol., Leipzig, Hirzel, 1855-1870.
- F. ENRIQUES, L'évolution de la logique, trad. fr., Paris, Chiron, 1926.
- J. JORGENSEN, A Treatise of formal logic, vol. I, Historical development, Copenhague, Levin and Munksgaard, et Londres, Humphrey Milford, 1931.
- H. SCHOLZ, Abriss der Geschichte der Logik, Berlin, 1931; trad. fr., Esquisse d'une histoire de la gogique, Paris, Aubier, 1968.
- J. M. BOCHENSKI, Formale Logik, Fribourg and Munich, Karl Alber, 1956; trad. angl., A history of formal logic, Notre Dame University Press, 1961
- W. and M. KNEALE, The development of logic, Oxford, Clarendon Press, 1962; 2edd. 1964.
- T. KOTARBINSKI, Leçons sur l'histoire de logique, fraduit du polonais, Paris, Presses Universitaires de France, 1964.

Pour une vue plus sommaire, consulter, sous la rubrique Logic, history of, les substantiels articles de l'Encyclopedia britannica (édition de 1961) et de l'Encyclopedia of philosophy (1967).

### 2) مراجع اوجز تتناول احدى المراحل الخلاقة الكبرى

- J. M. BOCHENSKI, Ancient formal logic, Amsterdam, North Holland publishing C°, 1951.
- Ph. BOEHNER, Medievallogic, an outline of its development from 1350 to c. 1400, Manchester, University Press, 1952.
- E. A. MOODY, Truth and consequence in medieval logic, Amsterdam, Nrt Holland publishing C°, 1953.
- C.I. LEWOS. A survey of symbolic, logic, Berkeley, University of California Press, 1918.

#### 3) بالنسبة الى شتى المؤلفين

■ سنورد المؤشرات الأساسية خلال الفصول المتتالية . ونجد مراجع مفصلة في صحيفة المنطق الرمزي Journal of symbolic logic التي تصدر منيذ 1936 في الولايات المتحدة : هناك اولاً مصادر عامة من وضع أ . شورش (1936 ، ص 121-121 ، وهناك ثانياً مصادر شبه شاملة عن المرحلة الراهنة في بقية الأعداد .

### الفصل الأول

# الرُوَّاد

1 . من التضمين الى التصريح2 . الجدليون3 . أفلاطون

### 1 . من التضمين الى التصريح

عندما نتساءً ل عن بدايات المنطق ، فأن تمييز يفرض نفسه ولا ، وهو التمييز الذي يفصل بين المعارف الضمنية والمعارف الصريحة . وهذا التمييز يلعب دوره على مستوى التصحيح النحوي المحض للخطاب . فالأمي او الطفل الذي يبدأ بالكلام على نحو صحيح نسبيا ، هل يمكن أعتباره عارفاً بقواعد لغته ؟ ذلك ممكن بمعنى أنّه تعلم بالمارسة اليومية طريقة تطبيق قواعدها ؛ وكذلك ليس من الدقة الكلام هنا على تطبيق ، والأفضل القول ، ببساطة ، انه تعلم طريقة استعمال اللغة ، فهو عاجز تماماً عن تبيان هذه القواعد وحملها الى مستوى النظرية . وحتى أنّ كاتباً جيّداً يمكن ان يكون نحوياً رديئاً . كذلك لا يكفي المرء أن يكون عاقلاً حتى يدعي انه عمل منطقياً . ولا ينبغي أيضاً ان نعزو معرفة قانون منطقي لمؤلف يكتف باستعمالها ، اذ لا بد له من صوغها بصراحة . إن المنطق كعلم يستلزم اولاً وجود باستعمالها ، اذ لا بد له من صوغها بصراحة . إن المنطق كعلم يستلزم اولاً وجود منطق عملي عفوي مثلما يفترض النحو وجود استعمال اللغة ؛ ولكن في كلتا الحالتين ، لا يبدأ العلم الا عندما ينصب الأهتام على المارسة ليُخرج منها النظرية .

بيد أن هذا التقسيم الكبير يستدعي بعض التوضيحات التي ستخفّف من حدّةِ القطع ، فعلى مستوى التصريح ، لا بد من الإعتراف بوجود فارق اسبقية بين الذي يبدو عاجزاً عن التعقل الصحيح وعن سوق محاججة كها ينبغي ، وبين الذي يعقل دون ارتكاب هفوات مع الكشف عن عيوب المحاججة عند الغير . فاذا اعتبرنا « المعرفة » بمعنى « القدرة على » ، أمكننا القول ، في هذا الأخير انه يقدر على التعقل ، مثلها نقول في خطيب انه يقدر على الكلام ، او في سبّاح انه يقدر على

السباحة . واذا توصل الى استعمال اساليب عقلية مجهولة حتى الآن ولكنها صالحة ، الا يمكننا تكريمه باعتباره صاحب اكتشاف جديد على صعيد المنطق العملي ؟

كذلك على مستوى التصريح ، لا بد من ممايزة بين ذلك الذي يصوغ صراحة ، وتجريدا ، قانونا منطقيا ، وذلك الذي ، دون ان يصوغه على هذا النحو ، يبين بما يقوله انه يعيه وعيا جليا . ان الصياغة تفترض أولا الوعي ( الاستيعاء ) ، ولكن هذا لا يؤدي بالضرورة إلى تلك . والحال ، عندما يستعمل المرء ، الذي اتينا على ذكره منذ هنيهة ، طريقة عقلية جديدة ونقية ، فليس من المستبعد ان يدرك بنيتها المنطقية ادراكا واضحاً نسبيا . اذن لا تحول ممايزة المستويات دون حالة تواصلية معينة .

لنمثّل ببعض الأمثلة على هذه الأعتبارات النظرية قليلاً . ان المنطق الحديث يعرف جيداً قانونين لحساب المقدّمات ، وهما متقاربان علناً :

 $p \supset \sim p$ ,  $\supset \sim p$  $\sim p \supset p$ ,  $\supset p$ 

وهذا معناه بعباره النغة العامة : (١) أذا تضمّنت مقدّمة نفيها بالذات ، فأنها تكون زائفة ؛ (١) وادا كان ، في مقدمة ما ، افتراض بأن خطأها بتضمّن صحتها ، فأنها تكون عندئذ صحيحة . وان أوّل هذه القوانين هو شكل الخفض الى الامتناع ؛ فهو يساعد على نفي أطروحة ، بتبيانه ان هذه الأطروحة تغلف تناقضاً والقانون الثاني يساعد ، خلافاً لذلك ، على إثبات اطروحة ؛ وكان يعرف في الماضي بأسم الثاني يساعد ، خلافاً لذلك ، على إثبات اطروحة ؛ وكان يعرف في الماضي بأسم كلافيوس (١) لأن كلافيوس ، وهو يسوعي من النصف الثاني من القرن السادس عشر ، لفت الأنتباه الى هذا القانون بمناسبة استعماله من قبل الهندسي اقليدس في براهينه . ان هذين القانونين دقيقان كفاية ، وخارجان عن الاستعمال العام : وعليه فمن المكن تكريم اولئك الذين أستعملوهما ، حتى وأن لم يصوغهما بشكل منفصل بوصفهما من

تُعزى هذه التسمية الى لوكازيونينز . ولكنه هو أيضاً بينٌ بالاستناد الى Sextus, Adversus mathematicas,VIII. 292. ، انه موجود أيضاً لدى الرواقيين ، في نص غير وارد في مجموعة Arnim القوانين المنطقية . والحال ، فأننا نجد هذا الاستعمال ، قبل أقليدُس ، في المرحلة التي سبقت المنطق الأرسطوطاليسي .

وللتمثيل على أوَّل هذه القوانين ، هاكم أولاً حجَّة زينون الإيلي ، كما يرويها لنا سمبليكيوس في شرحه الطبيعيات لأرسطو : « اذا كان هناك مكان ، فهو في شيء ما ، لأن كل موجود يكون في شيء ما ؛ ولكن ما هو في شيء ما يكون أيضاً في مكان ما ؛ اكن يجب على المكان ذاته ان يكون في مكان ، وهكذا إلى ما لانهاية ؛ اذن لا يوجد اى مكان » .

وهناك مثل آخر ، لفت فيلاتي الأنتباه اليه (١) ، نجده في مقطع من (Théétète) تيئيتيت . ويرمي افلاطون من ورائه إلى نقض اطروحة بروتاغوراس القائلة إن الأنسان ، بما هو فرداني ، هو مقياس كل الأشياء ؛ فيقول : اذا كانت هذه الأطروحة صحيحة ، لتوجّب على بروتاغوراس نفسه ان يقول بأن اولئك الذين يرفضونها ، ناظرين اليها بأنها خطأ ، هم على حق في رأيهم . اذن سيكون هناك معاندة بين بروتاغوراس وأخصامه ، ولكن بينا يحق لأخصامه ، من وجهة نظرهم ، أن يعتبر وا أطروحة بروتاغوراس بأنها مغلوطة ، فأن هذا ، بخلافهم ، لا يحق له من وجهة نظره ، ان يعتبر اطروحة أخصامه مغلوطة : وبناءً على اطروحته بالذات ، يتوجب عليه شخصياً أن يعتبر اطروحة اخصامه صحيحة ، وهم يعتبر ونها مغلوطة . وبعبارة أخرى : اذا كانت صحيحة فهي مغلوطة ، وهي أذن مغلوطة .

واما ثاني هذه القوانين ، قانون كلافيوس ، فلدينا مثل شهير عليه ، يمكننا ان نسبه الى عصرنا ، وان كان مثلاً أرسطوطاليسياً ، لأنه موجود في احد أعمال شبابه . قبل كتاباته المنطقية الأولى بكثير ، هو مثل البر وتربتيك La Protreptique . هذا

<sup>(1)</sup> sur une classe remarquable de raisonnanents par réduction à l'abserde, Revue de métaph. et de morale 1904, p. 799-809 avec réf à Théétète 171 a- c.

الأمثلة عند بوشنسكي .

العمل مفقودٌ حالياً ، لكنَّ المحاججة التي تعنينا ، يرويها لنا ثلاثة مفكرين مختلفين ، منهم الاسكندر الأفروديسي، الموثوق بشكل خاص : . اكان لا ينبغي التفلسف ، عندئذ يجب التفلسف ( اي لبيان عدم وجوب التفلسف ) اذن يجب التفلسف .

حتى ان صياغة قانون ما يمكنها ان تحتمل درجات تفسيرية مختلفة . لنتمشل ذلك ، هنا أيضاً ، بمثل واحد :

في مقطع من الطوبيقا Topiques في يقدم أرسطو النصيحة التالية لمارسة المجادلة: لأجل اثبات اطروحة ، يجب البحث عن مُقدِّمة تتضمن حقيقتها حقيقة الأطروحة: وعندئذ اذا بينا ان هذه المقدمة صحيحة ، نكون بذلك قدثبتنا الأطروحة ؛ ولدحضها ، يجب ايجاد مقدمة تكون نتيجة للأطروحة : وعندئذ اذا أثبتنا أنّ هذه النتيجة مغلوطة فسنكون بذلك قد دحضنا الأطروحة . اننا هنا أمام معرفة تنتمي تماماً الىحقل المنطق ، وتشف بوضوح تام في الصياغة الكلامية [ولكنها ليست واردة كقانون منطقي] فالقانون مفترض في النصح الذي يسديه أرسطو ، ويكمن فيه ضمناً . انه تضمين يتخطى مستوى الأستعال العادي ، الذي يتراءى للوعي ، ولكنه يبقى مغلفاً في الإعلام عن قاعدة ، متوقفاً على وجوبية المحاججة : انه ، اذا أردتم ، مشابه لنصيحة طبيب ، تفترض حقاً معارف نظرية ، ولكنها لا تعلم بها .

سوف يتحقق تقدم مع التحليلات الأولى حيث نقرأ (3): « لا يمكن ان نستخلص نهاية مغلوطة من مقدمات صحيحة ، ولكن يمكن استخلاص نهاية صحيحة من مقدمات مغلوطة » . ان القانون في هذه الحالة يمكن التعرف اليه مباشرة ، ولن نتردد في القول إن أرسطو لا يكتفي بتطبيقه ، بل انه عرفه على نحو صريح . الا اننا سنلاحظ أنه غير معلن بدقة ، ولكنه موصوف فقط : ان أرسط و

<sup>(1)</sup> F, L. p. 36-37.

<sup>(2)</sup> II, 4, 111 b 17 et suiv.

<sup>(3)</sup> II, 2, 53 b 8 et suiv.

يدركه من الخارج ، ويعبّر عنه في اللغة العامة . ثمة مسافة لا تزال تفصل صيغته وصيغة القانون . أو بالأحرى تفصل القانونين المتقارنين اللذين تستندُ اليهما .

فبالنسبة لأحد هذين القانونين ، المشترك في نصوص الطوبيقا والانالوطيقا (تحليلات) ، كما بالنسبة لقانون نص الطوبيقا ، سيأتي تجاوزها مع الرواقيين . وبالواقع ، ان الأولين اللذين « لا برهان عليها » ، حيث المتحولات العددية تدلُّ على المقدّمات ، يردان هكذا : « اذا كان الأول الثاني ، والحال فأن الأول ، إذن الثاني » و : « اذا كان الأول الثاني ، والحال فأن الأول ليس » .

والحقيقة ما هذه إلا تصورات استنتاجية ، وهي ليست قوانين منطقية . بيد ان الرواقيين كانوا يعرفون التعبيرين وعلاقتها ، وكانوا يعرفون كيف يقابلون كل تصور استنتاجي بمقدمة تضمينية . ولكنهم لا يفعلون ذلك ، قدر ما نعرف من نصوصهم التي وصلت الينا ، الا باستعمال امثلة عينية ، لا تعطي الا تمثيلات للقانون ، لكنها لا تعطي القانون ذاته . وهم لا يفعلون ذلك \_ ولا يستطيعون على كل حال ان يفعلوه باللغة العادية ، الوحيدة التي كانت بمتناولهم \_ إلا بمداورة شبه متوحشة . مثال ذلك ، اول القانونين : « اذا كان هناك نهار . فهناك نور . وهناك نهار ، هناك نور .

للحصول على القانون بمجمله كان لا بد ، في هذه الصياغة التضمينية ، من إبدال الثوابت العينيَّة بالمتحولات ، والكتابة : اذا إذا كان الأول الثاني والاول ، الثاني » . ولجعل هذه الصيغة الثانية معقولة اكثر ، كان لا بد من استعمال مزدوجات على طريقة الرياضيّين ، ومن الكتابة : « اذا « اذا الأول ، الثاني » و ( الأول ) ، الثاني ؛ » أو على نحو أفضل ، لا بد من ابدال اللغة العادية بلغة رمزية كليًا : اما بمتحولات تقديمية قريبة من متحولات الرواقيين : ((  $^2 = ^1$  ) ؛ واما بمتحولات اللوجيستيك الحديث :  $^2 = (^1$  ) ؛ وبالنسبة الى الثاني واما بمتحولات اللوجيستيك الحديث :  $^2 = (^1$  ) . وبالنسبة الى الثاني اللابرهاني ، الذي يتطابق مع النصف الثاني من نص الطوبيقا ، فيمكن ان نكتب :  $^2 = (^2$  ) وأما ثاني القانونين الحواردين ضمناً في نص الانالوطيقا ، فمن المكن ان نكتبه ، متتبّعين نفس المراحل تطوره ، كتابة نهائية على النحو الآتي :  $^2 = (^2 - (^2) - (^2)$  ).

### ٧ . الجدليُّون

اذا لم يعد من الممكن اليوم القول ، مثلها قال كانط ، ان المنطق ينتهمي عند أرسطو ، فعلى الأقل ينبغي الأخذ بالنصف الآخر من قوله والتأكيد ان المنطق قد بدأ معة حقاً . وتحضرنا ، بصدد هذه النقطة ، لشهادة أرسطو ذاته ، الأمر الذي لا يجيز اطلاقاً ذكر احتال التعاليم الشفوية المحضة ، او النصوص الضائعة حالياً . إنسا نعلم انه عندما يبدأ بمعالجة مسألة ، فمن عادته ، كأستاذ جيد ، ان يبدأ بذكر ما قاله الآخرون ، قبله ، في الموضوع . والحال ، فأنه لا يكتفي بعــدم ذكر شيء بصــدد المنطق ، بل أنَّه يفسر ذلك . فهـو يعلن في آخـر الكتـاب الـذي سيكون منطلقــاً لدراساته المنطقية : « لا يوجد ، حول هذه المسألة ، جزء موضوعٌ سابقاً وآخر غير موضوع : فلم يكن هناك شيء إطلاقاً » . ويعلن بعد ذلك بقليل : « اذا كان هناك أعهال قديمة كثيرة حول البيان ، فالأمر خلاف ذلك بالنسبة الى القياس العقلي اذ ليس لدينا ما نستشهد به ، وكان علينا ان ننكب ، ليس بدون مجهود ، على أبحاث أخذت كثيراً من الوقت ١١٠ ٣ . حقاً ، أن هذه التصريحات تدور حول الجدل أكثر ما تدور حول ما سيكونهُ المنطق بحصر المعنى . ولكن حتى اذا لم يكن الجدل ، كما كان يمارس قبل أرسطو ، موضوعاً لدراسة نظرية ، فمن الصحيح اكثر أن نتقبل ذات الأمر بالنسبة الى المنطق ، الناجم عن دراسة نظرية للجدل . هذه في الواقع هي المسائل التي يوحي بها التأمل في فن الحوار التي قادت أرسطو الى المنطق .

اذن يمكننا ، بعامة ، التمييز بين ثلاث مراحل في تكون المنطق : 1 ) ممارسة الجدل ، على نحو واع حقاً ، ولكنه غير مُنظر بعد ، وواقف عند مستوى وصفات تجريبية ، مستخدمة اكثر مما هي ظاهرة علناً ؛ 2 ) التصريح والتنظيم المنهجي لقواعد هذه المجادلة ، وهذا هو العمل الجديد ، المعترف به بهذه الصفة ، الذي أتاه أرسطو في الطوبيقا ؛ 3 ) الانتقال من دراسة المجادلة الى نظرية التعقل الشكلي عموماً ، اي إلى المنطق : هذا هو التقدم الذي يقودُ من الطوبيقا الى الهرمينيا والأنالوطيقا .

(1) réf.soph., 34; 183 b 34-36 et 184 a-b

حتى في العصر الذي يشغلنا ، وحتى لا نتحدّث عن الأنحرافات اللاحقة ، فأن كلمة « جدل » أبعد ما تكون ذات معنى واحد تماماً . فهي من فعل ،

، الذي يعني التحاور ، التجادل ، التناقش . وهو في مبدئه يتعلق اذن بمارسة الحوار . لكنه سرعان ما اتخذ معنى أوضح بقدر ما صارت هذه المارسة أوعى لأساليبها ؛ فصارت عندئذ تعنى مناقشة مؤسسة على نحوما ، منظمة \_ عادة في حضور جمهور يتابع اللعبة ـ كأنها نوع من المبارزة بين متحاورين يدافعان عن أطر وحتين متناقضتين (أ) . عندها أرتفع الجدل الى مستوى فن ، فن الأنتصار على الخصم ، فن نقضهِ أو مغالبته . هكذا أنشحنت الكلمة بشحنة سجالية ، أو أحتضارية على الأقل. ونجد هذه الميزة في محاججة الفيلسوف بوصفه يرمي إلى وضع عقيدته وتبريرها بمناقشة عقائد الغير ، حتى وان صار الحوار عندئذ باطنياً ليصل الى نوع من هذه المحـاورة الصامتـة للنفس مع ذاتهـا وهــو ما جعلــه أفلاطــون حدًّا للفُّكر (²) . وكيما ان ممارسة هذا الفن ، حيثَ يكون الدفاع عن أطروحة مرتبطاً نسبياً بمناقشة موضوعة او عدة موضوعات متعارضة ، تستوجب ، لبلوغ غرضها ، تجاوز الخصم بالدقّة والمهارة وقوة الحجة ، فأنها تعرّضُ صاحبها لغواية استعمال شروط مزيَّفة نسبياً: وعندها نصل الى الماحكة وهي فن مضايقة الخصم، والى السفسطة ، وهي فن الخداع بمقاييس تضليليّة . اذن استعملت كلمة « جدل » في الوسط الفكري الذي ترَّبي فيه أرسطو ، بمعني متقلّب قليلاً حيث تتداخل شتى هذه التصورات ، والتي سينضافُ اليها المعنى الشخصي والمتقّلب الذي سيعطيها إيَّاه افلاطون.

فمتى وبمَن تم التوصل الى هذا النَّقاء في ممارسة النقاش الذي رفعه الى مقام فن ؟ ان الجواب عند أرسطو أيضاً . فنحن نعرف من مصدرين مستقلين (3) أنه كان يعتبر زينون الإيلي « مبتكر الجدل » . ولا شك انه كان يقصد الاستعمال الله ي

<sup>(1)</sup> Cf. Jacques Brunschvig dansl'introd. desonéd. des topiques, Paris, Belles-lettres, Budé, vol. I, 1968, p. XXII et suiv.

<sup>(2)</sup> Théétète, 189e; soph. 263e.

<sup>(3)</sup> Diogène laerce, vies, VIII, 57 et IX, 25, Sextus Empiricus, adv. math. VII, 6-7

الدخلة زينون على ممارسة المناقشات الفلسفيّة بأسلوب الخفض حتى الأمتناع الذي كان يستعين به الرياضيون من قبل ، لا سيا الفيتاغوريّون في برهانهم الشهير على المتناع مقارنة (Diagonale) خط الزاوية مع ضلع المربّع . وبالتالي يخبرنا أرسطو ان زينون الله كان قد وضع في شبابه كتابه لأثبات الموضوعة البارمينيدية عن وحدة الوجود بأظهار النتائج الممتنعة التي تستوجبها الموضوعة النقيضة ، موضوعة اتباع الكثرة . وبالطبع تنتمي الى الأسلوب نفسه ، وبالمعنى الذي أراده عموماً ، حججه الشهيرة ضد الحركة . وسنجد استعال مماثلاً لدى سقراط مع هذه المفارقة وهي ان الشهيرة ضد الحركة . وسنجد استعال مماثلاً لدى سقراط مع هذه المفارقة وهي ان الشهيرة غدة بخفض الى الخطأ . دون ان يذهب حتى الأمتناع : مثال ذلك أنه عندما ينتقد الموضوعة القائلة أنه يمكن تعليم الفضيلة ، يستخلص منها هذه الخلاصة وهي ان الأنسان الفاضل لا يتوانى عن تعليم الفضيلة لأبنائه ، ويذكر امثلة معاكسة لهذه المحصلة (2) . ولكن سواء أفضت الى كشف خطأ فعلي او تناقض منطقي ، يبقى من الثابت ان سيادة المنطق الأمتناعي تعتبر صفة أساسية في المهارة الجدلية .

ثمة مورد آخر للجدلي ( المجادل ) لكي يدحض خصمه ، وهو التنديد بأغلاط منطقية في المحاججة التي يدافع بها عن أطروحته ، بدلاً من مجادلته في حقيقتها . ويلزم لذلك ان يكون قادراً على التمييز الدقيق بين المقاييس الصحيحة وغير الصحيحة ، الأمر الذي يفترض معرفة منطقية ضمنية على الأقل . لكن سفسطات الحصم ليست دائماً عفوية وبرئية . فنهاية المهارة تكمن في تلبيس شكل منطقي لا يدحض لأحكام مغلوطة : وذلك إما لتبرير رأى متناقض ، وإما لإكراه الغير على الظهور بمظهر مضحك . ولقد اشتهر السفسطائيون بمهارتهم في هذا الفن وذهبوا الى حد الأعتزاز بذلك . ويقال ان بروتاغوراس كان يتبجع بقدرته « على ان يجعل الحجة الأسوأ تبدو كأنها هي الأحسن » . من هنا جاء أسم « السفسطائية » الذي أطلق على تلك الماحكات الزائفة عمداً . فرأى افلاطون أنه من المستحسن أطلق على تلك الماحكات الزائفة عمداً . فرأى افلاطون أنه من المستحسن

<sup>(1)</sup> Parménide, 128 d.

<sup>(2)</sup> Ménon, 93 b- 94 e.

تخصيص حوار ، Euthydéme ، لأولئك الذين يمتهنون اعمالاً كهذه ، والذين صب عليهم جام الهزء السقراطي ؛ وبنفس الروحية ، سيرفض أرسطو إدخال السفسطة في الجدل . وعلى الأقل لا بدله من إعلام المجادل بذلك حتى يحميه من حيل الخصم . لهذا بلغ الطوبيقا ذروته في كتاب مخصص لتحليل السفسطات ، متوسلاً بذلك فضحها ، وبالتالي ، دحضها . وهذا تحليل يقود الى أساس المنطق .

امام هذا الازدهار للشطارات وللمكائل المنطقية التي شهدها عصر السفسطائين، لا بد، من جهة ثانية ، من إدخال ممايزة حتى وان لم يكن الفصل واضحاً جداً . فالى جانب الشفسطات بالمعنى الدقيق ، المخصصة لخداع المستمع ، نجد انواعاً من الألعاب اللفظية التي تسمّى هكذا ، لكنها تثير الفضول وتحث على البحث عن خلل الذريعة . ومن المؤكد ان هذه الألعاب أسهمت في تمرين وتنقية الروية المنطقية . ونحن مدين بهذه الألعاب للميغاريين الذين شكّلوا ، الى جنب الأيليّن والسفسطائيين ، تياراً ثالثاً في تطور الجدل . والحقيقة انهم هم أيضاً تسلّوا في استثارة الغير ومضايقته بطرح ألغاز عليه . يعلمنا ديوجين لايرك ان مدرسة الميغار Mégare كانت توصف بالجدل ؛ ويلاحظ زيللر ان الماحكة لم تلبث في الواقع ان هيمنت على تعاليمها الأيجابية (١٠) . ولكن لبعض ذرائعها قيمة منطقية لا يرقى اليها الشك . والذريعة الأشهر هي لأيوبوليد : انها ذريعة الكذّاب التي لم تزل منذ قرون تشغل المناطقة وتتيح لهم الفرصة لأختيار حنكتهم . وبذلك فنحن نسير في الطريق المؤدي الى المنطق ، وهذا ما تشهد عليه واقعة ان جدلي المدرسة الميغارية ، لا سيا ديودور وفيلون ، هم الذين أوحوا للرواقيين بالقسم الأساسي من منطقهم الذي ظهرت أسسه منذ عصر أرسطو .

هكذا كان الجدل، في مختلف جوانبه، يخضر المنطق. ولكي يغدو فنا حقاً، افترض قيام دراسة للمؤتلفات المنطقية في الخطاب، وعلاقات التتوالي او التعارض بين المقدمات؛ ولا بدله من الأعتراف ومن تحليل شتى طرائف المحاججة، ومعرفة التمييز بين التسلسل الصحيح وغير الصحيح. بيد أن الجدل كان لا يزال يفتقر الى

<sup>(1)</sup> Diogème., Vies II, X, 106; Ed. Zeller, ph. der Griechen, 3e éd. 1875, II, I, p. 225

امرين يميزانه عن المنطق: أولها وبشكل خاص أن معرفته المنطقية ظلّت الى حد بعيد في الحالة التضمينية. انه فن ، تقنية (١) . انه يقدّمُ قواعد ، لكن بدون التوصل الى استخراج وصياغة القوانين التي تبررُها على نحو منتظم . يضاف الى ذلك طابعه العرفاني الذي من نتائجه ليس فقط الحيلولة دونه ودون التجرد العلمي ، بل أيضاً صب أهتامه على المحاججة ذات الطابع المهاحكي را الدحضي التهافتي . والحال فأن القوانين والقواعد التي تحكم ، مثلاً ، الحصر الأمتناعي ، أو تحليل السفسطات ، إنما ستدخل حقاً في مضهار المنطق ، ولكنها لن تحتل فيه سوى مكانة محدودة ، اذ ان الجوهري منها يستند الى المنطق المباشر والتقريري . وان المنطق المتضمن في المجادلة لهو ، بخاصة منطق سلبي او نقدي ، اكثر منه منطقاً ايجابياً وبناءاً .

#### ٣ . افلاطون

من الخفة الادّعاء بتحديد واضح للجانب الذي قدّمه لأعداد المنطق مؤلفون لم تصل إلينا أعمالهم ، فلم يبق أمامنا سوى الاستعانة بالأجزاء الصغيرة التي نقلها إلينا جامعو آثارهم ، حتى في حالة استاذ أرسطو ، أي أفلاطون ، فأن الشروط مؤاتية أكثر ، بينا المسألة تظل مع ذلك معقَّدة كفاية .

فاذا كانت المحاورات الأفلاطونية تشهد غالباً على مهارة ودقة كبيرة في ادارة المناقشة ، فعلى الأقل تظل المبادىء التي تُدار بموجبها مبادىء ضمنية بعامة . وأكثر من ذلك . يحدث لأفلاطون ان يستنتج نتائج مغلوطة . وبما لا شك فيه انه من المبالغة قليلاً القول ، كما فعل بوشنسكي ، ان « قراءة محاوراته هي أمر لا يحتمله المنطقيّ ، نظراً لأنها تحتوي على أخطاء أولية ه<sup>(3)</sup> . وحتى انه يمكننا أحياناً ان نتساءل مع كينال ، الى أي حد ، في مواجهة احدى هذه الأغلاط ، يتوجب عزوها الى أفلاطون كينال ، الى أي حد ، في مواجهة احدى هذه الأغلاط ، يتوجب عزوها الى أفلاطون ذاته أكثر مما تعزى الى الشخص الذي يجعله أفلاطون يتكلم (4) . ولكن الأمر في

<sup>(1)</sup> Aristote, Topiques, début:

<sup>(2)</sup> Id. ib, II, 109 a 9-10

<sup>(3)</sup> Ancient formal logic, p. 17

<sup>(4)</sup> D.L. p. 11.

د تهدف هذه الرسالة الى ايجاد منهج يجعلنا قادرين على الاستقراء »

النهاية هو ان محاججته ليست دائماً ذات منطق لا غبار عليه . فمثلاً في مقطع من Gorgias نجد بلسان سقراط المقدمة التالية : « اذا كانت نفس عاقلة نفساً طيبة ، فأن التي تكون في وضع معاكس لوضع النفس العاقلة هي نفس سيئة » . ومن الممكن ان نصل الى استنتاج جيد ، كها نصل الى استنتاج سيء ! اذا كانت نفس عاقلة حيّة ، فأن لنفس غير العاقلة تكون ميتة . وهنا يقول أفلاطون ضمنياً انه اذا كانت كل A هي B يمكن الاستنتاج من A Non- الى Non- الى الأستنتاج المسروع ، بموجب قانون تضاد الوضع ، يسير بإتجاه معاكس من Non- الملاروع ، بموجب قانون تضاد الوضع ، يسير بإتجاه معاكس من Non- الحل Non- A ومن جهة ثانية ، فإن أفلاطون لا يرتكب خطأ بخصوص التحول الخاطىء لكل A هي B إلى كل B هي A ، وحتى أنه يكشف الخطأ عند أحد أشخاصه ؛ ولكننا نفاجاً بالجهد الذي يبذله ليثبت أمراً يبدو لنا بالغ الوضوح ( $^{(2)}$ ) . فقد لزمه صفحة كاملة ، مع مداورات معقدة ، ليثبت أن الشجعان إذا كانوا حذرين ، فلا ينجم عن ذلك أن الحذرين هم كلهم شجعان . الأمر الذي يوحي بأن قاعدة بالغة البساطة كقاعدة التحول عرضاً غير مؤكدة تماماً بعد أن لم يكن عند أفلاطون ذاته ،

بعد هذه التحفظات ، لا يجوز انكار دور أفلاطون في التحضير للمنطق ، ودوره أولاً في اكتشاف رئيسي ، لم يستثمره هو شخصياً ، ولكنه أعلنه بوضوح كاف . وبالتالي فأننا نجد عنده ، في أواخر حياته ، ظهور فكرة موضوع المنطق بالذات ، اي فكرة القانون المنطقي . فكما توجد قوانين تدير حركة الأفلاك ، توجد قوانين تدير حركة الأحكام العقلية ؛ مع مقارنة هي ان الأفلاك ، الروحية ، تحترم القوانين باستمرار ، بينا نحن البشر ننتهك باستمرار القوانين التي تتحكم بمسار افكارنا ، لأننا لا نملك رؤية واضحة ، ولهذا فأننا نقع في الضلال ، ولأجتناب ذلك ينبغي علينا ان نعرف هذه القوانين ، على نحو نتمكن فيه من الخضوع لها تماماً . واليكم النص الشهير جداً في Timée حيث نجد صياغة هذه الأطروحة : « اذا كان إله ما قد أقترح لأجلنا حضورية النّظر ، فذلك لكي نطبقها ، ونحن نتأمل دورات

<sup>(1) 507</sup> a: trad, L. Robin, Paris Gallimard (Pléiade), 1953-55

<sup>(2)</sup> Protagoras, 350 c- 351 b

العقل [ الألهي ] ، على الدورات التي تجتاز فينا عمليات الفكر ؛ وهذه الدورات هي من نفس طبيعة تلك الدورات ، ولكن تلك ثابتة وهذه متبدلة دائماً ؛ وبفضل هذه الدراسة نساهم في الحسابات الطبيعية الصحيحة . وبتقليدنا الحركات الألهية ، الخالصة من كل خطأ على الأطلاق ، يمكننا ان نقدم وجبةً لضلال اولئك الذين هم في داخلنا على . والحال فهذه الدراسة هي موضوع المنطق بالذات .

من جهة ثانية لا يقف تأثير مفكر عند حدود العمل الذي يمارسه مباشرةً ، وهو يقاس أيضاً بالردود التي يستثيرها . والحال فأن أرسطو اذ تأمل في المصاعب التي واجهها عند معلمه أفلاطون ، توصل كما اعترف هو بذلك ، الى اثنين من أهـم اكتشافاته المنطقية . وهاتان الصعوبتان تتصلان كلاهما بمفهوم الجدل ، بالمعنى الذي اعطاه أفلاطون للجدل ليجعل منه منهج الفلسفة الممتاز . صحيح ان هذا المعنى يظل متردداً قليلًا ، وذلك في مقاطع كثيرة يتكلم فيها عن الجدل ، بعبارات مختلفة قليلاً ؛ ونتساءًل اذا كان هو نفسه لم يتبدَّل قليلاً ، خلال مهنته الطويلة ، في طريقة فهمه للجدل(2) . فعلى الأقل قدُّم ممارسة الجدل على أنها تتضمن لخطتين متوالتيين ومتعاكستين ! سيرورة صاعدة ، نصعد بها تراجعياً حتى تسمح لنا ببلوغ الفكرة العليا ، فكرة الخير او الواحد ؛ ثم سيرورة هابطة تجعلنا بتوالي الأجزاء ، المنقسمة بشكل مناسب ، نجتاز مرتبة الأجناس حتى الأنواع الأحيرة(٥) . وهذا منهج مستوحىً مباشرة من المنهج السقراطي ، يضيف اليه أرسطو ابتكارين هامين، ابتكار الخطابات الأستقراثية وأبتكار التعريفات الشاملة (٤٠) . أن التعريف الشامل هو الذي بواسطته نميز مفهوماً مثل الشجاعة ، الفضيلة ، الإحسان ، بعزو ملكة مشتركة الى كل الحالات التي نطبق عليها هذا المفهوم ؛ واننا نصل الى ذلك بالأستقراء انطلاقاً من امثلة ، لكن أفلاطون لا يمكنه الأكتفاء بهذا التصميم التجريبي البسيط الـذي

<sup>(1)</sup> Timée, 47 b-c; trad. L. Robin

<sup>(2)</sup> G. Rodier: «sur l'évolution de la dialectique de flaton», platon», dans - l'année philosophique, 1905 : راجع خاصةً مقال :

<sup>(3)</sup> Phèdre. 265 d- e : مثال ذلك

<sup>(4)</sup> Métaph. M4. 1078 b, 28-29

أكتفى به استاذه . فللأنتقال من الرأي الصواب البسيط المتحصل في العلم الحقيقي ، لا بد من تبديل المخطط لبلوغ الجوهر ، واكتناه الرابط الضروري الذي يضمن اثتلاف الملكات المجتمعة في التعريف (۱) . وهكذا تتحول فلسفة المفهوم السقراطية ، لتصبح فلسفة الفكرة الأفلاطونية : وهي فلسفة تنظر ، كما نعرف ، الى الأفكار وكأنها أنواع من الموجودات ، الموجودة بمعزل عن الأشياء المفردة التي تلعب بالنسبة اليها دور الأصول .

والحال هذا ما لا يستطيع أرسطو قبوله . لأنه في هذه الشروط ، يغدو من الصعب تفسير المقدمة الوصفية ، من طراز هي P أو P هي جزء من S . فكل فكرة ، بما هي موجود مستقل بذاته ، أي بما هي نوع من فاعل Sujet ، يكنها ان تلعب دور الصفة لفاعل ؛ وبما هي نموذج ، وبالتالي تمتلك بذلك فرادةً ما ، فأننا لا نرى إطلاقاً كيف يمكن أن نعزوها بشكل مشترك لعدة أفراد . اذن يرفض أرسطو أن يرث هذه المتاعب . ولكي يخلص منها ، يتعامل مع المفهوم ليس كفكرة ، وأنما كصفة يمكن عزوها لفاعل ، كما يمكن عزوها معاً لعدة أفراد ، فيرتبها في مرتبة . « لا يجوز لنا القول بأن الصفة المشتركة بين كافة الأفراد هي جوهر فردي ، ولكن ينبغي القول أنها تعني اما كمية ، واما أية مقولة أخرى من هذا النوع »(12) . هكذا يتحدد نظام وتتأكد شرعية المقدمة الصفاتية ، قاعدة المنطق الأرسطوطاليسي ، مع يتحدد نظام وتتأكد شرعية والواسع .

وهو الآن ينكب على تصحيح نظرية أفلاطونية ، تصحيح حركة الجدل الصاعدة ، فجاء اكتشاف منطقي أساسي آخر ، هو اكتشاف أرسطو للقياس . فالأسلوب الذي يقدمه أفلاطون لتحديد معنى المفهوم ، أي لكي يعطي لهذا التعريف الشامل الذي يستهدف التعليم السقراطي ، هو أسلوب التقسيم او

<sup>(1)</sup> Ménon 97 d- 98

مثلأ

<sup>(2)</sup> Réfut. Sopn. 22 fin- Cf An. post. Tricot, Paris, Vrin, 947 ترجمة

ـ « ليس من الضروري القول بوجود أفكار او وحدة منفصلة عن الكثرة . . الا ان ما هو ضروري ، هو ان تتمكن صفة ما من ان تكون صالحة لعدة أشخاص . . اذن لا بد ان يكون شيء واحد ومتاثل تؤكده كثرة الأفراد »

الفصل . فلكي نتمكن من توضيح ما هو مفهوم ك ، لا بد ان ننطلق من مفهوم أوسع ، واذ نهبط مراتب الأنواع والأجناس إنما نقسمها بشكل حاذق الى مفهومين أصغر هما B وقط -non ، متنافيين معاً ومتشاملين . واذ نضع المفهوم ك في أحد القسمين ، وبالتالي اذ ننفيه من القسم الآخر ، نكون بذلك قد حدّدنا معناه على نحو أفضل . ثم نجري في القسم المعين تقسياً ثنائياً جديداً ، وهكذا دواليك ، حتى نتوصل الى الوضوح المنشود . مثال ذلك ان الصيد بالصنّارة هو فن ؛ ولكن توجد فنون الانتاج وفنون الأمتلاك ؛ ومن بين هذه الفنون ، بعضها يتم بالتبادل ، وبعضها الآخر بالحيازة ؛ وفي هذه الأخيرة ، بعضها صراع وبعضها طِراد ؛ الخ . واذ نتابع على هذا النحو ، ندرك أكثر فأكثر المفهوم المقصود ؛ فنقول اننا نفني تدريجياً فهمه وذلك بالحد المتدرج من عموميته . وبعد أن يضرب أفلاطون مثال الصيد بالصنارة ، بلوضح فكرته ، يطبق المنهج على تعريف السفسطائي .

والحال ، فأن أرسطو<sup>(2)</sup> يأخذ على منهج كهذا إنه لا يوصل الى نتيجة مفيدة . فبدلاً من نيل موافقة الآخر ، على نحوما ، يتوجب على هذا المنهج ، في كل خطوة من خطواته ، ان يرجوه الموافقة على ذلك . اذن ، ان اسلوباً كهذا يعجز عن الإيصال الى نتيجة ، أنه « غير استنتاجي » . وبالتالي ، عندما جزّانا المرتبة A الى مرتبتين ثانويتين B وB - non ، فيا الذي يأذن لنا بالقول إن B ، المنتمية الى المرتبة B ، نتمي الى المرتبة الثانوية B - non B لا بد من موافقة المحاور على ذلك ، حتى نتمكن من التقدم ، وهكذا دواليك في كل مرحلة جديدة . ان الخلاصة الوحيدة التي تفرض نفسها حقاً ، حينا نقول بأن B هي B وان B تنقسم الى المربد تحديده ، هو أحد الطرفين ؛ وحول هذه النقطة لا يقدم لنا منهج الفصل / نريد تحديده ، هو أحد الطرفين ؛ وحول هذه النقطة لا يقدم لنا منهج الفصل / التقسيم أية مساعدة . لقداكتشف أرسطو القياس انطلاقاً من تأمله بهذا النقص في التقسيم الأفلاطوني ، فالقياس هو الذي يقدم نتيجة ضرورية . فيا يسمح بالأنتقال التقسيم الأفلاطوني ، فالقياس هو الذي يقدم نتيجة ضرورية . فيا يسمح بالأنتقال

<sup>(1)</sup> Sophiste, 218 b et suiv!

<sup>(2)</sup> An. pr, I, 31; Anpost. II, 5

من التقسيم الى القياس ، هو طريقة جديدة في اكتناه التوسط بين S و S : وهذا ينبغي ان يتم ليس ، S عند أفلاطون ، بالحد الأشمل ، وانما بالعكس بواسطة حد تعميمي أوسط ، وهو حد يكون حقاً ، بكلتا معنى الكلمة ، حداً أوسط . بتعبير آخر ، المطلوب هو قلب العلاقة الشمولية بين S و S و الحال ، فمن S هي S منتمكن ، وفقاً لكون S داخلة في S او غير داخلة ، من الاستنتاج بالضرورة ان S هي S ، أو أنها ليست هي S . هذان هم القياسان الشموليان في الصورة الأولى . والرسمان التاليان سيساعدان على فهم الفرق بين الطريقتين :

# ١) التقسيم الأفلاطوني

### ٧) القياس الأرسطوطاليسي



### الفصل الثاني

# أرسطو

- 1 . اعهال أرسطو المنطقية
  - 2 . المقدّمة
  - 3 . التضاد والتحوُّل
- 4. القياس 5. حول تأويل القياس الأرسطوطاليسي

  - 6. المنطق الجهوي7. الاستقراء والبرهان

#### ١. أعمال أرسطو المنطقية

وصلتنا أعال أرسطو المنطقية على شاكلة مجموعة ، مرتبّة في الظاهر ، من رسائل جرى جمعها تحت عنوان مشترك اورغانون ، الذي يعني : الوسيلة . وتبرير هذا الأختيار هو ان أرسطوكان يرى في المنطق علماً ذهنياً إعدادياً أكثر مماكان يرى فيه فرعاً من فروع الفلسفة . والحقيقة أن ترتيب هذه الرسائل وعنوانها ليسا من أرسطو ، وان تأليف كتاب الاورغانون له تاريخ لا نعرف منه إلا جزءاً يسيراً . ففي القرن الأول قبل المسيح ، قام التلميذ الحادي عشر لأرسطو ، اندرونيكوس الرودسي بنشراعال المعلم (۱۱) ، فرتبها حسب مواضيعها : وهكذا اجتمعت الأعال المنطقية في مجموعة واحدة . ويبدو ، في هذه المجموعة ، ان ترتيب مختلف الرئاسل المصحيح (۱) . وأخيراً ، فإن عنوان الاورغانون ذاته لم يظهر الا بعد زمن (۱) .

<sup>(1)</sup> هناك رواية تقليدية حول طريقة وصول أعهال أرسطو ، وهي بدون شك رواية خرافية نسبياً ، تستند الى مؤشرات يقدمها سترابون وبلوتارك . وهذه الرواية نجدها مثلاً عند :

<sup>-</sup> Hamelin, le système d'Aristote, Paris, Alcan, 1920, p. 60-61

<sup>-</sup> Aubenque, le problème de l'être chez Aristote, Paris, P. U. F., 1962, p. 23-24.

<sup>(2)</sup> لا يمكننا سوى تحديد تاريخين نقيضين بينها فاصل يزيد عن القرنين . فقد وضع فرفوريوس رسالته حوالي العام 270 ، ولا سعيدها ، كما ستظهر في الأرغانون ، كمقدمة لأعيال أرسطو المنطقية ، بل كمدخل للمقولات ؛ وهو يجادل أولئك اللين كانوا يرتبون المقولات مباشرة بعد كتاب Les Topiques ، الأمر الذي يبين أن الترتيب لم يكن نهائياً .

<sup>(</sup>Aristotle, 3 éd. Londres 1937, p. 20, Note 6) : دى روس يرّجع ذلك في القرن الرابع - راجع

هاكم تركيب الأورغانون الصحيح ، كما هو معروض منـذ اواخـر الأزمنـة القديمة . فبعد مقدمة من وضع بورفوريوس ، التي تشكل هنا نوعاً من تقديم عام لمجمل المنطق ، يبدأ الكتاب برسالة المقولات ( قاطيغورياس ) حيث نجد أعلاناً ، متصَّلاً بمفهوم مُـمُّلي للمقدمة ، عن المقولات العشر ، أي الطـرق العشر التـي بمقتضاها يمكن لمحمول ان يكون مسبوقاً بموضوع ؛ ولا يخضع لتحليل معمق سوى الأربع مقولات الأولى من هذه المقولات العشر. ثم تأتي رسالة التأويل (١) التي تتضمن نظرية تعارض المقدّمات ، مع مناقشة للحالة التي تكون فيها المقدمات محمولة على احتمالات مستقبلية ، وبحث عن تعارض وتتابع المقدمات الجهـوية . وبعد ذلك تأتى التحليلات ( الانالوطيقا ) : تحليلات اولى ، في جزئين ، تعرض نظرية القياس ، منظوراً اليه من زاوية صلاحه الشكلي ؛ وتحليلات ثانية ، في جزئين أيضاً ، تتناول البرهان ، أي القياس القائم على المقدمات الضرورية والُـقدُّم بالتالي بوصفه أداةً للعلم . أخيراً الحجج ( الطوبيقا ) ، في ثمانية أجزاء ، مخصصة للمجادلة ، أي للقياس القائم على المقدمات الأحتالية فقط مثل المقدمات التي تصدر عن الأمور المشتركة . أما رسالة تهافت السفسط ائيين التي تختم الاورغانون، فهي في الواقع من كتاب الحجج الذي يشكل الجزء التاسع من الاورغانون ، مع خاتمته العامـة المستنـدة الى مجمـل الحجـج . من بـين كل هذه الرسائل ، هناك اثنتان اساسيتان بالنسبة إلى المنطق : التأويل Hermeneia والتحليلات الأولى ( انالوطيقا الأولى ) ١٥٠ ..

بوجه عام ، ليس هناك شك في مصداقية هذه الرسائل . وفي بعض الأحيان ، خيم الشك حول رسالة التأويل ، انطلاقاً من الادعاء ان أرسطو لا يشير اليها أشارة صريحة في مؤلفاته الأخرى . ولكن هذه الذريعة السلبية ليست ذات وزن كبير بالمقارنة مع الأسباب الكثيرة ، سواء من النسق الداخلي او من النسق الخارجي ، التي تبرر اسناد هذه الرسالة الى أرسطو . ويخيَّم الشَّك أكثر حول رسالة المقولات

<sup>(1)</sup> نجهل لمن يعود هذا العنوان ، المعبر قليلاً عن مضمون الرسالة

 <sup>(2)</sup> بالطبع ، نجد ملاحظات متعلقة بالمنطق في أعمال أخرى لأرسطو . لنذكر بشكل خاص كتاب2 الميتافيزيقيا ،
 حيث يعالج مبدأ التناقض

( قاطيغورياس ) لأن الفصول الخمسة الأخيرة ، التي تتناول ما بعد المحمولات ، غريبة عن الموضوع المعلن في حين أن الفصل الذي يسبقها ينتهي بسرعة ، بينا تبقى عدة مقولات بحاجة الى درس : فيبدو كأن الكتاب ، الذي ظل ناقصاً ، قد جرى إتمامه على نحو ملتو . وعلى الأقل ، فأن هذه الفصول الأخيرة لا تحتوي شيئاً مما يناقض تعاليم أرسطو ، وهي اذا كانت من وضع تلميذ ، فهو تلميذ وفي .

أية دلالة ينبغي عزوها للنسق الذي تتراتب من خلاله هذه الرسائل ؟ ان القصد جدليّ علناً . فنحن باديء الامر امام دراسة لمفهوم ( المقولات ) ثم للمقدمة (Hermeneia ) التي تنتج عن دمج معيّن بين مفهومين ، ثم القياس ( انالوطيقا الأولى ) التي تنجم عن دمج معين بين ثلاث مقدّمات ؛ وهكذا نصل الى نظرية الاستدلال الأساسية ، فندرسها عندئذ في تطبيقاتها الرئيسية ، وفقاً لتراتب من أعلى الى أدنى : قيَّاس برهاني ( انالوطيقا الثـانية ) ، قياس جدلي ( طوبيقـا ) ، قياس جدالي (تهافت السفسطائية) . إلا ان هذا الترتيب المنهجي في ظاهره ، فيه شيء من الأصطناع . اولا فيما يختص الرسالتين الأوليين . لا نجد عند أرسطو في أي من أعماله نظرية متطورة ومتعمقة عن المفهوم ؛ بشكل خاص فأن المقولات لا تعالج طبيعة المفهوم وانما تتناول فقط طبيعة هذه المفاهيم التي هي المقولات . ومن جهــة ثانية ، هناك شك في ان يكون أرسطو موافقاً على الترتيب الذي يجعل دراسة المقدمة مسبوقة بدراسة المفهوم . ففي بداية الالوطيقا الأولى ، يقدم الأمور على النسق التالي : المقدمة ، الحدّ ، القياس . فهو يحدد اولاً المقدمة ، وبواسطتها يحدّ بعد ذلك الحد « بأنه ما تنحل فيه المقدمة » (1) . يضاف الى ذلك انه لم يتوصل الى نظرية القياس الا متأخراً نسبياً ، ومن المؤكد انه عندما كان يكتب المقولات ، ومن المحتمل جداً عندما كان يضع التأويل ، لم يكن يملك هذه النظرية بعد ؛ وهكذا فمن الصعب ان نجعل من هاتين الرسالتين فصولاً تمهيدية الى نظرية لم تكن قد ولدت بعد، وكما أن الرسائل التي تسبق الأنالوطيقا ليس إعداداً لها بالمعنى الحقيقي للكلمة ، كذلك فأن الرسائل التالية ليست تطبيقاً لها . لأنه اذا كانت كلمة قياس

(1) I, 1, 24 b.

ماثلةً فيها ، فهي لا تزال ذات معنى عام جداً وأقل وضوحاً من المعنى الذي سترتديه في النظرية النهائية .

ان هذه الملاحظة الأخيرة تكفي للأيحاء بأن ترتيب الرسائل في الاورغانون لا يتطابق أيضاً مع النسق الزمني لتأليفها (١) . فكيف يمكن تحديد هذا الترتيب ؟ لا نملك بكل أسف ، لتحديد ذلك ، معايير خارجية ، مشل معلومات صادرة عن أرسطو ذاته او عن مؤلفين قدامى . ان كون أرسطو في أحدى رسائله هذه يرشد الى كتاب آخر ، لا يثبت اسبقيتها على سواها ، لأن استنادات كهذه يمكنها ان تكون ومن المؤكد ان بعضها ـ قد أضيف بعد ذلك وبالتالي يمكن ان تتقاطع : فمثلاً غالباً ما يرد ذكر الطوبيقا في الانالوطيقا ، ولكن الأنالوطيقا هي أيضاً مذكورة مراراً في الطوبيقا . كها ان مؤشرات أخرى تبيّن على الأقبل ان بعض هذه الرسائل ، السكل الذي وصلتنا ، لم يؤلف هكذا دُفعة واحدة ، ولكنها عدلت بعد ذلك ، اذ لم نقل عن طريق التنقيحات ، فعن طريق الإضافات ، كها هو الأمر بيّن في أنالوطيقا الأولى بخاصة ؛ الأمر الذي يجعل بالطبع من الصعب أيضاً تحديد تاريخ تقريبي ، وذلك بقدر ما ينبغي ان نعرف لكي نتمكّن من متابعة تطور المذهب .

آذن لا بد من الانكفاء نحو المعايير الداخلية . ويمكننا ان نذكر منها عدة (2) معايير ، يمكنُ لكل منها ان يكون موضع شبهة ، ولكنه حتى يتلاقى مع المعايير الأخرى عند محصلة واحدة ، يلزمنا بالأقتناع ، ان احد اكتشافات أرسطو المنطقي الكبرى ، هو اكتشاف القياس ، بالمعنى التقني الدقيق الذي اتخذته هذه الكلمة في أنالوطيقا الأولى . والحال . لا شيء يشير في العديد من رسائله ، حتى وان كانت كلمة قياس ماثلة فيها ، الى ان المؤلف كان يمتلك نظرية القياس التحليلي : اذن هناك دواع وأسباب للأفتراض بأنها سابقة على انالوطيقا الأولى . وثمة أكتشاف آخر كبير لأرسطو ، هو أستعمال المتحولات ، ولكننا لانصادف هذا الأستعمال الا في بعض الرسائل : اذن سنقول ان هذه الرسائل جاءت بعد سواها . واليكم الأن

<sup>(1)</sup> Fr. SOLMSEN, die Entwickelung der Aristotelischen Logik und Rhetorik, Berlin, 1939. حول هذه المسألة

<sup>(2)</sup> نستلهم هنا بوشنسكي بشكل مباشر جداً:

معياراً أدَّق ولكنه ذو مغزى خاص بالنسبة الى منطقي مجرَّب: وهو أن كل الرسائل من وجهة التقنية المنطقية لا تعتبر من مستوى واحد. وبهذا المعنى ، فأن بعض نصوص الأورغانون لا تتجاوز نصوص أفلاطون او معاصريه ، بينا تدل نصوص أخرى على قُدرة منطقية خارقة وتسجل اذن تقدماً ملموساً بالمقارنة مع النصوص الأولى . فمثلاً يدخل في هذا المعيار ظهور التدقيقات الجهوية ، البالغة الأهمية في فلسفة أرسطو ، والثقة الكبيرة نسبياً التي يستخدم بها هذه التدقيقات .

ان تطبيق هذه المعايير يؤدي الى تبني الترتيب الزمني التالي . اولاً المقولات (قاطيغورياس) والحجج (طوبيقا) ، مع تهافت السفسطائيين وهو ربما (أ) يكون موضوعاً بعدها بقليل . فلا نجد فيها أثراً للقياس التحليلي كها لا نجد فيها مدارك جهوية ، وليس فيها اي استعمال للمتحولات ، والمستوى المنطقي فيها متدن نسبياً . لهذا ، فبالرغم عن كون طوبيقا تحتل مكانة ، في الأورغانون ، بعد انالوطيقا ، بوصفها دراسة للبرهان الاحتالي الآتية بعد دراسة البرهان الأثباتي ، لا شك في أنها قد سبقتها زمنياً . حتى أنه يمكننا ان نراهن ، كها فعل كنيال (2) . انه يكن لأرسطو ان يكون قد بدأ ، بالنسبة للبرهان ، بعمل مماثل للعمل الذي أنجزه في طوبيقا بخصوص المجادلة ، وان في أثناء هذا البحث وجد نفسه منقاداً الى صوغ نظريته عن القياس التحليلي . بيد أنه من المناسب دونما شك ادخال رسالة التأويل ما بين العملين . فمن الواضح ان التحليل المنطقي يذهب فيها مذهباً أعمق مما هو عليه في قاطيغورياس وطوبيقا ، ونجد فيها نظرية المقدمات الجهوية . حتى ان بعض المؤلفين شيمة سولمسن ، الذي سار بوشنسكي (3) على خطاه ردحاً من الزمن ، قالوا إن هذا الكتاب جاء بعد انالوطيقا الأولى ، لأن هذه لم تعرف سوى المقدمات الغامة \_ الكلية او الجزئية - وتجهل المقدمات الفريدة التي تخصص لها رسالة التأويل قالوا إن هذا الكتاب جاء بعد انالوطيقا الأولى ، لأن هذه لم تعرف سوى المقدمات الغامة \_ الكلية او الجزئية - وتجهل المقدمات الفريدة التي تخصص لها رسالة التأويل الغامة \_ الكلية او الجزئية - وتجهل المقدمات الفريدة التي تخصص لها رسالة التأويل

هذا رأى سولمسن ؛ سكولز يضعها في زمان متأخر أكثر ، بعد ظهور القياس Esquisse, p. 124

<sup>(2)</sup> D. L., p. 24.

<sup>(3)</sup> Dans sa Logique de Théophraste, Fribourg, Librairie de l'Université, 1947, p. 42-43. د و مدا أيضاً رأى هاملين Op. cité, p. 28, note 2, et 108.

مكانة خاصة . ليست الحجة مقنعة إطلاقاً لأن سبب تجاهل انالوطيقا لها صريح جداً : ذاك ان القياس الأرسطوطاليسي يستوجب من المقدمات التي يستخدمها ان تكون قابلة للتحوُّل، أي ان يكون الموضوع والمحمول قابلين للتبادل ، وهذا غير ممكن إلا اذا كان حد \_ الموضوع يدل ، كها يدل حد \_ المحمول، على مُدرك وليس على فرد ، والحال ، من الواضح أنَّ رسالة التأويل لا تشير ابدا الى القياس ، الذي يبدو انها تتجاهله . لهذا فأن انالوطيقا الأولى ، التي تعرض هذه النظرية ، يُنظر اليها عموماً وكأنها متأخرة عليها .

لكن داخل انالوطيقا ذاتها ، تنطرح مجدداً مسألة الترتيب الزَّمني للتأليف . فهل ينبغي النظر الى الرسائل المسهاة اولى كأنها هي الأولى من حيث التأليف؟ ان سولمسن يضع انالوطيقا الثانية في المكانة الأولى ، ويعود بجزئها الأول حتى منتصف تأليف طوبيقاً . ويدحض روس هذا الرأي ويعتقد ، بخلافه ، أن جزئي انالوطيقا الثانية هما بالواقع متأخّران عن اجزاء الأولى . ويتوافق معه بوشنسكي ، ضد سولمسن ، حول ما هو متأخر عن الجزء الأول من انالوطيقا الثانية ، الا انه يعتبر ان جزءَها الثاني متقدّم ويأتي مباشرة بعد التأويل ، منتمياً إلى نفس الحقبة الثانية في تطور المنطقُ الأرسطاطاليسي . لأنه اذا كان صحيحاً ان هذا الجزء يتنــاول في آن القياس التحليلي واستعمال المتحولات ، فيبدو لبوشنسكي ، تطبيقاً لمعيار المستوى التطوري ، أنه لا يرقى بعد الى مستوى انالوطيقا الأولى . واذا تركنـا جانبـاً هذه المسألة الملتبسة في الجزء الثاني من انالوطيقا الثانية ، فأن البقية لا تثير شبهاتِ ابداً اللهم إلاَّ في التفاصيل ، وبوجه عام نميّز فيها بين مرحلتين . اولاً الجزء الأولُّ من انالوطيقا الأولى ، باستثناء فصولها من 8 الى 22 ، يليه الجزء الأول من انالوطيقا الثانية . وثانياً الفصول من 8 إلى 22 من الجزء الأول من انالوطيقا الأولى حيث تتردد نظرية القياس بدقة أكبر ، وتتضّمن اعتبارات منطقية عامة : فهذه النصوص تمثل المرحلة الأخبرة في تطور منطق أرسطو.

## 2 \_ المقدّمة

بين الأصوات ذات المعنى التي يمكن للحنجرة إطلاقها ، هناك اصوات ذات

تعابير بسيطة وأولية ، لانها تقبل التركيب دون ان تفقـد المعنـي : ذلك هو حال الأسهاء ، كالأنسان مثلاً ؛ وهناك اصوات ذات تعابير مركبَّة ، لا تفهم بوصفها تجميعات بسيطة لعبارات بسيطة ، وانما بوصفها مجاميع موَّحدة : تلك هي المقدمات ، مثل الأنسان يركض . ان دور الفعل بالذات هو تأمين هذا الوصل الموّحد . ولقد سبق لأفلاطون ان قال() ان كل خطاب يستلزم في حدّه الأدني إسمَّا وفعلاً . والتلميذ كرَّر فكرة الأستاذ : ليس الأسم او الفعـل بمفـرده سوى مجـرد إعلام ، له معناه بكل تأكيد ، لكنَّه لا يشكّل مقدّمة . إلا ان أرسطو يضيف التوضيحات التالية : 1 ) بعض العبارات المركبة لا تتضمن فعلاً ، كما في قولنا مثلاً في تحديد الأنسان ـ حيوان ـ عاقل ـ ميّت ؛ لكن الفعل ضروري لتأليف مقدمة حقيقية أي لخطاب إعلاني ، حامل لقضية وبالتـالي قابـل لأن يكون صحيحـاً او مغلوطاً (2 أو منفي ) في أي شيء آخر ، مغلوطاً (1 أو منفي ) في أي شيء آخر ، أي انه يربط محمولاً بموضوع . 3) ينبغي اذن ان نميّز في الفعل بين وظيفتين مختلفتين ، وظيفة تقديم محمول لموضوع ، ووظيفة تأمين الوصل بين هذا المحمول وهذا الموضوع ؛ وحينتذ يغدو ممكناً ، بَل يغدو مفضلاً لأجل وضوح التحليل ، لحظ هذه الثنائية صراحةً في اللغة وذلك بفصل الفعل للأعلام المنفصل بين الموضوع والمحمول ، فنقول مثلاً الأنسان راكض ، بدلاً من الانسان يركض ، وهذا لا يبدل شيئًا في المعنى(٥) . وهكذا ، فأن كافة المقدمات الأولية التي يتعاطاها المنطق تنحصر في شكل تبسيطي ، يعبّر عنه الوسطويون والمحدثون بالشكل التالي :  $^{
m P}$  هي

والآن ، يتنوَّع هذا الشكل العام بعدة طرق . اولاً حسبها تنتمي الصفة الى هذه او تلك من المقولات ، التي هي الطرق المختلفة للتوكيد او ، بوجه أعمَّ ،

<sup>(1)</sup> Sophiste, 262 a.

<sup>(2)</sup> Herm., 4, 17 a, 2 et suiv.

<sup>(3)</sup> Herm., 12, 21 b 9

للحمل . وعدد المقولات ، عادة عند أرسطو ، هو عشرة (١) : المادة ، الكم ، النوع ، العلاقة ، المكان ، الزمان ، الوضع ، الحيازة ، الفعل ، العذاب ، فمثلاً الإنسان يجري تنتمي الى مقولة الفعل ، بينا الأنسان محتسرق تنتمي الى مقولة العذاب ، وتنتمي الى المكان الأنسان هو في المدرسة ، والى النوع الانسان هو نحوي ، والى الوضع الأنسان نائم ، الخ . اذن ليست صيغة S هي P رتيبة الا من حيث الظاهر . فهذه الصيغة ، وتلك التي ينظرها أرسطو بأنها معادلة لها ، « ينبغي النظر اليها بطرق مختلفة بقدر ما توجد مقولات مختلفة » (١) : فعلى قدر المقولات يكون عدد الأنواع الوصفية . وبالرغم من عدم استخلاص ارسطو نتائج هذه الكثرة ، على صعيد المنطق الشكلي ، ومن كون هذه الصفات يُنظر اليها غالباً كأنها سمات نوعية ، فمن المناسب مع ذلك أخذ هذه الأطروحة بالاعتبار للحد من التهمة التي غالباً ما توجه الى منطقه وهي انه لا يعرف سوى نوع تقديمي واحد .

في المقابل، يلعب نوعان آخران من التنوع دوراً رئيساً في منطقه: احدهما بمقتضى النوع: والآخر بمقتضى الكم (3). ومن حيث النوعية تنقسم المقدمة أو الإقرار الى نوعين هما الأيجاب والنفي ؛ وبعبارة أخرى ، ان الأيجاب والنفي هما شكلا الحمل. وفي زمن متأخر ، سيدخل بعض المناطقة ، الذين سيتأثرهم كانط ، نوعاً ثالثاً من المقدمات ، هو المقدمة اللامتناهية ، مثل النفس هي لا ميتة . والحق ان أرسطو ، من جهته ، عرف مقدمات من هذا النوع حيث أن المحمول يعرب عن نفسه بأسم لا متناه ، مثل : إنه لا \_ أنسان ؛ ولكن حينئذ يدور النفي حول المحمول ، وليس حول المقدمة ، التي هي في الواقع ايجابية ، والتي سيكون نفيها على النحو التالي : ليس هو لا \_ انسان . ان الوصلة هي التي تحدد النوع في المقدمة ، وليس أحد الحدود ؛ لأن الوصلة هي التي تؤمن الوصل بين الحدين ، وحسبا يكون وصلها ، بالمعنى المحايد للكلمة ، يعني توحيدها او بالعكس يعني انفصالها ، فأن المقدمة تكون موجبة او نافية . لهذا ، فإن ارسطو لا يقبل ، من

<sup>(1)</sup> Catég., 4; Topiques I, 9.

<sup>(2)</sup> An. pr., I, 36, 48 b 3-4; 37, 49 a 6-7. Cf. Métaph. , 7, 1017 a 22.

<sup>(3)</sup> يميز كانط بين أربع أنواع من المقدمات : الكيفية ، الكمية ، العلاقة ، والجهة

حيث النوع ، الا بهذين النوعين من المقدّمات . والحق انه يمكن التمييز بين الانسان عادل والانسان غير عادل ، الأمر الذي سيؤدي ، مع نفيها ، الى اربعة انواع من المقدمات ؛ الا ان هذه الاربعة تنقسم الى نوعين موجبين ونوعين سالبين (١١) .

اما فيما يتعلق بالكم فهناك تمييزان مختلفان لا بد من أجرائهما . الأول ماثل في التأويل : « لأن هناك اموراً كلية وأموراً جزئية . » فمن الضروري ان المقدمة بأن هذا الأمر ينتمي او لا ينتمي الى موضوع ، ستنطبق نارة على كلي ، وتــارة على جزئي (٥) . ففي اللغة ، يكون الأعراب عن التمييز بين نوعي المواضيع بتمييز الاسماء المشتركة والأسماء الأعلام . كلاهما ينتميان الى ما نسميه الأوصاّف / الأسماء ، ولكن لا بد من التمييز بين الأوصاف الأولية مثل الانسان المفرد او الحصان المفرد ؛ وبين الاوصاف الثانوية ، وهي الأنواع التي تدخل في نطاقها الأوصاف الأولية ، والفروع التي تدخل فيها هذه الأجناس : الانسان أو الحصان ، الحيوان ١١٠ . اننا نتضايق قليلاً من الاستعمال الأرسطوط اليسي لكلمة كلى ليطبقه على المقدمات الأخرى غير الجزئية . لأنه في « الكليات » المحدّدة على هذا النحو التي يستحسن ، دفعاً للملابسات ، أن تُسمى «كليات مُدركية » او «عامة » ، لأن موضوعها يشير الى مفهوم او نوع ـ لا بد من التمييز أيضاً بين حالتين ، حسبها تكون معلنة كلياً اوغيرمعلنة ، أي حسبها يكون المحمول فيها معلناً اوغير لمجموع الكلي -نقصد \_: مجموع النوع . وهذا الفرق مثلاً بين كل انسان هو ابيض وبينَ الأنسان هو ابيض . ويتكرّ ر التمييز ، بوضوح اكثر ، في انالوطيقا حيث ان المقدمات الجزئية متروكة جانباً. ان مجموع المقدمات التي تسميها رسالة التأويل كليَّات ، لتضعها في مواجهة الجزئيات ، نجدها منقسمة الى ثلاثة أصناف: الكليات ـ وهي الآن بمعنى حصري ، اى فقط مقدمات الكليات القديمة المعلنة كلياً . ، الجزئيات

<sup>(1)</sup> Herm. 6 et 10.

<sup>(2)</sup> lb 7, début.

 <sup>(3)</sup> سنلاحظأن مصطلح أرسطو يظل متردداً حول هذه النقطة . فهو يسمي جواهر أولية الكاثنات ذات الفعل بدون القوة ، أى الأفعال المحض ، مثل الله .

واللامتنهيات. « أسمي كلية الاسناد او عدم الأسناد الى موضوع مأخوذ كلياً ؛ ولا متناهية وجزئية الاسناد او عدم الاسناد الى موضوع مأخوذ جزئياً او لا كلياً ؛ ولا متناهية الاسناد او عدم الاسناد بدون أشارة الى كلية او جزئية (۱) . » . فاذا دمجنا المعروضين نصل اذن ، من وجهة ما يسميه المناطقة اللاحقون بالكم ، الى اربعة اصناف من المقدمات : الجزئيات (كالياس هو انسان) ، الكليّات (كل انسان ميّت) ، التعيضات (إنسان ما هو طبيب) واللامتناهيات (الانسان هو أبيض) .

إلا ان أرسطو في قياسه ، يترك جانباً الجزئيات ، ويعامل اللامتناهيات كأنها تبعيضات . لقد سبق لنا أن عرفنا سبب عدم اندراج الجزئيات فيها : ذاك أن عمليات القياس اذ تستلزم امكان تحول المقدمات ، اي التبادل بين الموضوع والمحمول ، انما تفترض ان الأثنين مؤتلفان ، ويشكل ادّق تفترض بأن الموضوع، لكي يتمكـن من الأضطلاع بدور المحمـول ، يجب ان يكـون هو ايضاً مفهوماً وليس فرداً . ولا شك أنه لا يمتنع أن يؤخذ حدّ جزئي كمحمول ، ولكن عندئذ لا يمكنه ان يكون كذلك الا عَرَضًا ، اذن جزئياً . ومثال ذلك قولنا : هذا الأبيض هو سقراط او الــذي يأتــي هو كالياس (2) . والحــال فأن القياس الأرسطوطاليسي يستلزم ان يتمكن نفسُ الحدُّ من أنْ يؤخـذ كموضـوع او كقضية بدون أي حصر . وفضلاً عن هذا السبب التقني المنطقي ، يمكننا أيضاًّ ان نفكر ، كما سيقترح الشارح باكيوس ، بما أن انالوطيقاً تعلن ، منــذ جملتهــا الأولى ، ان الموضوع هو البرهان والعلم البرهاني ، فليس لها ان تأخذ بعين الأعتبار المقدمات الجزئية : لأن الفرد ، بنظر أرسطو ، ليس موضوعاً للعلم . وأخيراً لنُضيف انه مع الجزئيات لا يمكن البتَّة الكلام على الكمية الأعلى نحو غير صحيح ؛ لأن ماله امتداد هو الطبقة وحدها ، وليس الفرد. . ومن جهة ثانية ، ينبغي ان تعالج اللامتناهيات كما الجزئيات ، لأن كميتها غير واضحة . والحال ، فإذا كان من المسموح ، في برهان ما ، ان نقول في النهاية أقل مما نقول في المقدمات ، فليس من

<sup>(1)</sup> An. pr., I, 1, 24 a 17-20.

<sup>(2)</sup> Ibid., I, 27, 43 a 25 et suiv.

المسموح ان نقول أكثر مما فيها: وفي حال الشك ، يجب أخذ المقدمة بمعناها الأدنى . وهكذا ، يعتبر من الحماقة التعامل مع مقدمة مثل الأنسان أبيض كأنها كليَّة ، لأنه في الواقع هناك بشر ليسوا بيضاناً ، مثل الأحباش ، او الأعتقاد بأن الأنسان ليس أبيض كأنها مرادف للقول ما من انسان ابيض(۱) . وهكذا ، لا يكون للقياس ، من وجهة الكمية ، شأن الا مع نوعين من المقدمات : المكليات والجزئيات . وإذ ندمج هذه الثنائية مع ثنائية الأيجاب والنَّفي ، انما نحصل على أربعة أصناف أساسية من المقدمات ، سبق لأرسطو ان اعترف بها منذ رسالة الطوبيقا حيث كان يقدم ، بصراحة ، هذا التقسيم كأنه تقسيم كلي ؟ الكليات : كل لذة خير ، ما من لذة خير ؟ والجزئيات : بعض اللذة نعير ، بعض اللذة ليس عراً دي .

حقيقة القول ان المعنى الذي ينبغي ان نعطيه للكلي وللجزئي لا يزال غامضاً قليلاً . وأرسطو نفسه يميّز صراحة بين طريقتين لأكتناه الكلي ، حتى في حال تصوره على هذه الصورة المحصورة حيث يتعارض مع الخصوصي / التبعيضي ؛ كلية جوهرية وكلية عمومية ، حسبها يُنظر الى المفهوم بوصفه معبّراً عن ضرورة جوهر ما ، او فقط عن كلية أفراد جنس أو أجناس نوع ما (٥) . ففي الفرنسية يمكننا ان نلحظ الفرق ، سواء باستعمال كلمة كل (كل مثلث متساوي الأضلاع متساوي الزوايا) ، او كلمة كل الـ (كل الغربان سوداء) . وكون المعنيين متايزين تماماً ، فهذا ما تدل عليه لا شرعية الاستدلال بهذا المعنى على ذاك ، في الأتجاهين : لأنه من فهذا ما تدل عكن ان نصل الى وجوب جوهر ما ، حتى وان كانت تدعو الى الحدس بها ؛ وبالعكس ، لا يمكن من جوهر ما أن نصل الى الوجود العملي للأفراد حيث يتحققون . ومن حيث الكمية ، من الواضح ان المناسب هو التأويل حيث يتحققون . ومن حيث الكمية ، من الواضح ان المناسب هو التأويل الواسع ، ويمكن للقياس الأرسطوطاليسي ، على الأقل طالما انه لا يدخل مفاهيم

<sup>(1)</sup> Herm., 7, 17 b 35.

<sup>(2)</sup> Topiques, II, 1, début. Cf. An. pr., I, 23, 40 b 23-24:

إن كل برهان وكل قياس يثبتان ، بالضرورة حمَّلاً أو لا حملاً إلى القضية ، إما كلياً ، وأما جزئياً »

<sup>(3)</sup> An. post., 1, 4.

جهوية ، ان يكون له هذا المعنى : وهو القول بدون ابتسار للمسألة ، التي سنعود اليها ، مسألة معرفة ما إذا كان هذا التأويل الأحدي يتوافق تماماً مع فكر أرسطو .

كذلك يمكن التردد حول المعنى الدقيق للخصوصية (١) . فهل يجب ان نفهمها وكأنها بعضية ، تؤكد او تنفي محمولُ جزء فقط من الموضوع حتى استبعاد الباقي ، أم يجب ان نرى فيها فقط مجرد لامتناهية ، لا تنفي أنَّ ما قيل عن شيء ما يمكنه أيضاً أن ينطبق عن الكل ، لكنه يترك الأمر معلقاً ؟ في الواقع ، يطلق أرسطو على ذلك اسم بعضية ، وهذا ما يوحي بالتأويل الأول ، الذي يبدو مؤكداً بالطريقة التي يحددها بها . . كذلك يمكن اعتباره وكأنه يعني فقط أنه لا يؤكد شيئاً من الكلية . وإذا حكمنا على الأمور باستعالها في القياس ، نرى أنها معالجة فيه واقعياً وكأنها لامتناهية . فالقول ان كلي هي القول ما من كليست من وهذا الأمر يظل صحيحاً في حالة تكون كل كله هي منا . اذن ليس للكملة ، هنا ، معنى حصري ، وهذا ما سينجم عنه من جهة ثانية مضاعفة إعلام بسيط في مظهره ، لأنه قد يعني حينئذ أنَّ البعض من كلم وان الكل ليسوا كذلك . اذن معناه يبقي نسبياً وينادات ، وبالتدقيق ، هي التي سيختارها ثيوفر اسط لتسمية مقدمات كهذه (١) .

هناك قضايا تأويلية أدق . لقد أشرنا سابقاً الى التمييز بين طريقتين لأدراك معنى مقدمة معينة ، وهما اللتان سندعوها لاحقاً التأويل الموسع والتأويل الحصري او الفهمي . فالقول ان الانسان ميت يمكنه ان يعني ، في الواقع ، اما ان كل مرتبة لناس تدخل في مرتبة الأموات ، واما ان مفهوم الأنسان يتضمن ، بين حدوده ، مفهوم الميت مثلما يدخل الجنس في مفهوم الميت مثلما يدخل الجنس في

<sup>(1)</sup> أصبحت تسمية الخاصية La particulière كلاسيكية ، ولكنها لم تدخل المنطق الا في وقت متأخر . أننا نجدها عند :

Apulée: proposition aliae universales aliae particulares.

 <sup>(2)</sup> في الواقع ، تردد أرسطو بين هدين التفسيرين . ففي الطوبيقا بيّن نوعين من الخاصيات بوصفها متناهية ولا متناهية . وفي القياس الجهوي ، أي في آخر حياة أرسطو ، توصل الى مفهوم واحد . راجع :

J. BRUNSCHWIG, kLa proposition particulière chez Aristote», Cahiers pour l'analyse, 10, p. 3-2

لنوع ؛ ومن الوجهة الثانية ، فعلى العكس اذ يدخل الميت ، بوصفه مفهوماً ، في فهوم الأنسان . اي من هذين التأويلين للمقدمة يحظى بموافقة أرسطو ؟ حول هذه لمسألة انقسم المفسرون ، بعضهم « توسعيون » وبعضهم الآخر « فهميّون » . ان لمسألة تتجاوز اطارات المنطق وحده . ذلك لأن حلها مرتبط بكل وضوح بالفكرة لتي نكوُّنها عن علاقات المنطق الأرسطوطاليسي بمجمل فلسفته :فهل ينبغي لمنطقه ن يندرج فيها ، او على العكس ينبغى النظرُ إليه كعلم مستقل ؟ ان الفلاسفة في راءتهم أرسطو سيكونون ميّالين الى توثيق الصلة ، والمناطقة ميّاليسن الى حلُّها . لمه ن براشفيغ ، مثلاً ، يعتبر « ان المظهر الشكلي المحض الذي عزوه الى منطق رسطو» انما هو يتأتى من واقع « إمّاء حكمة الأقتران ، من بعده ، بين القياس والانطول وجيا . . . فظنّوا بذلك انهم اعطوه [ للمنطق ] قيمة علم مستقل وضعي ، بينا لا يفعلون سوى تسويد فكرة العلم الحقيقية » (١) . وعلى خلافه ، عتب لوكاسيوفيتز ان اثر فلسفة أرسطو « مدّمرٌ » ، ويرى ان هذه لا تبدّل في شيء من ليمة قياسه ، الذي ينظر اليه «كعمل منطقي صرف ، متحرّر تماماً من أَية عُدوى غيبيّـة »(2) . وبالتالي ، فأن الفلاسفة سيميلون ، بعامـة ، الى تأويل فَهْمـى ، والمناطقة إلى تأويل توسُّعي . لأن المقدمة ، بنظر أرسطو فيلسوف الجوهر ، تتأوُّل عادة بطريق الفهم ، وذلك يعني أسناد صفة الى موصوف . بينا التأويل المفيد ، نظر أرسطو المنطقي ، هو التأويل التوسعي ، الذي يأذن بهذا الأعتبار لتصنيف المراتب والأبواب التي يستند اليها القياس . وبدون الحاح على هذه المناقشات ، اننا نقف فيها عند النقاط التالية:

1 ) لنتذكر اولاً (4) ان المهايزة والتكامل بين وجهة المفهوم ( القائلة ان المقدمة نُعلن عن علاقة ضمنية بين مفهومين ) وبين وجهة التوسع ( القائلة ان المقدمة تعلن

<sup>(1)</sup> Les étapes de la philosophie mathématique, Paris, Alcan, 1912, ,48.

<sup>(2)</sup> Aristotle's syllogistic from the standpoint of modern formal logic, Oxford, 1951, P.6 (2e éd., 1957)

<sup>(3)</sup> هذا الأختلاف ملحوظ على مستوى الترجمات الفرنسية والألمانية لكتاب الأورغانون

<sup>(4)</sup> V. SAINATI, Storia dell' «Organon» aristotelico, Vol. I, Florence, Le Monnier, 1968, p. 33-41.

عن علاقة تضمينية بين مرتبتين ) ، هي نتيجة لشيوع الأفكار الأفلاطونية . ذاك ان أرسطو اذ رفض أن يرى فيها كائنات ذات وجود « منفصل » جعلها تلعب فقط دور المحمولات العادية . والحال ليس للمحمول وجود صرف ، فهو ليس كاثناً ، ولكنه ا يفترض وجود موجودات يمكنه ان يكون محمولاً لها ، ويمكنها في مقدمة معينــة ان تلعب دور المواضيع . ان المقدمة الإسنادية تستلـزم اذن ، بموجب الوظيفتـين المختلفتين اللتين نعترف بهما للموضوع والمحمول ، ان نلحق بهما الدلالتين ، التوسعية والحصرْية . وبالتالي ينبغي فهم الموضوع كأنه جوهر ، مادة ، وهذه ـ على الأقل الجواهر الثانوية ، المتوزعة في مراتب ، الوحيدة التي سيتوجب عليها التدخل في القياس ـ ستتطلب النَّـظر اليها من زاوية الاتساع ؛ بينما سيتوجب على المحمول ان يُفهم كأنه صفة ، حسب هذه او تلك من مقولات الحمُّل ، وبالتالي يجب اعتباره من وجهة الفهم . لهذا لم يكن بمستطاع أرسطو ان يقف حصراً عند زاوية الأتساع \_ وحدها ، ولا عند وجهة الفهم . ليس فقط منطقه ، بل كل فلسفته ، كانت تحول دون التضحية بهذا او بذاك . لأننا من جهة التأويل التوسعي الصرف نكون امام قضية العلاقات ما بين المراتب التي تتنافي او التي تتقاطع جزئياً او كلياً ، ولا تعود المسألة مسألة صفات : ﴿ وهذا ما تقابله في المنطق نظريته عن المقدمة ، وتقابله ميتافيزيقيا الصفات على الصعيد الفلسفي العام. ومن جهة التأويل الفهمي الصُّرف ، يتلاشي الموضوع ، وتغدو المقدمة القاطيغورية عملية رهان ( اذا كان× يملك صفة a ، عندها يملك صفة b ) ، حيث بَطُـلَ الموضـوعُ الظاهـر للمقدمـة القاطيغورية ان يكون موضوعاً حقيقياً ليصبح هو أيضاً صفةً : والحال بالنسبة الى أرسطو ، الموضوع النحوي هو نفسه الموضوع المنطقي ، انه حامل الصفات ، وهو ما تُعزى اليه b ، وهو في الآن ذاته الموضوع الوجودي ، الجوهر .

2) بيد أنَّ أرسطو يحافظ دائهاً على كفتي الميزان المتساويتين ما بين التأويلين . ففي نظريته عن المقدمة ، ترجح وجهة الفهم ، نظراً لأن هذا الأخير يعامل وكأنه فهم صفاتي . وبالتالي يؤوَّل عادة ، في حال الجزئية وكأنه معلناً لاسناد صفة الى موضوع فردي ، وفي حال يكون موضوعه حداً عاماً يؤوَّل كأنه دالٌ على علاقة تضمين بين مفهومين . ان استعمال فعل الكون ثوت كوصلة يفسح في الحقيقة المجال

امام بعض الشك ، لأنه يسمح بتأويل توسعي ، وذلك بقدر ما يوحي شكل الصفة او النعت الذي يرتديه المحمول ، بأن هذا الأخير معتبر كصفة أكثر مما هو معتبر كمرتبة . لكن أرسطو اذا استعمل هذه الوصلة ، بعامة ، وهي وصلة محايدة نسبياً ، في الأمثلة العينية ، فأنه في المقابل منذ ان يستعمل التعبير التقني الدقيق ، لا سيا عندما يستبدل الحدود العينية بالمتحولات ، انما يستعمل وصلات تفرض صراحة تأويلاً حصرياً . فالقول ان المحمول A ينتمي الى الموضوع B ، فهذا يعني ان التعبير حصري ، لأنه في التوسع يكون الأمر بخلاف ذلك اذا ان B اي الجنس هي التي الى الموحي ايضاً بنفس التأويل ، لأنه من شأن تعبير كهذا ان يكون غريباً اذا ادّعى يوحي ايضاً بنفس التأويل ، لأنه من شأن تعبير كهذا ان يكون غريباً اذا ادّعى الدلالة على علاقة تضامن بين المراتب .

3) ولكن منذ ان تدخل المقدمة كعنصر في استدلال ، وبشكل عام ، عندما ننتقل من التحليل الوصفي الى اعتبارات الصلاحية الشكلية ، فأن الوجهة الاتساعية هي التي تهيمن . ذلك لأنه ، كما ذهب الى ذلك المناطقة المحدثون في أثر أرسطو الذي كان له فضل الريادة ، لا يمكن لمنطق شكلي ان يتطور إطلاقاً في ميدان واسع . ففهم حد (طرف) يستوجب فهم معناه ، أي مضمون المفهوم ، وهذا ما يتوجب ان يتجرد عنه المنطق الذي يُراد له ان يكون شكلياً . بينا في التوسع ، ليس امامنا سوى علاقة بين مراتب ، دون ان يتوجب علينا الأنشغال بما هو قائم في كل منها: فللاستدلال الشكلي على المرتبتين A و B . يكفي ان نعرف اذا كانت A متضّمنة في B او العكس ، او اذا كانت المرتبتان تتنافيان تبادلياً ، او أخيراً اذا كان بينهما جزء مشترك . لهذا فأن المنطق الأرسطوطاليسي بأسره يقوم على اعتبار تضمين المراتب ، وبالتالي على تأويل واسع للمقدمات التي يتألف منها البرهان القياسي . ويظهر الأمر جلياً من خلال الدور الأساسي الذي تلعبه فيه الكمية ، وهو مفهوم توسعي ممتاز ، كما يظهر من خلال التسميات المميّزة للحد الأكبر ( الكبرى ) والحد الأصغر ( الصغرى ) والأوسط ( الوسطى ) : وهي تسميات مهيمنة من هذه الجهة ؛ فأنطلاقاً من الصورة الأولى التي تصور فيها اكتشاف القياس في ذهـن أرسطـو، ستستمر التسميات الخاصة بالصورتين الثانية والثالثة ، بحيث اذا ما أخذنا بحرفيتها

تبطل ان تكون صحيحة . فقط عندما سنتوصل إلى نظرية البراهين القياسية الجهوية سيغدو من المشكوك في استمرار موقف توسعي محض . وبالتالي ، فقد اعترف المحدثون بأن المدارك الجهوية لا تترك نفسها تندرج دون صعوبة في حساب اتساعي صرف ، وهذا هو السبب الذي جعل البعض يستبعدونها من الحساب المنطقي الدقيق ، ليعيدوها إلى اللغة العامة .

4 لانهاء هذه المسألة ، نلاحظان كلاً من هذه التأويلات ، المستوحى من بعض الحالات التي يتكيف معها تماماً ، يغدو مبتذلاً ومصطنعاً عندما ندعي نقله الى حالات أخرى ، بحيث انه ما بين تأويل منها يترك نفسه يتعمم بشكل مُرْض تماماً ؛ وهذا ما سنفهمه لاحقاً على نحو أفضل . إن أسناد صفة لموضوع لا تتناسب تماماً الا مع الجزئيات ، التي بوضعها هذا ، لا تسمح بالتحول . ان تضمن صفة صفة أخرى ينتحصر في الكليّات ، اذ ان الجزئيات تُعلن إقتران صفتين ؛ وفي كلا الحالين ، ليس للمقدمة سوى مظهر مقدمة قاطيغورية عادية . أخيراً ، ان المايزة بين الخصوصيتين ، الموجبة والسالبة ، ليس لهما إطلاقاً ان تتداخل في متعلّقات المراتب ، التي تنحصر جوهراً في ثلاث حالات ، متطابقة (ا) على التوالي مع الكلية الموجبة ( تضمين ) والكلية السالبة ( استبعاد ) واقتران الخصوصيتين ( تقاطع ) .

ثمة مسألة أخرى تثار بشأن المقدمة ، وهي كالسابقة تهيمن على التأويل الاجمالي لمنطق ارسطو . ففي مقدمة ،  $\lambda \delta \gamma \circ \alpha \lambda \delta \gamma \circ \alpha \lambda \delta \gamma \circ \alpha$  كيف يجب ان نفهم  $\lambda \delta \gamma \circ \alpha \delta \sigma \circ \alpha \delta \sigma \circ \delta \sigma$ 

<sup>(1)</sup> أنظر ، لاحفاً ، ص239 تقريباً ، تحليل جرغون Gergone .

<sup>2)</sup> Hermencia, 4, début. Même définition pour le nom, ठ०० µ2, ib., 2.

<sup>3)</sup> Ib., 1, 16 a 3-4.

الكيانات النحوية التي تطابق معهما ، أي الكلمات ، يمكننا القول ان تصريحات كهذه تدفع نحو اللغة أكثر مما تدفع نحو الفكر . هذا هو في الواقع الموقف الـذي يستدعيه موضوع المنطق الشكلي . ذاك لأنه بالرغم من كون الكلّمات والخطابات التي تكوّنه هي ذات معني ، فلا بد له على الأقل ، وبالتحديد لأنه يريد ان يكون شكلياً ، من أن يتجرد عن هذا المعنى فلا يلتصق بغير الشكل الخارجي للخطاب . ومع ذلك ، فأن أرسطو لا يثبت على هذا الموقف الأسمى . ان المقدمة هي الـ م ما الكلمة التي تكون صحيحة او مغلوطة ؛ والحال فأن الصحيح الكلمة التي تكون صحيحة والمغلوط ، عند أرسطوكما عند أفلاطون ، لا ينتميان أولاً الا للفكر ، ولا يمكن القول في كلام انه صحيح او مغلوط إلا بالنسبة الى الفكر الذي يُعرب عنه . بما ان الحروف التي يبثها الصوت هي المؤشر لما يجري في الفكر ، فلا بد لنا في نهاية المطاف من الأنتقال من الإعلام اللفظي الى الحكم الـذي يعـطيه . ولـكي نعـرف مثـلاً بالأنطلاق من إعلام معين ، أيهما هو الذي اعتباره النقيض الحقيقي للأول ، فلا بد من مشاورة فكر ذلكُ الذي يصدره (١) . وبشكل أعمُّ : « لا يتوجه البرهان ، ولا القياس البرهاني ، نحو الخطاب الخارجي ، بل نحو الخطاب الداخلي للنفس ١٤٥٠ : وبالاستناد إلى هذا الأخير ، كحاكم أعلى ،سنتجنب الوقوع في المصائد اللفظية التي ينصبها لنا الجدليون والسفسطائيون . وعليه يمكننا الأستنتاج مع بوشنسكي ان قضية المنطق ، عند أرسطو ، هي أولاً صحة الفكرة ، ويأتي تصحيح اللغة كمجرد نتيجة لها (3)

والآن ، اذ نلحق ، في اللوغوس ، العبارة بالفكرة ، لا نكون قد أجبنا بعد إلا على نصف المسألة . فهل ينبغي ادراك هذه الفكرة بالمعنى الذاتي او بالمعنى الموضوعي ، كفكرة فاكرة او كفكرة مفتكرة ؟ وهل الأمر متعلق بعمليات تجري في النفس ، أو بما تتناوله هذه العمليات ؟ ان ما سبق يتركنا مترددين بين اليقين والشك ، لأن الصحيح والمغلوط لا يمكنها ان يتناسبا الا مع مضامين الفكر

<sup>(1)</sup> Ib., 14, 23 a 32 et suiv.

<sup>(2)</sup> An. post., I, 10; 76 b 24-25.

<sup>(3)</sup> Ancient formal logic, p. 26.

الموضوعية ، بينا الاستدلال هو فعل ذهني . الا أن تصريحاً واضحاً ، منذ استهلال التأويل ، يستبعد التأويل الذاتاني . و « عواطف النفس » ، التي تعبّر عنها الإشارات ، غريبة عن موضوع المنطق : انها موضوع لعلم آخر ، ولهذا فأن أرسطو يرشدنا الى رسالته في النفس . اذن كان أرسطو ، مشل معاصرينا ، يضع والنفسانية » جانبا . كما انه من جهة ثانية يستبعد الأسموية ، فهل ينبغي اذن تصنيفه في عداد اولئك الذين نسميهم الآن « الواقعيين » او « الأفلاطونيين » ، لأنهم يرون ، على منوال أفلاطون ، في أغراض الفكر ، بوصفها متميزة عن الأشياء اللدية التي يمكن ان تستند اليها ، يرون فيها كيانات لها واقع قائم بذاته ؟ ان أرسطو يميز تماماً بين ما هو مدلول للكلمة وبين الأشياء ذاتها التي تستند اليها هذه الدلالة . ولكننا نعلم أنه يرفض كل قوام وجودي للأفكار ؟ ومن جهة ثانية لا نجد عنده عقيدة تتطابق مع ما سيسمى ، عند الرواقيين ، نظرية اللاحسيات عنده عقيدة تتطابق مع ما سيسمى ، عند الرواقيين ، نظرية اللاحسيات

لا مشاحة ان التحفظ التاريخي يجب ان يردعنا عن السعي لأدخال أرسطو في أحد مصنفاتنا ، وان نطرح عليه بألحاح كبير الأسئلة التي هي اسئلتنا أكثر مما هي اسئلته . اللهم الا اذا لم نفعل ، كما فعل بوشنسكي (١) ، فنمتدحه لأنه أستطاع بناء منطق شكلي محض ، دون ادراجه في هذه او تلك من الفلسفات ، ولأنه عرف ، بحدس عبقري ، كيف يختار مصطلحاً ، يتجاوز المعارك التأويلية ، ساماً برفع النظرية ألى مستوى المنطق المحض . وهذه أطر وحة ينبغي بكل أسف القول انها على الأقل مجانية ، لأن أرسطو لم يعلمنا ابداً بنية كهذه .

## 3 ـ التضاد والتحوّل

في استدلال عقلي ، تنجم النتيجة عن طريقة معينة في التقريب ـ في الجمع كما توحي بذلك كلمة منهم المنتيجة عن طريقة عن مقدّمتين على الأقل ، ولكن بما أن المقدمة هي ذاتها تتعين في طريقة الدمج بين طرفين ، يمكننا الحصول ، انطلاقاً من

(1) F. L., p. 54.

مقدمة واحدة ، على عدة مقدمات جديدة مؤلفة من ذات الأطراف وفقاً لشتى الاحتالات الممكنة بين هذه الأطراف ، مثلاً بالألحاح على الفروقات حسب الأيجاب او السلب ، الكلية او الخصوصية ، او أيضاً بتحويل الأطراف وقلبها . وعندئذ ستنظرح ومن وجهة شكلية ، مسألة تحديد علاقة الصلاحية المنطقية للمقدمة الجديدة بالمقارنة مع الأولى . هكذا كون المناطقة المتأخرون نظرية عما يسمى « الاستنادات المباشرة » ، الواجب درسها قبل نظرية « الأستنادات غير المباشرة » التي سيكون القياس البرهاني مستندها الرئيسي . ان هذه التسميات ليست من أرسطو ، وليس منه هذا التوزيع المنهجي . لكننا نجد عنده نظرية لتضاد المقدمات ونظرية لتحولها ، مع كل عناصرها الأساسية . فهاتان النظريتان اللتان استوجبتها ونظرية لتحولها ، مع كل عناصرها الأساسية . فهاتان النظريتان اللتان استوجبتها المكتمل في رسالة التأويل بالنسبة الى التضاد ، وفي الانالوطيقا بالنسبة الى التحول .

تخصّص رسالة قاطيغورياس فصلين ( العاشر والحادي عشر ) للمتضادات التي توزعها على أربع مجموعات: تعارض « المنسوبات ، كالضعف الى النصف ، تعارض الأضداد ، كالشر والخير ؛ تعارض الحرمان مع التملك ، مشل العمى والبصر ؛ تعارض التوكيد والنفي ، مثل جالس ، وغير جالس » (۱) . وسنلاحظ السمة غير المنهجية في الظاهر التي يتسم بها هذا التقسيم (۱) وبالأخص افتقاره الى التآلف : فالمتعارضات الثلاث الأولى تستند الى مدارك ، بينا تستند الرابعة فقط الى مقدامات .

وفي رسالة التأويل سنجد نظرية منهجية عن المقدمات التعارضية . فهي تنضاف الى المايزة البسيطة بين التوكيد والنفي ( فصل 6 ) ، وتأخد بعين الأعتبار المفارقة التي تفصل الكليات عن الجزئيات (6) . وبالطبع يظل أساس نظرية تعارض المقدمات هو نسبة النفي الى التوكيد . فكان من الضروري أيضاح هذه العلاقة لأجل تقنية سجالية جيدة حيث ان المطلوب ، في مبارزة كلامية ، ان يدحض

<sup>(1)</sup> Catég., 10, 11 b 20-23.

<sup>(2)</sup> Hamelin, le système d'Aristote, p. 141-142.

<sup>(3)</sup> Hermenia (10).

السائل أطروحة الخصم ، الأمر الذي يعني وضع المقدمة التي هي النفي الحقيقي لها ، والتي تشكل مع التوكيد بديلاً حقيقياً ، لا مجال للهروب منها . والحال ، فأن أرسطو يلاحظ انه من المناسب التمييز بين طريقتين لنفي مقدمة ، كان هو نفسه قد خلط بينهما سابقاً في عدة مقاطع من ميتافيزيقا ۵ ، وانه بالتالي ليس للمقدمة مقدمة معارضة واحدة بل مقدمتان معارضتان ، فالى جانب هذه التي تعارضها بالتناقض ، لا بد من افساح المجال امام تلك التي تعارضها بوصفها نقيضتها . هكذا تعود الى الظهور علاقة التضاد ، ولكنها تدور هذه المرة بين عنــاصر مختلفة وبمعنى جديد: فلم تعدد تدور اللعبة بين مفهومين ، بوصفهما طرفين لنفس النوع ، ولكن بين مقدمتين لا تتوافقان . انهما متعارضتان أي أنهما لا يخشى عليهما ان تكونا صحيحتين معاً ، ولكنهما مع ذلك لا تشكلان بديلاً : وهذا ما يميزهما عن المتضادات. لأنَّ متضادتين لا يمكنهما أن تكونا كلتاهما صحيحتين ، ولا كلتاهم مغلوطتين ؛ فيمكننا من صحة او من غلط احداهما ، ان نستنتج غلط او صحة الأخرى . وبينها يمكن امام متناقضتين أن نخلص دائماً الى خلاصة عن صحة ـ احداهما وعن غلط الأخرى لأنها لا تحتملان الحقيقة المشتركة ، لا يمكننا في المقابل ان نستخلص من غلط احداهما شئياً بصدد الأخرى ، لأنه من الممكن ان تكونا كلتاهما مغلوطتين . لقد كانت اخطاء الأستدلال التي ارتكبها أرسطو بادىء الأمر تتعُّين بكل وضوح في معاملة الأضداد كمتضادات ، ظنًّا منه أثبت حقيقة احداها لأنه برهن على خطأ الأخرى .

ان اعتبار كمية المقدمات هو الذي يسمح بتوضيح هذه المهايزة . ان التعارض بمقتضى التضاد يقوم . اما بين الكلي التوكيدي وبين الجزئي السلبي (كلS هي P ، بعض S ليس P ) ، واما بين الكي السلبي والجزئي التوكيدي ( ما من S هي P ما بعض S هي P ) . ان التعارض بمقتضى التضاد يقوم بين الكليّتين ( كلS هي P ما من S هي S ) : فنرى انه يمكن لكليهها ان تكونا مغلوطتين ، في الحالة التي تكون بها الجزئيتان المقابلتان ، بعض S هي S وبعض S ليس S ، صحيحتين كليتها .

في وقت متأخر ، سيوسع المناطقة من نظرية التعارض بتوسيعهم معنى كلمة ، مطلقين صفة التعارض على مقدمتين ، لهما نفس الموضوع ونفس

المحمول ، تختلفان اما بالنوع ، وإما بالكم ، وإما بالأثنين معاً ، وسوف ينضاف الم المتضادات والأضداد : ما دون الأضداد ( Subcontraires ) ( الجزئيتان اللتان عكنها ان تكونا كلتاها مغلوطتين ) والتوابع يكنها ان تكونا كلتاها مغلوطتين ) والتوابع ( المقدمتان اللتان لها نفس النوعية تتعارضان من حيث الكمية : صحة المقدمة الكلية تتضمن صحة الجزئية ، وغلط الجزئية يتضمن غلط الكلية ) . ان أرسطو لا يجهل هذه العلاقات ( ولكنه لا يوردها في نظريته عن المتعارضات . ومن جهة ثانية يسهل التوصل الى قانون الأضداد الثانوية بدمج قوانين المتضادات والاضداد ؛ ولكن ارسطو يعتبر ان الجزئية الموجبة والسالبة ليستا متعارضتين الا بطريقة لفظية الموجبة والسالبة ليستا متعارضتين الا بطريقة لفظية فمع ذلك يبقى من الواجب علينا عدم النظر الى التعارض الحقيقي بين مقدمتين فمع ذلك يبقى من الواجب علينا عدم النظر الى التعارض الحقيقي بين مقدمتين بالمكانه أن يرفض معاملة التوابع كمتعارضات حقيقية ، لأنه من علاقة سالبة تدور فيا بينها ، ولأن صححة الكلي ليست متوافقة مع صحة الجزئية المقابلة وحسب ، بل انها تتضمنها ضرورة . وهذا لا يمنعه ان يعرف منذ كتاب الطوبيقا قوانين بل انها تتضمنها ضرورة . وهذا لا يمنعه ان يعرف منذ كتاب الطوبيقا قوانين علاقاتها حتى وان لم يصنفها الا باللغة العامة (د) .

ان صلاح القواعد التي تسمح باسناد مقدمة ما إلى احدى متعارضاتها انما يقوم على صحة بعض القوانين المنطقية . وهكذا فأن قاعدة المتضادات تقوم على ما نسميه بقانون البديل ، الذي ينجم عن اقتران قانونين ثانويين ، هم قانون التضاد وقانون الثالث المرفوع ، ان الاول ، الذي يسيّر أيضاً تعارض كليتين (ضدين) ينكر اقتران مقدمة ما ونفيها P non ونفيها في آن واحد لـ non و فيترتب

<sup>(1)</sup> طالما أنه ليس هناك قول صريح فأن « النقيضتين الجزئيتين » ، اللتين يمكنهما أنارتكونا صحيحتين معاً ، لا يمكنهما أن تكونا مغلوطتين معاً .

<sup>(2)</sup> لا تظهر عبارة : نقائض فرعية Subcontraires إلاَّ مع الأسكندر الفردوسي .

An. pr., II, 15; 63 b 28.

<sup>(3)</sup> Topiques, II, 1, 109 a 4-6; III, 6, 119 a 34-36.

<sup>(4)</sup> لا تنتمي تسميات البديل والثالث المرفوع الى لغة أرسطو

على ذلك اذا كانت احداها صحيحة تكون الأخرى مغلوطة . والثاني الذي يسير أيضاً تعارض جزئيتين ( تابعتين ) ، يؤكد عدم اقتران مقدمة ما P ونفيها P: non-P وأيضاً عارض جزئيتين ( تابعتين ) ، يؤكد عدم اقتران مقدمة ما P ونفيها P والخسرى المعلوطة تكون الأخسرى صحيحة . لقد عرف أرسطو هذين القانونين ، حتى وان لم يعبّر عنها على منوالنا ، وان لم يهتم بدفع كل منها الى صياغة واحدة وقانونية . ففي الكتاب  $\Gamma$  من الميتافيزيقيا ، المخصص تحديداً لمبدأ التضاد ، يقف بسخط ضد اولئك الدين يشكون فيه ، مثل الميغاريين ؛ فيضعه في رأس الهرم التراتبي و يجعله المبدأ الرئيس لكل فكر ، « لأنه بطبيعته في أساس كل المسلمات الأخرى » «، . واما مبدأ الثالث المرفوع ، واذا لم يفصح عنه بجلاء ، فعلى الأقل سيكون مطبقًا باستمرار ، وبالتالي سيكون مقبولاً ضمناً في كل القياس .

الا اننا نجد حول هذه النقطة الأخيرة ، في رسالة التأويل أن مقطعاً ، ربحا يكون مضافاً في ابعد ، حيث يبدي أرسطو بعض التحفظات ، ويتعارض بذلك أيضاً مع الميغاريين الذين تبدو نظرياتهم تقول بأن المستقبل متناه بكامله . فالمبدأ القائلُ أن النفي اوالتوكيد هما بالضرورة اما صحيح واما مغلوط ، يظل قائماً طالما ان الأمر يتعلق بمقدمات عامة (كلية او جزئية ) ، وحتى بمقدمات جزئية عندما تدور هذه حول الماضي او الحاضر : « ولكن الحل لا يعود هو نفسه ، بالنسبة الى المُقْبِلات التي تدور حول الجزئيات » (3) . لأن تطبيق هذا المبدأ عليها ، الا يعني بالتالي إنكار إمكان حدوث المقبلات ؟ غداً ، هل ستقع ، او لا تقع ، معركة بحرية ؟ واذا قلنا ان بين مقدمة ونفيه تكون احداهما صحيحة بالضرورة ، الا ينبغي منذ الآن القول ان بين مقدمة ونفيه تكون احداهما صحيحة بالضرورة ، الا ينبغي منذ الآن القول ان من الضروري هنا هو البديل وليس هذا او ذاك من أطرافه . « بالضرورة ستقع غداً معركة بحرية او لن تقع عداً معركة بحرية ،

<sup>(1)</sup> Métaph. T, III, 1005 b.

<sup>(2)</sup>Chap. 9.

<sup>(3) 18</sup> a 34.

كما انه ليس من الضروري ان لا تقع (1). ففي الغد فقط ، عندما يتحقق هذا الحدث او ذاك ، يمكننا القول انه ضروري ، وانه من الضروري أيضاً انعدام الآخر : لأن «ما هو موجود يكون كذلك عندما ينوجد ، ما هو غير قائم لا يكون عندما لا يكون موجوداً ، هذا هو الأمر الضروري حقاً (2) ولكن عندما يكون حدث ما بالقوة فقط ، يكون ممكناً فقط . وما يصح على الأحداث ، يصح أيضاً على المقدمات التي تتناولها . فقبل المعركة البحرية ، تكون المقدمة عن المعركة ، اذا جاز التعبير ، هي بالقوة فقط من حيث صحتها ، لأن صحة مقدمة ما تقوم على تطابقها مع الوجود ، وإن المقصود هنا هو وجود بالقوة . وعندما تنتقل القوة الى الفعل ، عندما تقع المعركة ، او عندما لا تقع ، عندثذ فقط يمكن لصحة او لعدم صحة المقدمة الدائرة حول هذا الحدث ان تتحقق هي الأخرى . وحتى الآن لم تكن صحيحة ، كما لم تكن مغلوطة ، احدى هاتين المقدمتين الدائرتين حول الحدث : ليس بمعنى ان مبدأ الثالث المرفوع ، (2) من لا يعمل في هذا المجال ، بل بمعنى ان الوصف بالصحة اي بالغلط لا يمكن تطبيقه على مقدمة تتناول حدثا ، الا عندما يقع هذا الحدث .

اذن من المشكوك فيه على الأقل انه ينبغي ان نرى في نظرية الأحداث المقبلة هذه ، كما فعل البعض في أيامنا ، مشروع منطق ثلاثي التكافوء ، يقول بأمكان وجود ثالث بين صحة المقدمة وغلطها . وفي كل حال ، ليس ثمة اي استهلال لهذا النوع من الانالوطيقا ، حيث تقول كل الاستدلالات ضمناً بالصلاحية الشاملة لمبدأ الثالث المرفوع ، دون ان يظهر اي حصر في أي مكان . ومن جهة ثانية لا يمكن وجود أي شيء من ذلك ، لأن أرسطوكان قد حدّ بنفسه وبصراحة مناقشته في حدود بعض المقدمات الجزئية ، بينها قياسه البرهاني يستبعد بكل وضوح الجزئيات من مدانه .

\* \* \*

(1) 19 a 31-32.

(2) 19 a 24.

ثمة طريقة أخرى للتوصل الى مقدمة جديدة أنطلاقاً من مقدمة معطاة ، هي طريقة التبديل بين الموضوع والمحمول : وهي عملية ، كما قلنا ، غير ممكنة الا اذا كان هذا الطرفان مؤتلفين،أي اذا كان الموضوع ، وكذلك المحمول ، مفهوماً (١) . هذا ما يسميه أرسطو التحول ويتساءَل حول الشروط التي يكون فيها تحول كهذا مشروعاً ، أي يسمح باستخلاص الحقيقة من المقدمة الأولى الى المقدمة الثانية .

لقد ظهرت الكلمة والفكرة في الطوبيقا ، ولكن بشكل غامض وألتباسي ، لأن ال ۵۷۲٬۵۲۲۰۰۰۰ ينطبق فيها على أسم بمفرده أو على استدلال بكامله كما ينطبق على مقدمة . حتى في هذه الحالة الأخيرة ، ليس للتحوّل نفس المعنى الدقيق الذي سيتخذه فيما بعد والذي سيدخل في المنطق الكلاسيكي . وبالتالي يضرب أرسطو مثلاً على ذلك الأنتقال من P ينتمي الى كل S ، إلى كل S هو P ، مواكباً اذن بين قلب الأطراف وتغير الوصلة . ومع ذلك ، فأن نظرية الطوبيقا الهامـــة (2) ، لأن مخطـط الرسالة يقوم عليها ، انما توحي بفكرة شروط صلاحية تحول ما ، بالمعنى النهائي لهذه الكلمة ، انها نظرية ما سيسمى فيما بعد «المحمولات» . وهي تتقوم بالاستناد امــا تجريبياً الى الأستدلال واما عقلانياً الى الاستقراء ، في تعداد المراتب المختلفة التي يمكن ان تترتب تحتها شتى المحمولات الممكنة . ان محمول مقدمة ما ، اما انه يعلنُ عن الجوهر ، وعندها تكون المقدمة تعريفاً ، واما الخاص ، أي ما يعود الى الموضوع وحده دون أن يمثل مع ذلك في جوهره ، ومثال ذلك استعداد الأنسان لتعلم النحو ، واما النوع الذي ينتمي اليه الموضوع ، مثل وصف الانســان بالحيوان ، أو اخــيراً الحادث العارض ، الذي يمكن مصادفته او عدم مصادفته في الموضوع ، مثل البياض بالنسبة الى الانسان . والحال فأننا نرى فوراً ، وأرسطو يستخلص من ذلك هذه الخلاصة وهي ان تبادل الموضوع والمحمول يمكنه ان يتم بدون مخاطرة في الحالمين الأوليين ، لأن الموضوع والمحمول لهما فيهما نفس الاتساع ، ولكن ليس في الحالين

<sup>(1)</sup> كذلك تكون العملية الممكنة ، بمقتضى شرط الاثتلاف نفسه ، اذا كان الطرفان جزئيين أيضاً ، كها لوكنا نحول ( ليوفراسط هو تيرتاموس ) الى ( تيرتاموس هو ثيوفراسط) . لكن أرسطو لا يقصد تحولات من هذا النوع . (2) Top., I, 8 et 9; chap. 9.

الأخبرتين . واذا دمجنا هذه القابلية التحولية او عدم القابلية مع السمة الأساسية او غير الأساسية للمحمول ، فسوف نحصل على أربع حالات محكنة ، الأمر الذي يدل على أنَّ ترتيب المحمولات هو ترتيب توسعي: فاذا كان المحمول يدل على الجوهر ، فهو اما متحوّل (تعريف) واما غير متحول (نوع) ، واذا كان لا يدل على الجوهر ، فيكون كذلك إما متحول (خاص) واما غير متحول (عارض) .

تتكرر النظرية في الانالوطيقا (۱۱ حيث ستلعب دوراً هاماً في حصر القياسات البرهانية من المراتب الثانية والثالثة . ولكنها متوضحة فيها من خلال اعتبار التكميم والنفي ، مع المهايزة بين انواع المقدمات الأربعة التي تنجم عنها ، بينا يمحي أعتبار المحمولات . فالكلية السالبة تتحول بكل بساطة ، دون وجوب تبديل أي شيء في كميتها او في نوعيتها ، وكذلك حال الجزئية الموجبة . ولكن بالنسبة الى الكلية الموجبة التي يمكن النظر اليها بوصفها معلنة عن أندراج الموضوع في المحمول أو كتضمن الجنس في النوع - مع التحول لا يعود المحمول الجديد ، للموضوع الجديد ، سوى عارض ، أي يمكن ان لا تنتمي اليه ؛ لهذا لا بد للمقدمة من ان تتغير كما وتصبح جزئية ، ذلك لأن الجزئية هي بكل وضوح صفة العارض : فمن القول كل وجوع عكن الاستنتاج ان بعض P هي واما الجزئية السالبة ، فهي لا تتحول : فإذا كان انسان ما لا ينتمي الى حيوان ما ، فلا يعني ذلك ان حيواناً لا ينتمي الى انسان ما .

وسوف يضيف المناطقة الوسطويون الى التحول « استنادات مباشرة » أخرى ، جاعلين النفي يدور ليس حول المقدمة وحسب ، ولكن حول الأطراف أيضاً . وهكذا ، انطلاقاً من S هي P ، فأن القَلْبَ يؤدي ، عن طريق تحييد النفيين ، الى القول S ليست P -non ؛ وقلب الوضع ، الذي يعني تحويل قلْب ما ، يؤدي الى القول non- P ليست المتحولية ، واذا كان أرسطو لا يجهل هذه العمليات التحولية ، بعنى انه كان يحسن ممارستها عند اللزوم ، فأنه لم يضع نظرية عنها .

## ٤ ــ القياسُ

تظهر عبارة القياس ، كأداة تقنية ، في الطوبيقا . اذ أنَّ القياس معروض فيها كأنه احدى طريقتي الأستدلال الممكنة ، اذ ان الطريقة الأخرى هي الأستقراء ، وتنقسم الأولى الى ثلاثة انواع (قياس برهاني ، قياس جدلي وقياس جدالي ) ، وفقاً لدرجة صحةً المقدمات التي ينطلق منها القياس . وحدّ القياس انه «خطاب . تكون فيه بعض الأمور معطاة ، فينجم عن ذلك بالضرورة شيء آخر غير هذه المعطيات ، وذلك بمقتضى هذه المعطيات بالذات »(١) . والحال ليس هذا الا تمهيداً لنظرية القياس ، كها تعرضها انالوطيقا الأولى . وستمحي المهايزة بين انواعها الثلاثة ، اذ انه ينبغي استبعاد كل استناد الى حقيقة المضمون في نظرية شكلية للاستدلال . حتى ان مفهوم القياس ذاته سيكون له معنى أضيق وأدق . لأن الكلمة ، في الطوبيقا ، تدل على الأستدلال بوجه عام ، كها يشهد على ذلك تعريفها الكلمة ، في الطوبيقا ، تدل على الأستدلال بوجه عام ، كها يشهد أخيراً استعمالها الوارد في الرسالة . لهذا فمها لا شك انه من الأفضل ان نتجنب الألتباسات ، وان نترجم منهجياً ، كها فعل مترجم حديث (١٤) ، كلمة منهجياً ، كها فعل مترجم حديث (١٤) ، كلمة منهجياً ، كها فعل مترجم حديث (١٤) ، كلمة منهجياً ، كها فعل مترجم حديث (١٤) ، كلمة منهجياً ، كها فعل مترجم حديث (١٤) ، كلمة منهجياً ، كها فعل مترجم حديث (١٤) ، كلمة منهجياً ، كها فعل مترجم حديث (١٤) ، كلمة استقراء .

ومن المفاجىء ان يكون أرسطو ، في عرضه نظرية القياس في صياغتها الأخيرة في انالوطيقا ، قد اكتفى بتكرار شبه حرفي ( النفس التعريف ، في حين ان المتناهي قد أنحصر كثيراً وهو يتوضح بدقة . وبالتالي ، ليس هناك اي تعريف جديد يأتي ليحد من انفلاش التعريف الأول . وربما يفسر الأمر بواقع ان القياس من النمط الجديد يظهر ، في نظر أرسطو ، كأنه الشكل المكتمل للأستقراء ، الى حد انه

<sup>(1)</sup> Topiques, I, 1et 12.

<sup>(2)</sup> قارن تعريف القياس البرهاني عند أرسطو مع تحديد الاستدلال الذي يقدمه غوبلو في و المصطلح الفلسفي : يتعبن الأستدلال في الحكم أن مقدمة ما ، تسمّى محصلة ، هي بالضرورة صحيحة ، اذا كانت مقدمة أو عدة مقدمات أحرى ، تسمى مباديء ، صحيحة »

<sup>(3)</sup> Jacques Brunschwig, ouv. cité; voir p. 113.

<sup>(4)</sup> المعارفة البعيدة هي في الكلمات الأخيرة في الطوبيقا وفي الأنالوطيقا .

يمكننا ان نماهيهما ؛ ولكنه مع ذلك ليس تماهياً كاملاً ، لأنه هو نفسه يعترف بوجود استقراءات دقيقة ليست قياسية تماماً . ومهما يكن الامر ، فإننا مكرهون ، لأنعدام تعريف واضح ، للأستعانة اولاً الى مجرد الوصف ، حتى نقول ما هو القياس .

يتألف القياس من ثلاثة أطراف ( ١٥٥٥ )، مترابطة أثنين أثنين في ثلاث مقدمات أولية . كل منها يتكرَّر مرتين . ويكون لأحد الأطراف دور أساسي في الأستدلال ، وهو القيام بالتوسط بين الطرفين : انه الطرف الوسط . والطرفان الاخران هما النقيضان ؛ فالطرف ذو الأتساع الأكبر والذي يظهر أولاً هو الطرف الأكبر او الكبرى ، والطرف ذو الأتساع الأصغر والذي يأتي بعد الأخر ، هو الطرف الأصغر أو الصغرى . هذا عن الأطراف ، وذاك عن المقدمات . ان النهاية (النتيجة ) هي التي توحد بين الطرفين النقيضين ، الأصغر كموضوع ، والأكبر كمحمول ، وهي واردة في هذا الأخير . والقضيتان الأخريان اللتان يتوزع الطرف الأوسط بينها ، هما المقدمات ؛ والمقدمة التي تتضمن الطرف الأكبر والتي نضعها أولاً تكون هي الكبرى ؛ والثانية التي تتضمن الطرف الأصغر وتأتي بالمرتبة الثانية ، هي الصغرى ان . لقد تحدد هذا المصطلح بمقتضى الصورة الأولى ؛ ثم جرى فيا بعد توسيعه ، بطريق مماثلته مع الصور الأخرى وهي ، كما سنرى ، مماثلة لا تخلو من عيوب .

آن الأوان بعد هذا الوصف ، المقرون بالمؤشرات الأصطلاحية ، لكي نقدم بعض الأمثلة . وهنا تبرز صعوبة . فالمثل التقليدي (كل انسان ميّت ، سقراط انسان ، اذن سقراط ميّت ) ليس مثلاً أرسطوطاليسياً . أولاً ليس لأنه غير موجود عند أرسطو وحسب ، بل لأن القياس الأرسطوطاليسي يترك جانباً ، كما نذكر ، حالة المقدمات الجزئية . اذن لا بد على الأقل من استبدال اسم الفرد سقراط بأسم

<sup>(1)</sup> نبه المبتدئين الى عدم الخلط الذي يمكن ان يقعرا فيه بسهولة . أن ترتيب المقدمات الثلاث هو ترتيب قانوني ، ولكن ليس له بذاته أية أهمية من حيث صائح الاستدلال : فهذا يكون صالحاً اذا ، مثلاً ، أنقلبت الكبرى الى الصغرى ، كما فعل أرسطو ذاته ، لا سبم في صياغة جهات (شروط) الصورة الثالثة . اذن لا يجوز الوثوق عقام المقدمات للتمييز بين الكبرى والصغرى ، بل يجب التعرف اليها من خلال أطرافها . فالمقدمة ليسست كبرى لأنها أولى ترتيباً ، بل لأنها هي الكبرى يجري أعلانها في الأولى .

أحد الأجناس التي ينتمي اليها ، كفيلسوف مثلاً . ولكن تصحيح المشل على هذا النحو قد لا يعطي فكرة صحيحة عها هو القياس الأرسطوطاليسي . ففي هذا القياس يحصر أرسطو ، في الواقع ، القياسات الأستىدلالية حصراً منهجياً وبعبارات ملموسة ، في مخططها التجريدي الذي قد يكون بالنسبة الى المخطط الذي تمثلناه هو التالي : « اذا كانت A مؤكدة لكل B ، و B مؤكدة لكل C . عند شد تكون A و مؤكدة لكل C . عند مثل آخر بالضرورة مؤكدة لكل C . ونجد العلاقة بين العرضيين ماثلة في مثل آخر المرسطو نفسه وارد في انالوطيقا الثانية  $^{(2)}$  : « لنفترض ان فقدان الأوراق يتمثل بالمسطو نفسه وارد في انالوطيقا الثانية  $^{(2)}$  : « لنفترض ان فقدان الأوراق يتمثل بالم وامتلاك الأوراق يتمثل بالقد أوراق يتمثل بالله والقد أوراق كثيرة تفقد أوراقها او اذا كانت B تنتمي ل ( لأن كل كرمة هي نبتة ذات أوراق كثيرة ) ، عندئذ A تنتمي الى C ، وبعبارة أخرى كل كرمة تفقد أوراقها » . والفروقات كثيرة بين الصياغتين  $^{(3)}$  . ومن المناسب ان نتفّحصها بعناية ، مشدّدين على أهميتها التي فاتت بوجه عام المناطقة أنفسهم حتى أيامنا .

ان الفرق الأول الذي يظهر للعيان ، هو إبدال متحولات حروفية . وهذه الطريقة بثوابت أسمية / فعلية ، كرمة ، تفقد اوراقها ، ذات اوراق كثيرة . وهذه الطريقة ليست تفصيلاً مهملاً ، فهي ذات أهمية كبيرة . الأمر الذي جعل بعض المناطقة اليوم يذهبون الى القول ان في ذلك يكمن اكتشاف أرسطو الأهم في المنطق . وبالتالي فمع هذا الأكتشاف وبه يبدأ منطق شكلي حقاً ، أي المنطق الذي تتلاشي في معطياته كل إشارة الى مضمون الأطراف . ولكن نكتنه كل قيمته من خلال المهاثلة ، فلننظر الى التقدم الذي أذِن به ، في الرياضيات ، الأنتقال من الحساب العددي الى الحساب الجبري ، حيث جازت المتحولات x, y, z لتحل محل الثوابت العددية ؛ والى الوقت اللازم لكي ننتبه أخيراً الى محارسة تبدو لنا اليوم بالغة البساطة والبداهة . ومن جهة ثانية ، ليس مؤكداً ان أرسطو قد أكتنه تماماً كل مدى الطريقة التي أبتكرها . وهنا

<sup>(1)</sup> An. pr. I, 4, 25 b, 38-40.

<sup>(2)</sup> II, 16, 98 b, 5-9.

يشعر المؤلفون الأكثر جدارة بأبراز مساهماته في المنطق انهم مدعـوون الى بعض التحفُّظ. يقول بوشنسكي ثلاً إن أرسطو « اكتشف المتحوّل ولكن . . . يبدو أنه هو نفسه لم يتحقق تماماً أنَّه كان أمام قضية المتحولات »(١) . وبالتالي لا يتكلم ابداً في أي من أعماله عن متحولات ، ولا يفسركما لا يبرّر أستعماله لها وفضائلها ، كما لو إن الأمر لم يكن اكثر من تبسيط في الكتابة . على هذا النحو بدت له المتحولات بادىء الأمر ، وهو لا يخاطر ، إلا بتخوّف وفي أعماله المتأخرة ، بالعمل على المتحولات ، وبأجراء الإيدالات مثلاً . ولن تظهر التفسيرات والتبريرات الأولى الا في وقت متأخر ، فقط مع شارحيه ، الأسكندر ثم جان فيلبون . كما ان أرسطو لم يميز صراحة في أي من أعماله بين الأستدلال العيني وبين مخططه المجرد ، كما سيفعل من بعده الرواقيون بتسجيل ذلك في مصطلحهم: فكلمة القياس ذاتها تعين الحالتين بدون تمييز . ودون ان نذهب الى القول ، مع هاملين ، أن فكرة منطق شكلي غريبة عن أرسطو أو حتى أنه معاد لهمان ، سنرى انه من المناسب عدم المبالغة في شُكلانيَّته ، التي تظل بكل جلاء أقل تعمقاً عنده مما ستكون عند الرواقيين . ومع ذلك ، سواء وعي الأمر بوضوح ام لم يعِهِ ، فقد جعل أدخال المتحولات ، كما يشدّد على ذلك د . روس ويقره في مذهب لوكاسيوفيتـز ، قد جعـل من أرسطـو مؤسس المنطق الشَّكلي . وهذه المارسة هي التي ساعدته على الخطوة الحاسمة التي توصُّل بها ، للمرَّة الأولى ، الى صياغة مباشرة للقوانين المنطقية . وأننا نلاحظ هذا الأنتقال منذ بداية انالوطيقا الأولى ، في الفصل الثاني ، حيث يأتي ، بعد وصف بسيط، تعبير بلغة عامة عن أحد قوانين التحول ( « من الضروري ان تتحول الى أطرافها المقدمة السالبـة ذات الخصوصية الكلية ») ثم يمثل عليها بالمثال القائل ( « اذا لم تكن اية لذة خيراً ، فها من خير سيكون لذة » ) ، فيصل أخيراً الى أعلان القانون ، مستخدماً المتحولات للمرة الأولى : « اذا كانت A لا تنتمي الى أي B % فأن B لن تنتمي هي الأخرى لأي B . » .

<sup>(1)</sup> Ancient formal logic, p. 44. Même chose chez Lukasiewicz, ouv. cité, p. 8-9.

<sup>(2)</sup> Le système d'Aristote, p. 92-93.

<sup>(3)</sup> LUKAS IEW ICZ, ouv. cité, p. 8, note 1.

وإذا انتقلنا الآن من الأطراف، الملموسة او المرموزة ، الى طريقة انتظامها لتأليف قضية ، فنلاحظ فرقاً ثانياً بين العرضين: تبدُّل في الرابطة، مقرون بتبدل في ترتيب الأطراف. فالرابطة لم تعد فعل الكون ، ولكنها هي الفعل الذي يعنى تارة الأنتاء ، والفعل الذي يمكن ترجمته بـ التوكيد أو ، على نحو أفضل() ، بـ الحمُّل . ومن ثمَّ يجري إبدال الطرفين ؛ فيُّعلن المحمولُ أولاً ، ويصبح الفاعل النحوي في الجملة ، بينما الموضوع المنطقي يؤخر الى ما وراء الفعل بصفة مفعول . ان ارسطو أذ يتبّع الترتيب الابجدي ، في اختيار الحروف كمتحوّلات ، فإن الحرف A انما يرمز للمحمول وB للموضوع المنطقي : وإذا ترجمنا ذلك مع فعل الكون ، فإن (A تكون مؤكدة لكل B ) تغدو ، بمقتضى هذا القلْب للأطراف (كل B هي A ). فلهاذا هذا التبدل المنهجي عندما ننتقل من القياس العيني الى مخططه المجرَّد ؟ ان أرسطو لا يفصح عن ذلك ، ولكن الأسكندر يقدم تعليلاً قائماً فيه الكثير من اللُّبس . ففي الصياغات المرموزة ، حيث لا يعود معنى الكلمات قائمًا لأجل إسناد الفكرة ، يكون من الأحسن ، الاشارة دون التباس الى الفرق الوظيفي بين الطرفين ، ان نتجنَّب فعل الكون التي يريدها مشابهةً للمرفوع ، وان نستعمل أفعالاً يكون فيها احد الأطراف\_ المحمول، الفاعل النحوي - في حالة الرفع، ويكون الطرف الآخر ، الموضوع المنطقي ، قابلاً لحالة ملتوية : فهو موضوع مجرور ، وموضوع مضاف ، وبالنُّسبة الى الصياغات ذات الأطراف الملموسة ، فإنَّ العقل أقل هيمنة ، ولهذا يستمر ارسطو في استعمال اللغة العامة؛ فمن الأصطناع ، كها يلاحظ الاسكندر ، القول ( الفضيلة هي محمول كل عدل ) .

ولا يخلو من فائدة ان نلاحظ ان هذه الأستحالة في الصياغة ، ليس فقط في الأنتقال من التعبير العيني الى التعبير الرمزي ، بل أيضاً حتى في داخل هذا الأخير ، المناتخت على نحو واضح ان منطق أرسطو لا يدفع الهاجس الشكلي حتى الشكلانية . فجوهر الشكلانية ، هو الحساب على أساس الاشارات ، بمعزل عن معناها . والحال فليس ثمة مجال فيها للمجانسات والمعادلات من حيث القيمة

(1) لكي يتناسب أيضاً مع الحالة التي تكون فيها المقدمة سلبية .

الدلالية : اذا كان قولان معروضان بأشكال مختلفة ، فلا بد من النظر اليها كأقوال مختلفة . ومن جهة ثانية تظهر هذه اللامبالاة النسبية ، عند أرسطو ، بطرق أخرى ، كما سنرى عما قريب .

وإذا انتقلنا ، أخيراً ، من بنية المقدمات الداخلية الى ترتيبها في الأستدلال ، فأننا نلاحظفرقاً ثالثاً في الطريقة التي يمكننا بها تقديم قياس ما . فهو لا يبدو صراحة في المثل المضروب أعلاه عن الكرمة ذات الأوراق الكثيرة والمتساقطة ، ولكننا قد نميل بسهولة الى ان ندخله فيه ، حين نفرض على هذا القياس العيني المذي يقدم لنا أرسطو الأجزاء الثلاثة منه فقط ، الشكل القياسي المعروف لدينا اليوم ، وفي هذه الصياغة ، سواء استخدمنا فيها أطرافاً عينية ، سواء أبدلناها بمتحولات ، فأننا نجعل ثلاث مقدمات (أو ثلاثة تخطيطات تقديمية) مستقلة تتوالى ، وتنطرح مقولاتياً بحيث أن الأخيرة منها تُعلن عادة بكلمة إذن ، التي تشير إلى انها خلاصة المقدمتين . فما نُعلِم به على هذا النحو ، هو إسناد ـ أو ، اذا استبدلت الأطراف العينية بالمتحولات ، هو مخطط إسناد . وإذا استخدمنا اللغة اللوجيستيكية الحديثة ، فأننا نرمز للمقدمات الثلاث بالأحرف p, q, r ، ونحصل على الترتيب

التالي : 7

حيث ان الخط الأفقي يفصل نهاية المقدمتين ويلعب دور (إذن » : q, p اذن ، والحال فأن صياغة من هذا النوع ، في ثلاث مقدمات متايزة مع «اذن » التمييزية ، ليست هي ما نجده عند أرسطو . فهي لا تظهر على نحو منتظم إلا عند الأسكندر ، لتحل ، في الأستعمال ، محل صياغة انالوطيقا الأولى . وسوف تستقر طويلاً في المنطق الكلاسيكي لدرجة أنها ستستمر حتى عند العلماء ، امثال ويتز ، ترندلنبورغ او برانتل ، الذين سيعرضون كمؤرخين لمنطق أرسطو ، دون ان يبدو أنهم يلاحظون التبدال الذي جعلوه يطرأ على منطقه . وحده ماثير سيلاحظ الفرق بشكل عابر ، ولكنه هو الآخر عمثل التقديم الكلاسيكي للمنطق .

إلا أن أرسطو يقدم على نحو مختلف اطار مثله عن الكرمة . . . فالمقدمات الثلاث الأولى تبطل ان تكون مستقلة ومطروحة بشكل قطعي ؛ فتغدو عناصر

مقدمة واحدة مركبة ، تتخذ الشكل الأفتراضي : فأقتران المقدمتين يلعب فيها دور التقديم ، والأستنتاج يلعب دور الختام . ويمكننا بلغة رمزية حديثة ان نكتب :  $p \cdot q \cdot p \cdot q$ 

فيمكنُ القول: اذا q و اذن r الأمر الذي يلخص الصيغة الارسطوطاليسية ، التي سنجدها عندما نضع ، موضع الرموز التقديمية الأولية p, q, r ، التخطيطات التقديمية مع متحولين ادراكيين لكل منها : اذا كانت A تنتمي الى B ، B ، وهنا لا يعود أمامنا إسنادُ ، وانما قانون منطقي يضمن صلاحية الإسناد .

ويمكن للفرق ان يبدو ضئيلاً . ومع ذلك لا بد لنا من الشعور أن اسناداً ، وهو عملية فكرية ، هو شيء آخر غير القانون ، وهو حقيقة لا زمنية . فالأسنــادُ ليسَ صحيحاً ولا مغلوطاً ، اذ ان هذه الصفات لا تتناسب حقاً الا مع المقدمات ، وليس مع الأفعال كما هو حال المسالك الفكريَّة . ان مسالك كهذه يمكن القول فيها فقط إنها مضبوطة او غير مضبوطة ، حسبها تكون منتظمة او غير منتظمة ؛ وتكون القاعدة صالحة او غير صالحة حسبها تكون او لا تكون مبرَّرة بقانون. ان القانون المنطقى (اذا كانت A تنتمي لـ B و B لـ C ، اذن A تنتمي لـ C ) هو الذي يسمح بالاستنتاج (A تنتمي لـC ) من أقتران المقدمتين (A تنتمي لـB ) و (B تنتمي لـC ) ، اي الذي يسمح بالأسناد ؛ ولكن هذا الإسناد ذاته هو شيء آخر غير القانـون الـذي يبرُّره . لقد كان المنطق الكلاسيكي ينزع بسهولة الى الخلط بين القوانين والقواعد ، وذلك بدون شك مذكور في المعنى البدائي المعياري لكلمة قانون ذاتها، المأخوذة من المصطلح الحقوقي . وبشكل دقيق أكثر ، يميز المنطق المعماصر بين مفهومين ، احدهما من نسق نظري محض يحتمل الصحة والخطأ ، والآخر من النسق التطبيقي ويحتمل الحسن والقبح . وانه مفْرَقُ سيترك بصهاته على الفرق في مستويات اللغة . لأنه بينا يعبر عن قانون في اللغة ذاتها ، فأنه يعبر عن القاعدة في تقعيد اللغة ، وذلك في الكلام على السلوك الواجب تجاه مقدمات اللغة.

والحال ، فأن الأختيار الذي نقوم به تجاه التعبير بطريقة او بأخرى هو اختيار مثقل بالنتائج ، لأنه متصل بطريقتين في النظر الى المنطق . اما كعلم بالمعنى الدقيق

للكلمة ، أي كعلم نظري محض ، ينبغي وضعه على نفس المرتبة مع الرياضيات لأنه ، مثلها ، يرمي الى الإعلام بحقائق ، موزعة بين مصادرات ومسلمات وتضايفات ، النخ . وإما كعلم معياري ، مماثل للأخلاق وللجمالية ، يهدف مثلهما ، ان لم نقل الى وصف قواعد ، فعل الأقل إلى الإعلام بالقواعد التي ينبغي التقيد بها ، وفقاً لبُعْد تقويمي معين ، في سلوك صحيح : وهو فرع يمكن بكل تأكيد وصفه بالعلمية كما نتكلم على طب علمي ، للتدليل على أن القواعد التي يصوغها هي ثابتة علمياً ، وغير موضوعة عشوائياً ، ولكنه مع ذلك ليس علماً ، ولو بالمعنى الذي صيغت فيه تسمية « العلم المعياري » المشبوهة قليلاً . لا مُشاحة انه من الناسب الآنعز و لأرسطو ، لأنه لم يقل شئياً عن ذلك ، وعياً جلياً لهاتين الطريقتين في النظر الى البحث المنطقي . وهي مع ذلك لا تزال حاضرة امام هؤلاء الذين ينكبون حالياً ، على تحليله عمله المنطقي . ولا بد لهم من التشديد التام على أن أرسطو قد وقف منهجياً ، في معرض الانالوطيقا ، عند أحد هذين العرضين ، وهو ليس تماماً العرض الذي أعطاه خلفاؤه لعقيدته .

اننا الآن في حالة التكرار للوصف الذي ذكرناه سالفاً عن القياس ، لكن مع توضيحه ، ومع اعطاء هذه الصياغة الجديدة قيمة تعريف (حد) . ان القياس هو مخطط تقديمي مركب ، ذو شكل أفتراضي ، يمكننا ان نرمز اليه بالتضمين r = (p,q) ، حيث ان الأحرف p,q,r تمثل مقدمات اسنادية أولية لكل منها طرفان متحولان (أحدها مشترك بين المقدمتين q وp بينا الآخران ها طرفا النتيجة ) بحيث ان هذا المخطط التقديمي المركب يعطي دائماً مقدّمة صحيحة عندما نستبدل فيها كل متحوّل بطرف ملموس معين ، حتى وان كان لهذا التبديل أثره في تخطئة احدى المقدمتين ، او الأثنين معاً ، واذن النتيجة التي نستخرجها منها . لهذا العينية التي نحصّلها باستبدال المتحولات الحروفية بالثوابت الأسمية .

\* \* \*

بعد هذه التصحيحات ، فلنوجزْ تحليلَ أرسطو لشتى أصناف القياس ، وفقــاً

للأختلافات التي يمكننا ان ندخلها بينها من وجهة نظر شكلية . فهو أولاً يوزعها على ثلاثة أشكال ،حسب الدور الذي يلعبه فيها الحد الأوسط ؛ ثم ، في كل شكل من الأشكال ، يستعرض شتى التراكيب الممكنة في مقدماتها الثلاث \_ وهذا ما سنسميه فيا بعد شتى « ظرقها » \_ وفقاً للكلية او للجزئية ، للتوكيد أو للنفي في كل منها ؛ مثلاً 4 ×4 ×4 = 64 أمكانية ؛ وينكب على ان يجعل من كل شكل المنطلق الصحيح للطرق الصالحة وللطرق غير الصالحة ، معتبراً ان الصالحة منها هي التي تتلازم نتيجتها بالضرورة مع المقدمات ، المنظور اليها فقط من حيث شكلها وبمعزل عن صحة او بطلان مضمونها الله .

هناك ثلاثة أشكال ، ولا يمكن ان يكون هناك الا ثلاثة (2) . وبالتالي ، لأختبار A و B قياسياً ، لا بد من اتخاذ شيء ما يكون مشتركاً بينهها ، يؤدي دور حد أوسط بين طرفين نقيضين . والحال فهذا ليس ممكناً الا بثلاث طرق : بحمل A من C و C من الاثنين او الأثنين من C . من البين اذن ان هناك ، بالنسبة الى كل قياس ، ضرورة تحققه بهذا الشكل أو ذاك من هذه الأشكال الثلاثة .

فهناك قياس للشكل الأول « عندما تكون ثلاثة أطراف داخله في علاقات فيما بينها شيمة أن الصغرى تكون متضمنة في كل الوسطى ، والوسطى متضمنة او غير متضمنة في كل الكبرى »(ن) . وهذا الشكل يتضمن أربعة طرق صالحة ، هي :

- ان تكون A محمولة إلكل B , وB لكل B ) [ فيلزم ] ان تكون A محمولة لكل B . C

<sup>11</sup> يحتفظ أرسطو بتسمية قياس فقط للطرق الموصلة ؛ أما الأخرى فيقول أن لا قياس بالنسبة إليها ؛ وهذا متطابق مع تعريفه القياس ، بأنه الأستدلال الذي تتبع فيه النتيجة المقدمات بالضرورة . ولأجل طلاوة التعبير ، نستأذن بأن نوسع مؤقتاً ، وكما جرت العادة بعد أرسطو ، التسمية يشتمل القياس شتى التراكيب الممكنة بين المقدمات التلاث ، وأن نميز بين قياسات صالحة أو موصلة وقياسات باطلة وغير موصلة .

<sup>(2)</sup> An. pr., I, 23, 41, a 5-20.

<sup>(3)</sup> Ib., I, 25 b, 31-33.

فنرى ان هذا الشكل ، الذي تكون فيه الكبرى كلية دائماً والصغرى موجبة ، يستلزم كنتيجة له هذا او ذاك من الأصناف الأربع للمقدمات .

هناك قياس للشكل الثاني « عندما ينتمي نفس الطرف الى موضوع كليّ ، ولا ينتمي الى موضوع كليّ آخر ، او عندما ينتمي او لا ينتمي لهذا الموضوع الكلي او لذاك »(۱) . وفي هذا الشكل الثاني ، ثمة أربع طرق صالحة أيضاً :

- 1 . لنفترض ان M غير مؤكد في شيء من N ، ولكنها في مؤكدة في كل X : . . . فأن N لن تنتمي اذن الى أي X . . .
- يان ( فيلزم ) الى كل N ، ولكنها لا تنتمي الى بعض X ، X الى كل X ، ولكنها لا تنتمي الى بعض X .
- N ان X ، [ فيلزم ] ان X ، ولكنها تنتمي الى بعض X ، X ان X ، اذا كانت
- N . اذا كانت M تنتمي الى كل N ، ولكنها لا تنتمي الى بعض M ، [ فيلزم ] ان M لا تنتمى الى بعض M .

إن إحدى السمات المميزة لهذا الشكل ، هي ان نتيجتها سالبة دائماً .

ويكون ثمة قياس للشكل الثالث « عندما ينتمي طرف ولا ينتمي طرف آخر الى نفس الطرف المأخوذ كلياً ، او اذا كان الطرفان كلاهما ينتميان ، او اذا كانا كلاهما لا ينتميان الى نفس هذا الطرف المأخوذ كلياً » (3) . ومع الشكل الثالث ، ثمة ست طرق صالحة :

....

(1) lb, I, 5; 26b, 33-35

(2) قراءة ويتز وتريكو

(3) lb, i, 6; 28 a, 10-12.

- 1 . عندما تنتمي P و R معاً الى كلS ، [ يلزم ] ان P ستنتمي الى S بالضرورة .
- 2 . اذا كانتR تنتمي الى كلS ، وP لا تنتمي الى شيء ، فسيكون هناك قياس
   2 . اذا كانتR تنتمي الى كل كانت R .
   [ مؤاداه ] بالضرورة ان P لن تنتمي الى بعض R .
- اذا كانتR تنتمي الى كل S ، وP الى شيء ما ، [ فيلزم ] ان P تنتمي ضرورة الى S ،
   الى S ،
- بعض P الى بعض P
- نتمي الى بعض S ، ولا تنتمي الى شيء ما ، [ فيلزم ] ان لا S . اذا كانت S الى بعض S الى بعض S .
- نتمي  $^{\circ}$  اذا كانت  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  الى بعض  $^{\circ}$  الى تنتمي  $^{\circ}$  الى بعض  $^{\circ}$  . اذا كانت  $^{\circ}$   $^{\circ}$

والآن كيف نعرف ان هذه الطرق الأربعة عشر هي طرق صحيحة ؟ يميز أرسطو هنا بين حالتين ، حالة القياسات « التامة » وحالة القياسات « الناقصة » . أسمّي قياساً تاماً ذلك الذي لا يحتاج الى أي شيء آخر غير الوارد في المقدمات لكي يكون لزوم الاستنتاج واضحاً ؛ وقياساً ناقصاً ذلك الذي يحتاج الى شيء او جملة أشياء تنجم ، في الحقيقة ، عن أطراف واردة ، لكنها غير معلنة صراحة في المقدمات » « » . ان القياسات التامّة هي قياسات الشكل الأول ، فيا هو سبب تفوق هذا الشكل ؟ يقدّم أرسطو ثلاثة أسباب لذلك (ن : (1) ان هذا الشكل السبب ( لماذا ) ؛ لأن هذا الشكل بالتحديد هو الأكثر تكيفاً مع السؤال لماذا ؛ وهو السبب ( لماذا ) ؛ لأن هذا الشكل بالتحديد هو الأكثر تكيفاً مع السؤال لماذا ؛ وهو الوحيد ؛ لأن الجوهر توكيدي وكلي " ، بينا تكون استنتاجات الشكلين الثاني والثالث سالبة او جزئية دائماً « » . ( 3 ) يكفي الشكل الأول ذاته بذاته ، فهو لا يحتاج الى سالبة او جزئية دائماً « » . ( 3 ) يكفي الشكل الأول ذاته بذاته ، فهو لا يحتاج الى

<sup>(1)</sup> Ib., I,, 1; 24 b, 23-27; trad. Tricot.

<sup>(2)</sup>An. post., I, 14.

<sup>(3)</sup> سنلاحظ أن هذا المعيار يؤدي الى تفضيل الطريقة الأولى داخل الشكل الأول بالذات .

سواه ، بينها الأشكال الأخرى لا تحوز فسحها الملآنة إلا به ـ ونقصد انه بذلك تكون متوضحة هذه « الأشياء الأخرى » التي ستظهر وجوب الترابط بين النتيجة والمقدمات . وبما لا شك فيه انه يمكن ان نضيف ، الى هذه الأسباب الموضوعية الثلاثة ، سبباً شخصياً للأمتياز الذي منحه أرسطو للشكل الأول . وبالتالي ، التذكر المسار الفكري الذي قادة ، بتأمل في العجز المنطقي للتقسيم الأفلاطوني ، الى اكتشاف القياس . فلأظهار وجوب الترابط بين محمول وموضوع النتيجة ، لا تجوز الاستعانة بمفهوم يسودها معاً ، وانما بمفهوم يكون ، على العكس ، ذا أتساع توسطي ، يكون « وسطاً » في المعنى المزودج للكلمة . هوذا بكل وضوح امتياز الشكل الأول ، الشكل الذي اكتشف أرسطو القياس بواسطته . فهو الذي اوحى اليه بمصطلح قياسه ، وهو مصطلح سيعممه بالتالي على الأشكال الأخرى ، بعد ان اعترف بأمكانيتها . إن هذه الأشكال وانكانت مُوصلة . فلن تبدو له أقل أنمساخاً ، وربما الثاني بالأخص حيث يحظى الطرف الأوسط بالتوسع الأكبر ، كما في التقسيم بكل وضوح . ففيه لا يعود الدور التوسطي « للحد الأوسط » يظهر بشكل واضح .

اذن الشكل الأول هو الذي سيستعمل في البرهان على الشكلين الآخرين . والحقيقة ان كلمة برهان ليست هنا صحيحة تماماً ، سواء بمعناها العام جداً كحجة ، او ، بالأحرى ، كتبرير . لأنه بما ان القياس ، في نظر أرسطو ، هو الوسيلة الممتازة للبرهان ، فلا يمكن حقاً ان نبرهن على قياس . وبالواقع ، لا يبرهن أرسطو على قياسات الشكلين الثاني والثالث بقياسات الأول ، ولكنه يحصرها فيها . لأن قياسات الشكلين الثاني والثالث هذه تبدو له كقياسات مشوهة . لأن العلاقات التوسعية بين الأطراف الثلاثة لا تجعل النتيجة فيها بينة مباشرة . فالمطلوب اذن هو إعادتها إلى شكلها الطبيعي ، و « جبرها » تقريباً بالمعنى الذي نتحدث فيه عن جبر كسر . ويجري العمل ، بالنسبة الى هذه التخفيضات ، وفقاً لهذا أو ذاك من الأساليب الثلاثة ، التي هي من جهة اخرى غير متنافية لأن بعض الطرق ، مثلاً الأول من الشكل الثالث ، تصلح للأساليب الثلاثة .

الأول هو التحوُّل. وبالتالي اذ انقلب الموضوع والمحمول في شكل المقدمات الذي لا يتطابق مع ترتيب الشكل الأول، أي في الكبرى بالنسبة الى الشكل الثاني

وفي الصغرى بالنسبة الى الثالث ، انما نستعيد هذا الترتيب . ولكن هذا الأسلوب ليس فعالاً تماماً الا مع المقدمات القابلة للتحول بكل بساطة ، أي مع الكلي السالب والجزئي الموجب . فمع الكلي الموجب الذي ، بتحوله ، يغدو جزئياً ، لا تعطي النتيجة شيئاً اذا لم تكن المقدمة الأخرى هي أيضاً جزئية ، لأنه لا يوجد قياس صالح مع مقدمتين جزئيتين . أخيراً ، لا يُطبّق الأسلوب على جزئية سالبة ، لأن هذه لا تتقبل التحوّل .

من هنا ضرورة برهان آخر ، الخفض بالأمتناع . وهو برهان يتعين في الأفتراض ان القياس المقصود ليس صالحاً ، أي في الأفتراض بأن نتيجته يمكنها أن تكون باطلة عندما تكون مقدمتاه صحيحتين ؛ وفي التبيان انه في هذه الحالة يمكن للمقدمتين ان تتعارضا : وهذا محال ، لأننا نفترضها صحيحتين كلتيها ، وهذا بالتالى يقلب الأفتراض الأولى .

هذان النوعان من البراهين يكفيان لحصر كافة القياسات في قياسات الشكل الاول ، ولكن أرسطو يستعين أحياناً بنوع برهاني في ثالث ، وهو العرض بمعنى الأستخراج . وهذا يفيده خاصة في تبرير قوانين التحولات ، وهو أمر ضروري لأن التحولات هذه تستخدم للبرهان على القياسات وبالتالي يجب ان تكون هي ذاتها مبرهنة بوسائل أخرى غير قياسية اذا اردنا ان لا ندور في حلقة مفرغة ، ان مبدأ هذا البرهان ، الى جانب أطراف معطاة ، في ادخال طرف جديد « مُستخرج » منها . ولكن انطلاقاً من ذلك ، يكون صعباً تحليل الأسلوب ويؤدي تفسيره الى ملابسات كثيرة ، لا سيا حول معرفة ما اذا كان يفترض مسبقاً استعانة ، ولو ضمنية ، بقياس معين ، مثلها أشتبه بذلك رامو اوليبينز «) .

لايكفي الآن ان نبيّن ان بعض الطرق صالحة ، فلا بد كذلك من التبيان انها وحدها صالحة ، او ، بعبارة أخـرى ، البرهان على ان الطـرق الأخـرى ليست صالحة . ولأجل ذلك يعمل أرسطو بطريقة أبسط ، وهي ان يعطي لكل منها مثلاً

<sup>(1)</sup> LEBNIZ, Nouveaux Essais, IV, ii, 1. voir: LUKASIEWICZ, Arist. syll., 19.

معاكساً ، او بألاصح مثلين متعاكسين ؛ اي انه بدون ان يتعب نفسه في بناء القياس ، يقترح ثالوثين من الأطراف التي لا تختلف الا بطرفها الأخير وهو الأصغر ؛ ومثال ذلك ، للشكل الأول ، حيوان ، أنسان ، حصان ، وحيوان ، انسان ، حجر ؛ عندئذ يمكن ان نلاحظ ، اذ نبني عليها قياسين متاثلين ، انطلاقاً من مقدمات صحيحة (كل انسان هو حيوان) ( وما من حصان ( او ما من حجر ) هو إنسان ) ، أنه اذا أردنا ان نقرنها بمقدمة ثالثة تكون صحيحة أيضاً ، لا بد من جعلها موجبة في حالة (كل حصان هو حيوان) وسالبة في أخرى (ما من حجر هو حيوان) ؛ وهذا كاف لنبين ان هذا الأقتران بين المقدمات ليس موصلاً ، لأن مادتها وحدها ، وليس شكلها وحده ، هي التي حددت الطبيعة التي يجب اعطاؤها للمقدمة الثالثة . إن سلوك طريق الأمثلة على هذا النحو لم يكن كافياً لأثبات الطرق الموصلة ، لأن حالة او جملة حالات من النجاح لا تضمن الصلاحية الكلية ، بينا يكفى إخفاق واحد لتكذيبها () .

\* \* \*

من طبيعة هذا القياس ان يستثير بعض المسائل . ليس باعتبار التوزيع المعمول به في هذا القياس توزيعاً مغلوطاً لأنه يقسم شتى الطرق الى صالحة وغير صالحة . فقد جرى في القرن التاسع عشر نقد صلاحية بعض الطرق التي قدّمها أرسطو على أنها مُوصلة ؛ وانحا لأن هناك من نظر اليها بمواقف افتراضية مسبقة غريبة على أرسطو ، ذلك لأن الصلاحية التي اعترف بها لهذه الطرق تدعو ، خلافاً لذلك ، الى استبعاد الآراء المسبقة عن نظريته . وبالأحرى تبدو المصاعب صادرةً عن واقعة الأرسطو عندما اكتشف القياس فقد اكتشفه دون شك في صورة الشكل الأول وربحا . على نحو أضيق ، في صورة الطريقة الأولى للشكل الأول ؛ وإنه وضع نظريته واختار مصطلحها بمقتضى هذا الشكل ، فعمّمه بعد ذلك وبدون تحفظات كثيرة على

<sup>(1)</sup> في عصرنا تخيل سلوبكي ولوكا سيوفيتز أسلوباً معاكساً للبرهان على عدم الصلاحية ، وهو أسلوب مواز لذلك الذي يثبت الحقيقة ، بأضافة المسلمات المضادة ، أو المسلمات الساقطة الى طرق الشكل الأول المعتبرة بمثابة المسلمات الصالحة كمبادىء لبراهين الصلاحية ؛ وهي تسمح باستنتاج الطرق غير الصالحة، وبالتالي تسمح بأسقاطها عن طريق البرهان .

الشكلين الآخرين . وكما انه استعمل ، في تعريفه القياس التحليلي ، صيغة تعود الى المرحلة التي يمكن ان نسميها الماقبل قياسية ، كذلك فأنه الآن يعكس على مجمل القياس منظومة ومصطلحاً متكيفين بشكل خاص مع مجال اختباره الأول .

هو بالتالي في مناسبة اختباره الشكل الأول يحدد اطراف القياس الثلاثة « أسمى أوسطذلك اللَّدَى يكون هو ذاته في آخر ، بينها هناك آخر فيه ، ويشغل بذلك مرتعًّا وسيطاً ، : اذن ليس هو أوسط فقط بمعنى وسيط ، فهو اوسط ايضاً بمعنى ان امتداده هو وسط بين امتداد الطرفين النقيضين ، ويبدو ان هذا الوضع هو الذي سمح له ، بكل وضوح ، ان يلعب دوره التوسطى . ومن ثمة : « اسمّي نقيضين ذلك الذي يكون في آخر وذلك الذي يكون فيه آخر . . . واسمى طرفاً نقيضاً أكبر ذلك الذي يكون فيه الأوسط ، وأصغر ذلك اللذي يكون دون الأوسط » (١) . اما هذه التعريفات الملاثمة للشكل الأول ـ اوحتى ، بشكل ادق ، فقط للطريقة الأولى من الشكل الأول ـ فهي غير متكرّرة ولا منقّحة بالنسبة الى الشكلين الآخرين ، اللذين لم تعد ، من جهة ثانية ، تطبق عليها . لأن الطرف في الشكل الثاني ، اللذي يلعب دور الوسط، بوصفه يقوم بالتوسط الذي سيسمح بختم الأستدلال ، لم يعد له الاتساع الوسيط، لأنه محمول فيه لطرفين نقيضين وبالتمالي يتضمنهما معمًّا في أتساعه : فبموجب التعريف المذكور ، يتوجب اذن تسميته بالطرف الأكبر . ونجد العكس في الشكل الثالث ، لأن النقيضين هما محمول الوسط ، وبالتالي يتضمناه : فهو بالتالي الطرفُ ذو الأتساع الأصغر ، وبموجب التعريف يفترض ان يكون الطرف الأصغر.

وحتى بالنسبة الى اشكل الأول ، فأن هذا التعريف للأطراف المكونة من خلال علاقات امتدادها ، يصادف الصاعب منذ ان نستبدل ، كما تستلزم ذلك المعالجة الشكلية ، أطرافاً ملموسة مثل انسان ، فيلسوف ، ميت ، بمتحولات, A, B, كنه عندئذ كيف نعرف الأمتداد النسبي لهذه الأطراف ؟ ان الوسيلة الوحيدة لمعرفتها هي الاستناد إلى المبدأ القائل ، من منظور الأمتداد ، إن الموضوع متضمّن في

(1) An., pr., I, 4; 25 b, 35-38, et 26 a, 22-23.

المحمول ؛ ومؤدى ذلك ، في مقدمة معينة وحتى في مجرد تخطيط تقديمي ، ان الموقع النسبي للطرفين هو الذي يدلُّ على علاقات أمتدادهما . ولكن عندئذ يكون الاستناد الى معيار جديد ، ليس من المؤكد انه يتطابق تماماً مع التعريف الذي يعطى للشكل بالأستناد الى علاقات الامتداد . ومن هنا تأتى مصاعب جديدة .

1 ) ان معياراً كهذا لا يتلاءم تماماً الا مع الكليات الايجابية فقط، اذن لا يتلاءم بمجمله الا مع الطريقة الأولى للشكل الأول. لأن المكانة المناطة بالموضوع والمحمول، مع الكليات السالبة والجزئيات الموجبة، لا يعود فيها أي شيء وجوبي، لأن هذه المقدمات تتحول وحسب، أي لأنه من المسموح، بدون أي تقييد، قلبُ طرفيها. وفي شروط كهذه ماذا يمكن ان يعني تماماً تخصيص الأمتداد الأكبر للمحمول، والأعلان انه هو الذي يتضمن الطرف الآخر؟ انه لا يتضمن الآخر بذاته، وانما يتضمنه فقط بالمكانة التي قررنا اعتباطاً ان نعطيه اياها. ان علاقات الأمتداد، كما سيقترح ذلك الأسكندر، لا تعود قائمة عندئذ بمقتضى علاقات الأمتداد من على المغير آخر: ليس لعلاقات الأمتداد من معنى الا بالنسبة الى صفوف تتداخل في بعضها البعض (حصان، حيوان)، كما هو الحال مع الكليات الموجبة، ولكن ليس بالنسبة الى صفوف متنافية (حصان، انسان) كما هو الحال مع الكليات السالبة، ولا حتى بالنسبة الى صفوف متفاطعة (طبيب، اغريقي) كما هو الحال مع الحزئيات الموجبة (الله عنه الخرئيات الموجبة الله علم الخرئيات الموجبة الله علم الخرئيات الموجبة الموجبة المعال مع الخرئيات الموجبة المعال مع الخرئيات الموجبة الموجبة المعال مع الخرئيات الموجبة المعال مع الخرئيات الموجبة الموجبة المعال مع الخرئيات الموجبة المعال مع الخرئيات الموجبة المواحبة الموجبة الموجبة الموجبة

2 ) لا يجهل أرسطو هذه الطريقة في التعرف الى الأشكال من خلال الموقع الذي تحتله الأطراف فيها ، وبالأخص الطرف الأوسط . « اننا نتعرف الى الشكل من خلال موقع الطرف الأوسط »(2) . ومع ذلك فهذا ليس عنده سوى معيار خارجي ، سهل التطبيق ، يبدو له دون شك مجرد نتيجة لتوزيع علاقات الأمتداد . ولكن

 <sup>(1)</sup> لهذا فأن تعريف الشكل بالتوسيع النسبي لا يتلاءم حقاً ، حتى في الشكل الأول ، إلا مع الطريقة الأولى ، وهي الوحيدة التي لا تتضمن الا الكليات الموجبة .

<sup>(2)</sup> An., pr, I, 32, fin.

حول الجدل المتعلق بوجود شكل رابع ، يمكننا قراءة النقاش الطويل بين لالاند ولا شلبيه في مصطلح الفلسفة ، ملحق لكلمة شكل Figure

اليس هذا بشيء آخر أكثر من معيار عُرَضي ، ام انه يؤدي في نهاية الأمر الى طريقة أخرى في النظر إلى الشكل ؟ ان تحديد الشكل بعلاقات الامتداد بين الأطراف ، وتحديده بالموقع الذي تحتله الأطراف في القياس ، الا يعنيان نفس الشيء ؟ لنلاحظ أولاً ان هذه الطريقة الثانية في تمييز الأشكال تتوافق على أفضل وجمه مع الهدف الشكلي ، لأن الأستناد فيها هُو فقط إلى سيمة خارجية ، منظورة في الكتابة وحدها . ولنلاحظ بشكل خاص ان طريقتي النظر في الشكل لا تتطابقــان تمامــاً . ويظهــر الفارقُ جلياً في انه ، من هذه النظرة الجديدة ، لا يوجد فقط ثلاثة بل أربعة اشكال ممكنة ، لأنه يجب ان تؤخذ بالأعتبار الحالة التي يكون فيها الطرف الأوسط محمولاً للكبرى وموضوعاً للصغرى ، وعندها تكون تسميات المحمول والموضوع مستوحاةً فقط من الموقع الذي تحتله الأطراف ، بدون أعتبار للأمتداد . وعليه ، فأن مناطقة النزعة الشكلانية سيعترفون عموماً بوجود شكل رابع (١) ، يتضمن خمس طرق صالحة . فهل غابت هذه الطرق عن خاطر أرسطو؟ لم تغِبْ تماماً ، بمعنى اننا نجد عنده خمس طرق تتشابه كثيراً مع طرق الشكل الرابع ، الى حد انه جرى فيما بعد دمجها معها.واثنتان منها تمثلان في الفصل 7 من الجزء الأول ، والثلاث الأخرى في الفصل الأول ، الجزء الثاني ، من أنالوطيقا الأولى(2) - وهما فصلان يفترض بوشنسكي ، ولوكاسيوفيتز ، انهما أضيفا في وقت لاحق ، بعد العرض المنهجي للأشكال الثلاثة في الفصول من 4 الى 6 في الجزء الأول. ولكن ارسطو ينظر اليها كأشكال مشتقة وعارضة. وفي وقت متأخر، سيسندها ثيوفراسط الى الشكل الأول بوصفها مداورة : وهذا ما هو أصح من دمجها مع طرق الشكل الرابع ، لأنه اذا كانت الأشكال تتحدّد بموقع الطرف الأوسط منّ المقدمات ، فإنها تتضمن تماماً الترتيب المميِّز للشكل الأولى، في حين أننا اذا وقفنا ، بخلاف ذلك ، عند تعريف الشكل الأول وهو تعريف أرسطو، فينبغي أيضاً اسنادها الى هذا الشكل(٥).

<sup>.</sup> A و لا تنتمي  $^{(1)}$  هاكم على سبيل المثال :  $^{(1)}$  و النائب المثل  $^{(1)}$  هاكم على سبيل المثال :  $^{(1)}$  و المنافع المثل المثل المائي و المثل المثل المثل المائي و المثل ال

<sup>(2)</sup> BOCHENSKI, La logique de Théophraste, 1947, p. 59;

<sup>(3)</sup> أنظر ص187 ؟ ، المقارنة بين هاتين الطريقتين في النظر الى الشكل الرابع .

3 ) لنلاحظ أخيراً ان هذا التعريف للأشكال بموقع اطرافها يفترض أننا أمام قياس مكوَّن سابقاً ، ومكوَّن وفقاً للترتيب القانوني : كبرى ، صغرى ، نتيجة . ولكنه لا يدلنا أبداً كيف نعمل لنبني بأنفسنا قياساً ، أي لنضع في المكان المناسب ، تماماً ، المقدمات مع أطرافها - اللهم الا اذا تعلمنا ، بطريقة مستقلة ، كيف نتعرَّف الى هذه الأطراف ، وبالأستناد الى إيحاء من جان فيلوبـون ، يمكننـا القـول ان الكبرى ، تعريفاً ، هي محمول النتيجة ، وبالتالي فأن تعريفاً كهذا له الفضلُ في ان يكون صالحاً للأشكال الثلاثة عند أرسطو . وعندئذ سنعرّف الصغرى بأنها موضوع النتيجة ، والوسطى بأنها الطرف الذي يتدخل في المقدمتين . ان هذا يتناسب مع وصف القياس المعطى ، ولقد استخلصنا ذلك بأنفسنا من خلال وصفنا الأولي . ولكن عندئذ يغدو من الممتنع ، اللهم الآ اذا دُرنا في حلقة ، ان نقدم قاعدة لمن يريد ان يبنى قياساً ، بدءاً من الكبرى وانتهاء بالنتيجة . وعلى الأقل لن تكون القاعدة قابلة للتطبيق الا بالنسبة الى من يهدف إلى البرهان على مقدمة معينة وهو يبحث عن مقدمات كفيلة بأثباتها كنتيجة ، وهذا بالذات كان شأن واضع الطوبيقا . ولكن أنالوطيقا يطرح مسألة أخرى ، مقلوبة الى حد ما ، وذلك بنقلها من الملموس الى المجرَّد : هناكَ مقدمتان ( أو بالأحرى تخطيطان تقديميَّان ) اوليَّتان معطيتــان لهما طرف مشترك ، حدَّدْ في أية شروط وبأي شكل يمكن ان تستخرج منها النتيجة الضرورية .

#### حول تأويل القياس الارسطوطاليسي s

هل يمكن القول إن نظرية علم القياس التقريري الأرسطوط اليسية ، التي عرضنا خطوطها الكبرى ، هي نظرية مشهورة حقاً ؟ ان ما هو مشهور هو بالأحرى التحريف الذي عانته على مر القرون . وكذلك ، إكراماً للمناطقة المحدثين ، وبالدرجة الأولى لوكاسيوفيتز ، لا بد ان نتعاون على بعث نظريته في صورتها الأصلية ، وذلك بالقاء الأضواء عليها حتى نحدها ، الأضواء التي ندين بها لتقدم ، المنطق في المرحلة المعاصرة . وعلينا ان نحرص على ان لا نقدم ، بأسم أرسطو ، نظرية تنطلق منه ، بدون شك ، ولكنها تشكلت شيئاً فشيئاً في شكل مختلف عن الشكل الذي اعطاها اياه أرسطو ذاته . وبعد هذا التنبيه ، ننكب على بحثنا ،

ونحنُ نستلهم في ذلك كتاب لوكا سيوفيتز الى حد كبير . ولكن ، ظهر لنا ان التأويل الجديد الذي يقدّمه ، وان كان يهدف أساساً إلى إعادة علم القياس الأرسطوطاليسي الى مصداقيته التاريخية ، لا ينطلق بدون خلفية فكرية ، دفعت التأويل في اتجاه معاكس : هي الأهتام بجعل هذا القياس متوافقاً على أفضل وجه مع متطلباتنا ومع قضايانا بالذات . وهكذا فأن الترميم التاريخي يقترنُ ، على نحو عجيب ، بتحديث وعصرنة . وهذا مما أدّى احياناً الى ان تعزى لأرسطو نوايا ، لا شيء يضمن ، وهذا أقل ما يمكن قوله ، إنها كانت فعلاً نواياه . ولكن قبل ان نصوغ بعض التحفّظات التي يوحيها الينا هذا التأويل للقياس الأرسطوطاليسي ، لننظر أولاً كيف يكمّل لوكا سيوفيتز ا عرضة .

يسمي أرسطو « تامة » قياسات الشكل الأول و « يحصر » فيها قياسات الأشكال الأخرى . وهذا المصطلح يصف لوكا سيوفيتز بأنه « غير صحيح » . فليست القياسات الأرسطوط اليسية تخطيطات أستناد ، يمكنها ان تستعمل كمعايير او كقواعد ، ولكنها قضايا / مقدمات ، تعلن قوانين . وفي هذه الشروط ، فأن القياسات المسهاة تامة ، والمبررة فقط بوضوحها والتي تفيد في تبرير سواها ، تلعب دور المصادرات في منظومة استقرائية ، في مقدماتها الأولى التي نسميها مسلمات ، وما نسميه حصر الأشكال الأخرى في الأولى يعني البرهان على هذه القياسات انطلاقاً من المسلمات ، جاعلين من هذه القضايا نظريات في المنظومة . وهكذا ، وفان قياس أرسطوهو في الواقع « منظومة استقرائية بدهانية » ، حيث ان القضايا غير البدنية «مبرهنة كنظريات بواسطة المسلمات/ البدهيات» (ن . كذلك يجب ان يدخل في عداد مسلمات النظرية قوانين المحول ، او على الأقل اثنين منها يمكن انطلاقاً منها تعريف الثالث ، واضافة قوانين الماهية التي ظلّت ضمنية لدى ارسطو. واما

<sup>(1)</sup> نفس الأستلهام العام عندج . باتزيغ -

G. PATZIG, Die Aristotelische Syllogistie, logisch- philogische Untersuchungen über das Buch A der «Ersten Analytik », Göttingen, 1959.

يبدو المؤلف أكثر تحفظاً في الطبعة الثانية من كتابه (1963) .

<sup>(2)</sup> Arist. syll., p. 44.

الأطراف الأولى للنظرية - التي لا يجوز خلطها مع «أطراف» القياس، وهي متحولات - فهي بشكل طبيعي تلك التي تمثل كثوابت في المسلمات، حيث تلعب دور المحدددات، أي: اولاً ، يجري تجريد ما هو باق من الأصناف الأربعة للقضايا، تجريده من المتحولات: «ينتمي الى الكل»، « لا ينتمي الى شيء»، «ينتمي لشيء ما»، « لا ينتمي الى شيء ما» (ومن الممكن حصرها في متحولين وذلك بتعريف المتحولين الأخرين بهما) ؛ وثانياً المحددات التي تربطما بين القضايا الأولية لكي تشكل منها قضية ذات شكل افتراضي، اي الأقتران « و » التضمين « اذا . . . اذن » ، واحيراً النفى التقديمي « ليس . . . » .

اذن يكفي تصحيح «عدم صحة » مصطلح أرسطو لأظهار قياسه كمنظومة بدهية ، وحتى كأول منظومة بدهية ، وعلى الأقل لأظهار احدى هذه البديهيات الساذجة التي لا زالت تتجاهل شروط المناطقة ـ الرياضيين في القرن العشرين . ولنلاحظ من جهتنا انه يوجد ، مع ذلك ، فرق آخر غير هذا النقص في الدّقة الشكلية . ان البديهيات الحديثة هي منظومات افتراضية ـ استقرائية ، تكون فيها البديهيات مطروحة بدون ان تكون مؤكدة ، وتكون متعالية عن الصواب والخطأ ، وبكلمة انها « فرضيات » بالمعنى الدقيق للكلمة . اما قياس أرسطو فينبغي ، بخلاف ذلك ، فهمه بوصفه منظومة مقولاتية ـ استقرائية ، لأن المسلمات التي يقوم عليها ، أي قوانين الشكل الأول ، انما ينظر اليها كأنها بيّنة ، وبالتالي كأنها عليها ، أي قوانين الشكل الأول ، انما ينظر اليها كأنها بيّنة ، وبالتالي كأنها الى النظريات . وعليه ، فأن هذه المسلمات تقوم بالدورين اللذين فصل بينها البديهيون المحدثون فصلًا صريحاً : فهي في آن أسس النظرية ، اي المنطلقات المنطقية للمنظومة الأستقرائية ، وقاعدتها ، أي انها تؤكد لنا رسوخ اعتقادنا في صحة كل من قضايا المنظومة الأستقرائية ، وقاعدتها ، أي انها تؤكد لنا رسوخ اعتقادنا في صحة كل من قضايا المنظومة الأستقرائية ، وقاعدتها ، أي انها تؤكد لنا رسوخ اعتقادنا في صحة كل من قضايا المنظومة الأستقرائية ، وقاعدتها ، أي انها تؤكد لنا رسوخ اعتقادنا في صحة كل من قضايا المنظومة الأستقرائية ،

<sup>(1)</sup> دفعاً للالتباس ، نوضح هنا أننا نتكلم على القياس وليس على مذهب القياس . ففي مذهب قياسي ، مأخوذ تجريدياً ، ليس لنا أن نهتم بحقيقة المقدمات : وهو كذلك يتخذ عند أرسطو الشكل الافتراضي الصريح : و اذا كانت A تنتمي الى B الخ » . ولكن الصيغة الأجمالية للمذهب القياسي ـ وليس مقدمتاها كل على حدة ـ هي قانون منطقى .

مع ذلك يبدو أنَّ أرسطو قد سار تدريجياً الى التخفيف من هذه المذهبيَّة ، بالرغم من كون هذه لا تزال تخيّم على نظرية البرهان المعروضة في أنالوطيقًا الثانية ، وإلى القيام ببعض الخطوات أخيراً في اتجاه المفهوم الحديث للمنظوم ات الأستقرائية . فقد أدرك أولاً ١١ ان كافة القياسات يمكن حصرُها فقط بالقياسات الكلية للشكل الأول ، أي ان القياسين الجزئيين في هذا الشكل الأول ، مهما « اكتملا » ، فلن ينخفضا مع ذلك ، بطريق المداورة ، الى القياسين الأخيرين . أن أهمية هذا الحصر لا تكمن فقط في التخفيف من عدد المسلمات . فهذا الحصر يشهد على بدء التوضيح في ذهن أرسطو لدورين منفصلين تلعبهما المسلمات. لأنه بما انه الآن يجري البرهان على القياسات التي تعتبر بيّنة ، فمعنى ذلك اذن انه لم يعد الهدف الجوهري للبرهان هو نقل الوضوح ، وانه يعترف له بدور حقيقي هو نظم القضايا في منظومة استدلالية تقوم على قاعدة دنيا من المسلمات . ولكن مع هذه الطريقة الجديدة في فهم البرهان ، لماذا يكتفي مثلاً بأقتراح البرهان على البيَّنات فقط، ولكن بدون المضي قدماً حتى الاطاحة بالترتيب الأولي، والبرهان عليها بدون الاستناد الى البيِّنات؟ هذا بالتالي ما تنبِّه اليه أرسطو، في تقدّم جديد، عندما اعترف، فأن حصريّة الأشكال كانت متبادلة ، وإنه يمكن مثلاً حصر كافـة قياسات الشكل الأول في قياسات الثالث ، وكافة القياسات السلبية للشكل الأول في قياسات الثاني ( وهكذا نرى ظهوراً شجياً عنده لفكرة قابلية انقلاب المسلمات والنظريات، وهي سمة منظوماتنا البدهية الراهنة .

بالطبع ، ليس المقصود مقارنة هذه البديهية التي لا تزال سديميَّة مع بديهيات عصرنا المتكوِّنة . ان لوكا سيوفيتز يعترف ، بل يشدد ، على ان المنطق الأرسطوطاليسي هو منطق شكلي ، وليس شكلانياً . فجوهر الشكلانيَّة هو التمسك الدقيق بالصيغ ، بما هو مُقال او ، بشكل أدَّق ، بما هو مكتوب ، بمعزل تام عن المدلولات . والحال ، فاذا كان أرسطو يجرد حقاً معنى الأطراف الملموسة التي

<sup>(1)</sup> An., pr. I, 7; 29 b, 1-25.

Ib., I, 45, 50 b, 5 et suiv.

<sup>(3)</sup> لنستذكر أن الشكل الثاني ليس له سوى نتائج سلبية .

تمثل ، كموضوع أو كمحمول ، في المقدّمات ، لأنه يستبدلها بمتحولات ، لا يزال معناها غير محدّد ، فأنه لا يمضي قُدُّماً ، ويحتفظ للكلمات الأخرى التي تدخل في المقدمة وفي الأستـدلال لأجـل بنـائهما ، أي للثوابـت المنـطقية ، بكل معناهـا . والبرهان ، هو انه لا يتردد أبداً في تبديل الكلمات لمجرد أن يبقى معناها متاهياً ؛ وهو يتردد ، وقد يقال إنه لا يرغب ، في أستعمال مصطلح ثابت تماماً . لقد لاحظنا ذلك بشأن التعبير بالذات عن مقدمات قياس الأساسية ، أي صيغ مختلف القياسات للأشكال الثلاثة . ففي المقدمات الأولية التي تتألف منها ، تكون الوصلة « الانتاء الى » تارة ، و « محمول لـ » تارة أخرى ، ويكون هذان الفعلان مستعملين كمترادفين ويسمحان بترجمات أمينة للمقدمة المستعملة مع فعل السكون . ونفس المصطلح بالنسبة الى الأواصر ما بين المقدمات : فالسابق الذي يعلن عنه عادةً بـ إذا ، يعلن عنه احياناً بـ عندمــا ، أو بالشكل الأمـري للفعــل ؛ ويتــم أقتـران المقدمات ، تارةً بـ و ، وتارة من جهـة . . . ومن جهـة ثانية ؛ وينتهي القول الى النتيجة اما بـ ἀνάγκη غالباً ، واما بـ ἐξ ἀνάγκης ، وهما بكل وضوح يستعملان كمترادفين ، ولكن أحياناً تغيب هذه الكلمات ، ويحدث كذلك ان النتيجة بكلمة ،٣٥ . ولا نستطيع الأفصاح بشكل أوضح ان ما يحسب حسابه ، وراء تقلب الأشكال اللفظية ، هو ثبات المعاني التي يحملُها .

بعد الموافقة على هذا القول ، هل يجب التسليم بأن منطق أرسطو ، غير الشكلاني ، هو على الأقل منطق شكلي ؟ فمن المؤكد أنه يدفع المنطق في هذا الأتجاه . ولكن من المشكوك به انه يستمر بذلك الى النهاية . فلنلاحظ اولاً ان هذا الطابع الشكلي لم يستخلصه أرسطو صراحة ، وأنّ صفة كهذه لا تدخل في مصطلحه . فهو اذن يمكث في كل حال عند مستوى التضمين . ولنتذكر ان أرسطو اذا كان قد أبيدع استعمال المتحولات ، كشرط ضروري للمنطق الشكلي ، فإن لوكاسيوفيتز ، شيمة بوشنسكي ، لا يمكنهما الا أنْ يتساءلا ، في غياب كل تفسير صادر عن المؤلف ، اذا كان قد وعى بوضوح تام مدى أهمية الطريقة . فهو يدل بنفس الكلمة على المقدمة ( القضية ) ذات الأطراف العينية ، والتخطيط التقديمي ذي الأطراف المتحولة ، ويدل بنفس الكلمة على القياس العيني والصورة القياسية .

وبوجه عام فأن الالتباس في مصطلحه الذي يحتمل عدة تأويلات أيضاً ، هو التباس، متعبٌّ جداً . فكلمة لوغوس ٢٥٢٥٠ التي يدلُّ بها غالباً على المقدمة ، او على هذا المركب من مقدمات الذي هو اله على من من مقدمات الذي هو اله عنى ، كما يلاحظ بوشنسكي :: خطاباً كلَّمياً ، وسلسلة فكرية أو بينة موضوعية » . وفي المقدمة نفسها يكن ان نتساءل عما اذا كانت عناصرُها المكوَّنة ، الموضوع والمحمول ، هي كلهات أو تصورات : ان أرسطو يسميها أطرافاً ، مُ ٥٥٥٥ ، بالمعنى المدقيق « لمَّا ينتهي، ، أي الطرفان النقيضان في المقدمة ، وهذا ما لا يمكنه ان يتناسب الا مع الكلَّمات ؛ ولكنه ينيطُ هذه الأطراف بأمتداد ، وهذا ما لا يمكنه ان يتلاءم الا مع المفاهيم ، أو بالضبط ، مع المراتب / الأصناف . لنتذكَّرُ في هذا الشأن أنَّه لَيس من المطابق إطلاقاً لروح منطق شكلي تعريف أشكال القياس ، مثلها فعـل أرسطـو ، بالتوسع النسبي للأطراف ، كذلك لا يجوز ان ننسى ان أعمال أرسطو الجدلية نشأت عن تأمل في الأستدلالات الجدليّة . فهو يقترح فيها ان يصار ، من خلال امثلة عينية (2) ، ألى الأعتراف بالأستدلالات الصالحة والأستدلالات غير الصالحة ، وإلى تفسير اسباب ذلك . ومن هنا المكانة المخصصة لدراسة السفسطات (3) الى جانب الأستدلالات الصحيحة . فأولاً ليس اعتبار الشكل المنطقي سوى وسيلة لبلوغ هذا الهدف . وبما لا شك فيه ، انه في مجرى التاريخ ، ستكون غائيَّة المنطق الجوهرية محمولة أكثر فأكثر الى ما لم يكن في الأصل الا وسيلة ، ونرى هذه الحركة ترتسم عند أرسطو في الأنتقال من الطوبيقا الى الأنالوطيقا . ومع ذلك كله ، فهو يرى ان تحليل استدلالاتنا سيظل الموضوع الدائم لأبحاثه ، كما يشمير الى ذلك على نحوكاف العنوان الذي اختاره لكتابه المنطقي الأساسي \_ وهو عنوان بحد ذاته يدعونا الى التردد في تأويل مضمون الكتاب كمبحث في التوليف الأستقرائي الشكلي . ولربما ينبغي الذهاب الى حد القول ، مع ف . سيناتي ، بأن حصر الأهتمام في المعالم البيانية ـ

(1) Ancient formal logic, p. 26. Cf. F. L., p. 54.

<sup>(2)</sup> مما لا شك فيه أن الكتاب جرى تأليفه انطلاقا من مجموعة بطاقات ، كها يخمّن برانشفيغ في نشرت للطوبيقا ، . Vol. I, p. LVI et suiv

<sup>(3)</sup> Dans les Réfutations sophistiques, et encore dans les seconds Analytiques, I, 5.

البنيانية للصياغات ، بدون استناد الى تطبيقاتها الملموسة ، ليس فقط غريباً عن قصد الطوبيقا ، بل هو « بوجه عام غريب عن روح الأورغانون »(١) .

إن النظرية التي تعرضها انالوطيقا الأولى ؛ ان لم تكن شكلية بكل معنى الكلمة ، فهل هي على الأقل ، كما يقول لوكا سيوفيتز ، نظرية علمية مستقلة ، « بريئة كلِياً من أية عدوى فلسفية » (2) ؟ لقد طرحنا هذه المسألة من قبل ، وهذه المسألة يمكننا الرّد عليها بما يلي . نعم ، يمكننا ان نفصل ، بالفكر ، منطق أرسطو عن مجمل فلسفته ، وإن نتعامل معه كنظرية مستقلة تصمدُ بمفردها ، شرط إجراء بعض التجميلات ؛ نعم أيضاً ، اذ أنّ عرض أنالوطيقا الأولى هو عرضٌ متجـرّدُ جداً ، ويمكن ان يتابعه من يجهَلُ أو من يرفض الأطروحات الأساسية للميتافيزيقا : ان هذا ، بالنسبة الى منطقي، امر رئيسي بكل تأكيد، واذا فهمنا اطروحة لوكاسيوفيتز بهذا المعنى ، فأنها ستكون مقبولة حقاً . ولكن المسألة بالنسبة الى مؤرّخ لا تطرح تماماً بهذه الطريقة . وقد تكون بالأحرى هي مسألة معرفة ما إذا كان أرسطو نفسه يرى الأمور على هذا النحو . وبالواقع ، علينا أن نلاحظ جيداً أن منطقه متكيّف تماماً مع فلسفته ، كما سيكون منطق الرواقيين متكيِّفاً مع فلسفتهم . ان حصر كل مقدمة في الشكل الإسنادي ، يتوافق مع فلسفة الجوهس ؛ ودور الطرف الأوسط يُفسُّر بفكرة الجوهر ، لأن « الوسيلة هي السبب » ، و « الجوهر هو مبدأ القياسات » (i) . ومن هنا ، بكل وضوح ، ضييقُ هذا المنطق ، المعروف جيداً اليوم . وإذا كان بمستطاع المنطقي ان يستقبله في علمه ، فذلك بشرط ان لا يرى فيه المنطق ، بل النظرية المنطقية الخاصة جداً ، المنفصلة بدون شك عن الميتافيزيقا ، التي تكون حدودها هي الحدود التي يُمليها تنظيمٌ مفهوميٌ معيَّن .

إن هذه الملاحظات تدعو الى عدم تبني « قراءة » انالوطيقا الأولى ، كما يقال ليوم ، الا بتحفّظ وحذر ، بوصفها رسائل « ينظر اليها من وجهة المنطق الشكلي

<sup>(1)</sup> Storia dell'Organon aristotelico, p. 37.

<sup>(2)</sup> Ouvr. cité, p. 6.

<sup>(3)</sup> An. post., II, 2; 90 a 7; Méraph. M, 4, 1078 b 24, ou encore Z, 9, 1034 a 31.

الحديث ، . وبالتالي اذا كان من هذه الوجهة يمكن النظر الى هذه النظرية كنظرية مبدهنة ، فلا بدُّ من الأضافة ان البدهنة ، حتى نستعمل مصطلح أرسطو ، ليست الا بالقوة، وانه يجب انتظار لوكاسيوفيتز حتى تنتقل الى الفعل. ان أهمية كبيرة تناط بكون أرسطوقد أعلن قياساته ، ليس كتخطيطات استناد ، بل كقوانين . الا اننا لا نجد هذه المايزة صريحة في أي من أعماله ، بحيث انه من الصعب ان ندرك ما هو المدى الذي كان يعطيه هو نفسه لطريقة الصياغة التي أختارها . فاذا أعلن قياساته على شاكلة تضمينات ١٠٠ . فربما يكون ذلك فقط ليشير الى ان صلاحية الإسناد مستقلة عن حقيقة المقدمات ، لدرجة انه من المناسب عدم طرحها طرحاً قطعياً ، كما يبدو الأمر من خلال وصمها بالشكل الإسنادي ، بل يلـزم تقديمهـا على نحـو أفتراضي ، بموجب الشكل التضميني . ان حقيقة المقدمات تكون لازمة فقط مع القياسُ البرهاني ؛ كذلك فأن أرسطو ، في أنالوطيقًا الثنانية ، لا يتوانى ، في المناسبة ، عن ذكر القياس ، وبشكله المجرَّد مع متحولات أيضاً ، بوصفه إسناداً أو مخطط إسناد، ي كذلك من غير الوارد عند أرسطو أي شيء يماثل التعريف الضمني للأطراف الأولى بالمقدمات الأولى حيث تمثل ، وهذا ما يسمى اليوم التعريف بالمسلمات ، الذي يفرغ هذه الأطراف من كل معناها البديهي المسبق ، ولكنه لا يثبت معناها الجديد الا بتشدد وإلتباس ، سامحاً في العادة بعدة منظومات للتأويلات الملموسة . واخيراً اذا كان من المسموح لنا ان نرى في التبريرات التي يقدمها أرسطو عن صلاحية الأشكال الناقصة ، براهين تنطلـق من مبـاديء مطروحـة ببداهـة ، فالواقع هو أن أرسطو ، من جهة ، ينظر اليها بصراحة كشيء آخر غير البراهين ، وانه يستعمل كلمة متميزة ، هي كلمة حصر ، للتدليل عليها ؛ ويعني بذلك ، على ما نذكر ، نوعاً من العلاج التجبيري الذي يعيدها الى شكلها الطبيعي . خلاصة القول إذا كان قياسه يمكن وضعه ، اليوم ، في شكل نظرية استقرائية مبدهنة ، فلا

 <sup>(1)</sup> مما هو ملحوظ أنَّه بينا يستخدم المقدمة الأفتراضية لصياغة براهينه القياسية ، لا يسعى الى أفساح مجال لها في ترتيه للمقدمات .

<sup>(2)</sup> مثلاً في 27 -24 An. post., I, 13, 78 b 24- 27 هذا القياس البرهاني للشكل الثاني : « لنفترض مثلاً أن A تدل على حيوان وأن B تجعله يتنفس وأن كل هي جدار . فعندئذ A تنتمي الى كل B ( لأن كل ما يتنفس هو حيوان ) ولكنها لا تنتمى الى أي C . بطريقة لا تنتمى فيها B الى أي C . أذن الجدار لا يتنفس .

يجوز أنْ ننسى اننا نحن الذين نقوم بهـذه الترجمـة ، بينها كان هو يراهـا من زاوية أخرى .

مما لا شك فيه أن هذه الخلاصة يمكن توفيقها مع تأويل لوكا سيوفيتز . ولكن قد يحصل ، بالنسبة الى بعض النقاط ، ان رغبته في تقديم نظريات أرسطو في أجمل صورة بنظر المنطق الحديث ، تدفع به الى بعض الشطط. ومثال ذلك انه لا يتردُّد(١) في ان يعزو لأرسطو تعريف الأشكال بمكانة الطرف الأوسط، مستبعداً التعريف . بعلاقات الأمتداد بوصفه تعريفاً « لا سند له » . وإذا كان يريد بذلك ان يقول انه لا سند له في منطق شكلي محض : فمعنى ذلك انه لا يمكن بالتالي ان يكون مسنوداً من قبل أرسطو ، اذا كان أرسطو يستهدف منطقاً شكلياً في جوهره . والحال فأن هذا الأفتراض بالذات هو المشكوك فيه ، لأن أرسطو ، بخلاف ذلك ، قدَّم في الواقع بعبارات صريحة هذا التأويل بعلاقات الأمتداد عندما قدَّم تعريفاته الأولية . وتبدو مكانة الأطراف ليست شيئاً آخر ، بنظره ، سوى معيار مناسب ، للأعتراف ، من الخارج ، الى أي من الأشكال الثلاثة ينتمي قياس معيّن . كذلك لا يمكن تطبيق هذا المعيار الا آذا كنا مسبقاً متأكدين من أن المقدمتين معلنتان دائماً في نفس النسق كبرى \_ صغرى ، بينا لا يكلف أرسطو نفسه عناء قلبها ، حتى في النصوص الأساسية ، مثلاً في الصيغة الرباعية لقياسات الشكل الثالث، . ام أنَّ لوكا سيوفيتز اذ يصف التعريف بأنه لا سند له ، انما يعنى فقط ان هذا التعريف للشكل بالأمتداد يؤدي الى مصاعب عند أرسطو ، وهذا صحيح أيضاً ، ولكنه يصبح أيضاً على التعريف بالموقع ( المكانة ) الذي لا يتوافق مع الرفض الصريح لشكل رابع . وبدلاً من الاستنتاج مع لوكا سيوفيتز ان أرسطو قد « أنخدع » حوَّل هذه النقطة الأخيرة الا يكون من الأصوب الأستنتاج ، من هذا الرفض المنهجي ، إبأن أرسطو ، اذ

<sup>(1)</sup> Ouv. cité, p. 23, 26.

 <sup>(2)</sup> أن النص الأكثر تأييداً لأطروحة لوكا سيوفيتز ، والذي يورده بالطبع ، هو بدون شك المقطع الذي يلي تعريف الشكل الثاني ، وهو تعريف موضوع ، شيمة التعريف العام في البداية ، حسب علاقات التوسع الخ .

<sup>(3)</sup> puv. cité, p. 23.

ادرك امكان ذلك ، انما كان يستبعد بكل صراحة هذه الطريقة المحض شكلية والخارجية لتعريف الأشكال ؟

مثال آخر على هذه التحريفات . سنلاحظ ان أرسطو يعلن عادةً ، في صيغه القياسية ، النتيجة بكلمة ضروري ؛ وعندما يغفل عن ذلك انمــا يكون قد عنــاه ضمناً . هذه الكلمة تزعج لوكا سيوفيتز . ذلك أن الأستعانة بالمفاهيم الجهوية ، غريبة عن روح المنطق الرياضي الكلاسيكي ، الذي يقوم على المخطط الأمتدادي والتقريري ، دَافعاً بالجهات نحو نظرية خاصة او حتى انه يسقطها خارج المنطق الشكلي . ففيه تلعب الكلية ، وهي مفهوم امتدادي ، دور اللزوم ، وهو مفهوم جهوی ، فالقول ( إذا كانــت A تنتمي الى كل B وC الى كل A ، يلزم عندئذ ان تنتمي C الى كل A ) يعني ان النتيجة صحيحة بالنسبة الى السابقة مهما تكن الأطراف الملموسة التي يمكن احلالها محل المتحولات ؛ وهذا ما يعرب عنه منطقي معاصر على النحو التالي : بالنسبة الى كل A ، الى كل B وإلى كل C ، اذا كانت A تنتمي الى كلB وC الى كلA ، عندئذ تنتمي الى كلA ، إن المكمام الأولى يؤدي الدور الذي ينيطه أرسطو بذكر اللزوم . « اذا كان أرسطو يستعمل إشارة اللزوم في نتيجة تضمين صحيح ، فذلك حتى يشدد على ان التضمين صحيح بالنسبة الى كل قيم المتحولات التي تدخل في النضمين . . . ان الاشارة الأرسطوط اليسية للـزوم القياسي يمثِّل مِكهاماً شاملاً » أنه . اننا ندرك جيداً ان منطقياً حديثاً يعمل على ترجمة اليقيني الى الأمتدادي . لكن ليس من المقبول ان يقوم مؤرّخ للمنطق بتصحيح أرسطو (2) . ان هؤلاء الذين يتهمون كل سلسلة شارحي أرسطو بتعديل صياغته للقياسات لتحويلها الى تخطيطات استنادية ربما لا يكونون في موقع جيد يسمح لهم بمهارسة إبدال آخر . ويمكن الاعتبار بأن المنطق الشكلي يتوافق على نحو أفضل مع

<sup>(1)</sup> Ib., p. 11.

<sup>(2)</sup> Cf. KNEAL :, D.L., p. 95:

وعندما يستعمل كلمة ٣× ٩٧٤٢ ليشير الى الأقتران بين المقدمات والنتيجة ، لا يريد القول فقط ، في كل الأحوال التي تكون فيها المقدمات صحيحة ، أن نتيجة كهذه هي أيضاً صحيحة . فلا برهان على أن هذه الطريقة كانت طريقته في النظر للأمور » .

تضمين راسل المادي من تضمين لويس الدقيق . وعندما يعبّر منطقي قديم تعبيراً منهجياً بصيغ يفترض ، بالكلام الحديث ، ان تترجم الى الشكل المثالي ، فهذا ليس سبباً لتحريفها بترجمتها عن قصد ، الى الشكل الأول .

بعد هذه التحفظات ، تبقى نتائج هامة عديدة ، يجب حسابها لصالح لوكا سيوفيتز وأتباعه . الأولى ، وليست الأقل ، هي انه ينبغي ، احتراماً للحقيقة التاريخية ، التخلي عن هذا النوع من التلفيق حيث يفسح مجال التخالط ، امام الموج الدافق من النبع الأرسطوطاليسي ، بين اسهام عدة روافد وسواق استطاعت على مر القرون ، ان تبدله تبديلاً خطيراً . وهكذا يتم تصحيح الخطأ المنظوري الذي نرتكبه عندما ننظر في قياسه « من وجهة المنطق الشكلي الكلاسيكي » . فللمنطق الأرسطوط اليسي اصالته ، بالنسبة الى المنطق الكلاسيكي : فمن المناسب استخلاصه ، برد هذا المنطق الى مصداقيته . فلن نستطيع بعد الآن ان نعرضه كها يجري في الماضي .

هناك إبتسارٌ آخر سنتجنّبه على هذا النحو ، وهو الأعتقاد بأن فجوة عميقة تفصل منطق أرسطو عن منطقنا الحديث. والحال ، اذا كان قياسه ليس كل المنطق ، فهو على الأقل يمكن الأعتراف به اليوم كأنه « منظومة تتجاوز صحتها حتى صحة نظرية رياضية »(۱) . صحيح انه ينبغي لأظهاره في هذه الحُلّة الجديدة ، ان نكيّف مصطلحه مع مصطلحنا ، وان نعيد النظر قليلاً بترتيبه ، وان نقوم ببعض التصحيحات التفصيلية ، وأن نتممه ، أخيراً ، بنظرية للإسقاط وببرهان على تقريريته . وبذلك سيكون جديراً بأن يمثل ، على سبيل نظرية خاصة ، الى جانب نظريات أخرى في منطقنا المعاصر ، وبأن يقع في نفس مستوى العلمية . وهكذا نظريات أخرى في منطقنا المعاصر ، وبأن يقع في نفس مستوى العلمية . وهكذا فأننا مدعوون لأن نصدر على هذا المنطق حكماً عادلاً ، محترزين من السقوط في هذا او في ذاك من التطرفين النقيضين . فالأول الذي ساد طيلة قرون ، والذي كان يتعين في رؤية المنطق بأسره في منطق أرسطو ، وهو المنطق الذي رفع الى مرتبة الكيال بضربة واحدة . والثاني الذي وقع فيه واضعو المنطق الحديث ، رداً على الكيال بضربة واحدة . والثاني الذي وقع فيه واضعو المنطق الحديث ، رداً على

\_\_\_\_\_

التطرف الأول ، والذي كان يتعين ، انطلاقاً من تعارض شديد بين المنطق القديم والجديد ، في النظر الى القديم كأنه كهولة خالية من أية فائدة أخرى سوى الفائدة التاريخية ، وفي عدم التعاطي معه إلا كرفات مقدّس .

واخيراً ، اذْ اوضحنـا دراسـة المنـطقيات القديمـة ، منطـق أرسطـو ومنطـق الرواقيين ، بالمعارف التي حملها إلينا تطور المنطق الحديث ، انما تمكُّـنا من تحـديدُ أدق لكل منهما ، ومن فهم انهما لم تكونا صياغتين مختلفتين ومتفاوتتين لنفس المنطق ، وانما هما قسمان مختلفان ، وضروريان ، من المنطق . فأحدهما ينتمي الي حسابنا للمحمولات ، والآخر الى حسابنا للمقدمات . ان تحليل الخطاب اللذي تُستُّهل به رسالة التأويل يتناول الأسهاء ، مع حالاتها ، والأفعال مع صيغها الزمنية وهي بمعنى ما ﴿ احوالها ﴾ : اي انه يتناول الكلمات التي تحمـل مُعنى بذاتهـا ، الكلمات التي ستوصف فيا بعد بأنها الحوامل Catégorématiques ، كذلك لا بد من الأضافة بأن الأفعال ذاتها تستمد دلالتها من الأسم الذي تتضمنه كمحمول ، لأن القول ، مثلاً ، ان الرجل يتنَّـزه ، له نفس معنى القول انه متنزَّه ، وهو تعبير ينصب كل معناه على المحمول ؛ والوصلة est المستعملة بمفردها ، لا تستند إلى أي موضوع وليس لها اذن دلالة تكون خاصة بها . هنا يوقف أرسطو تحليله الخطابي ، دون ان يدفعه حتى الكلمات الحوامل المتماثلة ، وبالأخص الى هذه الأدوات التبي تؤمن للخطاب ترابطاته المنطقية . صحيح ، بما انه يدرس طريقة تشكّل المقدمات لتكوين استدلالات ، لا يستطيع ان يتجاهل قوانين جبلتها الأساسية ؛ ولكن هذه المعرفة تظلُّ عنده في الحالة التضمينية ، حتى وإن استطعنا الآن ، بعد تدقيق ، ان نجد في نصوصه عدداً صغيراً من المقاطع التي نتعرَّف فيهـا على قانــون حســاب المقدمات ، البارز بوضوح نسبي . ومع ذلك فأن منطقه يبقى في جوهـره منطـق أسراء .

## 6 - المنطق الجهوي

لم نتناول حتى الآن ، في المقدّمات ، ما عدا الحوادث المقبلة ، سوى الاسناد المجرّد لمحمول إلى موضوع . والحقيقة أننا صادفنا مفهوم الضرورة في الإعلام عن نتيجة القياس ، ولكن هذه الضرورة هي فقط تلك الضرورة التي تربيط النتيجة

بالمقدمات، فهي لا تطال المقدمة الاستنتاجية ذاتها. فلا يؤكد ما تُعلم به النتيجة انه ضروري إطلاقاً، وانما يُعلم فقط بأن النتيجة تكون صحيحة ضرورة اذا كانت المقدمات صحيحة: اذن ليس المقصود سوى ضرورة افتراضية. ولكن ثمة حالات حيث نعزو، في مقدمة مأخوذة بمفردها وعلى الأطلاق، المحمول الى الموضوع وفقاً لكيفية الضرورة، او وفقاً لكيفية أخرى، مثل كيفية الحدوث. اذن من المناسب ان ندرس الآن هذه الأشكال الأكثر تركيباً، اولاً في المقدمات ذاتها، وثانياً في القياسات حيث تمثل، على الأقل، احدى هذه المقدمات الجهوية، لقد جرت العادة على تسمية الأقوال غير الجهوية بأنها تقريرية، وعلى اطلاق تسمية اليقينية على الأقوال التي توطد التقرير المحض الموسوم بالضرورة، الموجبة أو السالبة، وعلى تسمية الأقوال التي تضعف التقرير بعرضها الأسناد كأنه مجرد أمكان او عرض، بأنها أقوال إشكالية. وعلى الرغم عن كون هذا المصطلح ليس أمكان او عرض، بأنها أقوال إشكالية. وعلى الرغم عن كون هذا المصطلح ليس أرسطوطاليسياً، فأننا سنستعمله بالمناسبة حتى نتوقى التلميحات.

إن المنطق الجهوي ، هو جزء من أصعب الأجزاء في منطق أرسطو ، معروض لجهة المقدمات في التأويل (12 ـ 13) وفي انالوطيقا الأولى (13 . 3 . 1) ، ولجهة القياسات في أنالوطيقا الأولى (1 . 8 -22) . وقبل ان نعرضه ، لا بد من بعض الايضاحات الأولية ، لكى نتيح فرصة التعرف اليه على أفضل وجه .

لا بد أولاً من تحديد مصطلحنا الخاص . لأنه حتى أيامنا لا يزال متقلباً جداً في هذا الموضوع . اننا نقصد بكلمة محكن تارة ما هو معناه الخاص، النفي المناقض للممتنع ، وبهذا المعنى فأن الضروري هو ، بالقوة ، ما هو ممكن ـ فتارة، اذا كان يصدمنا القول ان الضروري يتضمن الممكن واذا كنا على العكس نريد ان نعارض الاثنين ، فأننا سنحصر معناهما لنحده بما هو غير ممتنع وغير ضروري ، بما يكن ان يكون (غير - ممتنع) ، ولكن الذي يمكنه أيضاً ان لا يكون (غير ضروري) . ولكي نتجنب الألتباسات ، سنقول في الحالة الأولى اننا أمام ممكن مثنوي . ان التباساً كهذا يخيم فوق كلمة حدوث . فهو بالمعنى الأول ، يؤخذ بمثابة النفي المناقض للضروري : وهو معنى يكون من المأمول الابقاء عليه لأنه لا بديل له ، الا بهذا التعبير المركب - غير - ضروري ،

الذي سيتوجب علينا استعماله لكن ندّل عليه بدون لُـبُس . ولكننا غالباً ما نقصد به هو أيضاً ما يدل ، في آن ، على ما يمكن ان يكون او ان لا يكون : فهو عندئذ حادث مثنوي ، يختلط معناه مع معنى المكن المثنوي .

بعد هذه التوضيحات الأولى ، سنلاحظ اولاً ان مفهومي المكن والحادث عند أرسطو هما تقريباً غير متايزين : وعليه فأننا سنستعمل غالباً تعبير الممكن الحادث . ان استعاله الكلمتين بدون تمييز الأولى مكان الأخرى ، لهو أمر غير خطير كثيراً بعد ان ناخذ علماً به ؛ فهو لا يؤدي لأكثر من ازعاجات اصطلاحية . وما هو اكثير ازعاجاً هو انه في استعاله لهذا الممكن ـ الحادث ، قد نوع بين ثلاثة مفاهيم ختلفة . فقد تركه أولاً يتقلب بألتباس بين الممكن المحض والممكن المشوي الحادث ؛ ثم أوضح معناه فحصره في الممكن المحض ؛ واخيراً أبقاه في معنى أحدي ولكنه قلب خياره السابق ، فأخذه بالمعنى المثنوي . فمن الواضح اذن انه حسب استعال هذا الزوج من مترادفات هذه او تلك من هذه الطرق الثلاث ، ستتغاير علاقات المفهوم الذي يعطيه للمفاهيم الجهوية الأخرى ، وبالتالي فأن كل منظومة المفاهيم الجهوية الأخرى ، وبالتالي فأن كل منظومة المفاهيم الجهوية ستتأثر بها ، من هنا وجوب تقديم النظريات المتتالية الثلاث ، كلاً

ثمة إلتباس آخر يتهدد ، وهو أصعب على التبديد ، اذا لم نتنبه للتمييز بين طريقتين في فهم التدقيق الجهوي . فهل ينبغي النظر الى الطريقة كمؤثرة على المحمول ، وبذلك كمتلبسة في المقدمة ذاتها ، او بالاخرى كمؤثرة ، من الخارج بنحو ما ، على مجمل المقدمة ؟ في الحالة الاولى ، تستند الكيفية الى ذات الأشياء التي نتكلم عليها ، وفي الثانية تستند الى ما نقوله فيها . لهذا ، فأن الوسطويين ، بعد ابيلار وتوماس الأكويني ، كانوا يشيرون الى هذين الاستعمالين للكيف بأنه كيف re وكيف dicto . واذا لم نتنبه للأمر ، فقد يُغوينا النظر الى الشكلين كأنها مترادفان : الحكيم سعيد الضرورة ومن الضروري ان يكون الحكيم سعيداً . ومع ذلك ، فأن مفارقة تظهر فوراً امام التحليل لأننا مع التعبير الثاني لا نعود امام مقدمة أولية ، بل امام مقدمة مركبة ، تشتمل على عبارة تقديمية تلعب بذلك دور الموضوع في المقدمة الاجمالية ، بينا التقرير ، الذي يعطى للصيغة تلعب بذلك دور الموضوع في المقدمة الاجمالية ، بينا التقرير ، الذي يعطى للصيغة

طابع مقدمة ، صحيحة او باطلة ، يكون محمولاً في العضو الآخر من الجملة ، الذي يلعب أذن دور المحمول بالنسبة الى هذا الموضوع .

فمن جهة ما نتحدث عنه \_ والذي تظهر مفارقته بوضوح في اللغات الكلاسيكية القديمة مع الأستعمال الذي تسمح له لـ « المقدّمة المصدرية » (۱) ، ومثال ذلك Sapientem esse beatum ، ومن جهة ثانية ما نؤكده حول هذا الأمر mocesse est ، ومن جهة ثانية ما نؤكده حول هذا الأمر هو ضروري ، necesse est . معنى ذلك انه مع الطريقة الثانية لفهم الكيف ، فأن هذا ، بدلاً من الأنتاء الى اللغة ، يقع في مستوى تقعيد اللغة ؛ ولقد علّمت التجربة المنطقي ما هي المخاطر التي يتعرّض لها اذا لم أهمل مرتبة اللغات . فليس المقصود هنا مهارة المنطقي وحسب : لأنه من المؤكد انها مسألة فلسفية كبرى هي مسألة التساؤل عها اذا كانت الضرورة والأمكانية في الأمور ذاتها ، او فقط في فكرنا و في الخطاب الذي يعبّر عنه .

أي تأويل من هذين التأويلين يحظى بتأييد أرسطو ؟ اذا نظرنا الى مجمل فلسفته ، يكون الجواب مشبوها : فالكيفيات هي من الوجود وليست منا فقط ، فهو حقاً يدخل الممكن ، في صميم الأشياء بالذات ، عندما يضع فيها القوة . وهو كذلك يضع فيها الضرورة ، عندما يرى الجوهر كأنه النعت الضروري ، موضوع التعريف ، الذي يمتاز عن الخاص بكونه لا ينتمي دائماً ، في الواقع وبدون استثناء ، الى الموضوع ، وبكونه لا يستطيع ان لا ينتمي اليه ، ان إحدى نقاط جداله الأساسية مع الميغاريين تكمن بالضبط في رفض هؤلاء ان يعطوا مدى انطولوجياً للتعابير الجهوية . الا ان الأمر أقل وضوحاً في المعالجة المنطقية للكيفيات . لقد سبق أن لاحظنا ، في صياغته للقياس ، ان النتيجة تعلن تارة بكلمة ، يلزم أن ، الأمر الذي يوحي بتأويل خارجي ، وتارة تتضمن بذاتها الإعلام الجهوي ، بالضرورة ، وهذا ما يتوافق مع تأويل داخلي . من البين أن أرسطو يستعمل هذين التعبيرين بدون تدقيق ، كأنه يعتبرها مرادفين تماماً . واذا نظرنا الآن في طريقة عرض نظريته عن المقدمات والقياسات الجهوية ، نلاحظ تأرجحاً بين

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> أنها من جهة ثانية تسمية غير صحيحة في نظر المنطقي لأنه بنظره لا توجد قضية / مقدمة حيث لا يوجد إسناد .

التأويلين . فعندما يعالج ، في رسالة التأويل ، تقلّب المقدمات الجهوية ، فأن الطريقة التي يعلن بها هذه وما يقوله عن الطريقة التي يجب ان ندخل النفي اليها ، الما تفترض التأويل الخارجي : فالنفي يجب ان يتناول الجهة ، وليس صفة الأمر . وفي المقابل ، فأن فكرة « القياسات الجهوية » بالذات ، حيث تتداخل ، وكأتها مؤتلفة ، الإسنادات العادية والأسنادات الجهوية ، انما توحي بتأويل داخلي . ولهذا فعندما يدخل أرسطو ، في انالوطيقا الأولى ، القياسات الجهوية في نظريته ، انما يعلن ذلك منذ السطر الأول: ، بصيغة غير ملتبسة ـ تلك التي 'استلهمناها في بعلن ذلك منذ السطر الأول: ، بصيغة غير ملتبسة ـ تلك التي 'استلهمناها في بداية هذه الفقرة ـ ممايزاً بين ثلاثة اشكال للأسناد : الاسناد العادي ، الاسناد الوجوبي ، والأسناد الممكن . اذن علينا ان نستنتج ، مع م . كنيال ، انه « يبدو بعامة في نظرية قلب المقدمات الجهوية أنَّ أرسطو يتبنى ما يمكن ان نسميه التأويل الخارجي للكيف ، بينا عندما يعالج القياسات الجهوية يميل نحو التأويل الداخلي ، الخارجي للكيف ، بينا عندما يعالج القياسات الجهوية يميل نحو التأويل الداخلي ، بحيث ان هناك بعض الأختلاف بين جزئي نظريته » .

بعد هذه التفسيرات وهذه التحفُّظات ، لنتناوَلْ الآن ، وبالدرجة الأولى ، دراسة المقدمات الجهوية ( القضايا الشرطيَّة ) .

يتساءَل أرسطون أولاً عن الطريقة التي ينبغي ان ندخل بها النفي في مقدمة جهوية لنحصل على نقيضتها . ما هو النفي التناقضي لـ من الممكن ان يكون هذا ؟ ربما سيغوينا الجواب: من الممكن ان لا يكون هذا . ولكن قد يحدث ان نفس الشيء يمكنه أيضاً ان يكون أو أن لا يكون ، فهذا الغصن يمكنه أن يُقطع ولكن يمكنه أيضاً أن لا يُقطع ؟ وبما ان هاتين المقدمتين يمكنها ان تكونا صحيحتين معاً فها اذن غير متناقضتين ، وإحداها ليست النفي الحقيقي للأخرى . ان النفي الحقيقي للمقدمة الأولى هو من غير الممكن ان يكون هذا . ويشرح أرسطو ذلك ملاحظاً بدقة التاثل مع المقدمات الاسنادية العادية ، من طراز الإنسان أبيض ، الإنسان بيض ، الإنسان أبيض ، الهنون هذه . ولنفي مقدمة كهذه ، لا ننال من الموضوع ، لا نقول اللا إنسان أبيض ، او

<sup>(1)</sup> D. L., p. 91

<sup>(2)</sup> Herm., 12

اللا إنسان يتنزّه ، بل نسند النفي الى ماحدّد الموضوع ، الى المحمول أو الى الوصلة التي تعلنه . والحال ، فهي المقدمات الجهوية السابقة ، فأن تعابير ان يكون هذا او أن لا يكون هذا هي ، بشكل ما ، مادة المقدمة ، وهي بالتالي تعلب فيها دور الموضوع ، بينا ينضاف الى الموضوع تعبير من الممكن لكي يحده. اذن كيا نسند في التقرير العادي النفي الى الوصلة التي تصل المحمول بالموضوع ، الانسان ليس أبيض ، او كيا ان الوصلة تدخل في المحمول كيا في حالة الفعل ، الانسان لا يتنزّه - كذلك هنا فأن الجهة ، التي تتمم المقدمة بأعطائها حداً ، هي التي يستند النفي اليها . وبالتالي فأن ( من الممكن ان يكون هذا ) يُنفى بـ ( ليس من الممكن ان يكون هذا ) يُنفى بـ ( ليس من الممكن ان يكون هذا ) . ويصح نفس الممكن ان يكون هذا ) . ويصح نفس التحليل بالطبع بالنسبة الى كليات الحادث والضروري والممتنع .

ان هذا التصحيح الدقيق ، لطريقة الإعلام بتناقض مقدمة جهوية كان مناسباً تماماً لإزالة الأنطباع الألتباسي المزعج الذي تعطيه الجملة التي يستهل بها الفصل 12 هذا ، حيث يعرض أرسطو كموضوعات لدراسته الأزواج الثلاثة التالية من المفاهيم المتعاكسة ! الممكن والممتنع ، الحادث وغير الحادث ، الممتنع والضروري . وبالتالي من الواضح انه اذا كان الزوجان الأوليّان هما زوجي متعاكسات متناقضة ، فليس من الممكن ان نضع في نفس المستوى الزوج الثالث الا اذا ارتكبنا بكل وضوح الخطأ ، الذي كما رأينا ، سيحذرنا منه أرسطو فورا ، ولكن كأكتشاف صعب وجديد تماماً : أي اذا اتخذنا كسالب للمضروري الضروري - لا ( = الممتنع ) بدلاً من غير – المضروري . وبالواقع أن هذا الزوج الثالث من المتعاكسين ، اللذين عكن لكليهما ان يكونا باطلين في حالة المكن – الحادث ، هو زوج متناقضين ، غير مؤتلف بالتالي مع الزوجين الأولين وهما من المتناقضات ، اللذين يستخدمان من مؤتلف بالتالي مع الزوجين الأولين وهما من المتناقضات ، اللذين يستخدمان من فنفهم أن أرسطو عندما يحاول في استهل الفصل التالي ان يضع على أسس غير ثابتة فنفهم أن أرسطو عندما يحاول في استهل الفصل التالي ان يضع على أسس غير ثابتة مناسب للنفى ، حتى تكون كل جهة نتيجة لما سبقها ، لا يصل ، أولاً الا لجدول مناسب للنفى ، حتى تكون كل جهة نتيجة لما سبقها ، لا يصل ، أولاً الا لجدول مناسب للنفى ، حتى تكون كل جهة نتيجة لما سبقها ، لا يصل ، أولاً الا لجدول مناسب للنفى ، حتى تكون كل جهة نتيجة لما سبقها ، لا يصل ، أولاً الا لجدول

غامض ، بسبب ما اكتنفه من التباس ، من جهة بين معنيي الممكن ـ الحادث ، ومن جهة ثانية بين عكس ـ ونقيض الضروري . وهكذا فلن نتوقف عند هذا الشكل الأول للنظرية ، وهو بكل وضوح محاولة لا تزال عشوائية .

إلا أن أرسطو سرعان ما يصحح نفسه بنفسه (۱) . وذلك بالطبع يتم بصعوبة ، اذ أنه يُظهر الى أي حد كانت هذه المفاهيم غير موضحة كفاية . ومن الواضح أن تصحيحاته تعني ، من جهة أعادة العلاقة الصحيحة بين الضروري ، الممتنع وغير الفروري ، أي التمييز الدقيق ، بمواجهة الضروري ، بين عكسه وبين نقيضه ، وتعني من جهة ثانية التحديد من جانب واحد معنى الممكن ، ومعنى الحادث ، الذي لا ينفصل عنه ، وذلك بأختياره الحاسم معنى الممكن المحض لكليها معا . ومع تطور تحليله ، يعطي أرسطو عناصر لوحة جديدة للمتواليات ، وهي في الواقع لوحة متكافئات ، أي متواليات متبادلة . ويمكننا تلخيصها على هذا النحو ، مستخدمين الحرف الأول بالنسبة الى كل من الجهات الأربع :

$$Pp = Cp = \sim Ip = \sim N \sim p.$$
  
 $P \sim p = C \sim p = \sim I \sim p = \sim Np.$   
 $\sim Pp = \sim Cp = Ip = N \sim p.$   
 $\sim P \sim p = \sim C \sim p = I \sim p = Np.$ 

ان اللوحة الآن صحيحة تماماً. لكنها مشوَّهة قليلاً ، لأن الممكن والحادث يؤديّان فيها دوراً مزدوجاً من جهة ؛ وبالتضايف ينقصها من جهة ثانية حد بسيط للدلالة على تناقض الضروري ، الذي يسلك مسلك نقيض دوني بالمقارنة مع الممكن المحض ، وكتابع بالنسبة الى الممتنع . وهكذا فأن ما نسميه عادة « الجهات الأرسطوط اليسية الأربع » التي ستستلهم منها أغلبية النظريات اللاحقة عن الجهات ، انما تنحصر واقعياً في ثلاث ، تحمل إحداها إسها مزدوجاً فقط .

وعليه فأن رسالة التأويل درست في المقدمات الجهوية تعارضها وتتابعها . ففي انالوطيقا الأولى ، تستلزم دراسة القياسات الجهوية ، اولا ، نظرية انقلابها

<sup>1)</sup> أبتداء من 22 أ 10 أ

وتحوّلها ، لأن احدى طرق تبرير القياسات الناقصة تستعين بهذه العملية . ان الممكن والحادث مأخوذان فيها كأنهما مترادفان ، لكن هذه المرة بالمعنى المشوي . وعلى سبيل الواقعة ، يعترف أرسطو بأن كلمة حادث تؤخذ في معان متعدّدة (١) ، ولكن لا بد ، لأجل احتياجات النظرية ، من تحديد تقريري لمعنى غير ملتبس ، فيقدم التعريف التالي : إنني أعني بالوجود الحادث وبالحادث ، ما هو غير ضروري والذي يمكنُ أفتراضه موجوداً دون ان يكون ثمة مانع دون ذلك »(2) : وبالتالي ، ما هوغير ضروري وغير ممتنع ، أي أقتران متنافيهما . وهكذا يعــدّل أرسطو ، دُون ان يصرّح بذلك ، من النظرية التي أقامها في التاويل . ومما لا شك فيه أن وجد أفضليات لهذا الخيار ، وبما أن التعريفات حرة ، فليس هنـاك ما نقولـه فيهـا من جديد . غير انه يمكن ان نلاحظ أنه بمزاوجته الممكن ـ الحادث المفهـ وم هكذا مع الضروري لكي يقيم منظومة الجهات على هذين المفهومين الأساسيين ، انما يُرسي منظومته هذه على ركنين يفتقران الى التآلف ، وهذا الخطأ الأولي لن يتوانى عن الظهور في النتائج . فالمفهومان غير متآلفين ، لأن الضرورة هوكيفٌ عادي بينا الطابع المُشوي لهذا المكن \_ الحادث يجعل منه كيفاً مركّباً ، أقتراناً بين هذين الكّيفين البسيطين وهما الممكن المحض وغير الضروري . والحال فأن المفاهيم الأولى لمنظومة استقرائية يجب ان تكون ، في هذا النظام ، مفاهيم بسيطة ، نظراً لبسطها كعناصر يمكن تأليف العناصر الأخرى معها . وستظهر الصعوبة منذ أنْ نحتاج الى الاعراب عن النفي التناقضي لهذا الممكن ـ الحادث المثنوي ، لأن هذا النفي ربما يجب ان يكون مثنوياً ( أي : ما هو ضروري وممتنع ) وإن مفهوماً مركباً كهذا ليس ظاهـراً بوضوح في نظام أرسطو . ان هذا التباعد بين المفهومين الأساسيين سيتكرر بشكل طبيعي في النتائج ، منذ ان يتوجب علينا إدخال النفي : سواء جعلناه يستنـد الى التقرير المثنوي ، او جعلناه يطال الجهة ذاتها ، ولقد استخلص أرسطو هذه الأستنتاجات بدقة بالغة ، وهي مدهشةً للوهلة الأولى .

1 ) ان نفي المقدمة المثنوية Dictum يؤدي الى نتائج متباعدة حسبها نكون امام

<sup>(1)</sup> I, 3, 25 a 37.

<sup>(2)</sup> I, 13, 32 a 18-19.

مقدمة ضرورية او امام مقدمة حادثة \_ ممكنة ؛ يضاف الى ذلك ان هذه النتائج تبدو صدَّامةً في الحالة الثانية . وبالتالي ، فبينما عندنــا بالنسبــة الى الضروري ( وبنفس الوقت بالنسبة الى المتنع ) :  $N \sim p = Ip$  أي ان نفي المثنوية المتعينــة بالضر ورى تعود الى تعيين هذه المثنوية بنقيض الضرورى ، أى الممتنع ( ضروري ـ ـ  $C \sim p = Cp$  : (۱) الأمر بالممكن الحادث نحصل على (۱) :

 $P \sim p = Pp$ 

أي أبن نفي المثنوية المتعيّنة في الحادث ـ الممكن هو بدون أثـر ، لأنـه معـادل لتوكيدها . انها اطروحة بالغة التعقد ، ومع ذلك فلا بد أنْ نأخذ بها عندما ننطلق من المعنى المثنوي ، مع ثنائيتها المميَّـزة : لأن القول إنP يمكن ان تكون ويمكن ان لا تكون ، تعادل بكلُّ وضوح ، نظراً لأن الأقتران تبادلي ، مع قلب التوكيد والنفى ، القول بأن P يمكن ان لا تكون ويمكن ان تكون .

2 ) كذلك فأن نفي الجهة يظهر خطأ التوازي في النظام ، دون ان يُصرَّح بسبب ذلك . لأن نفي الجهة ، الذي يُعطى نقيضها ، يضعنا ، في حالة الضروري ، امام مقدمة بسيطة:

نفتقر عند أرسطو الى وجود طرف لها جهوي بسيط، لأنه أناطَ صراحة « بالحادث » معنى مثنوياً ـ بينا بالنسبة الى الممكن الحادث يجب علينا أن نستعين  $\sim Cp$  : تتركنا في الألتباس  $\sim Cp$  : تتركنا في الألتباس  $\sim Pp$   $\sim Pp$   $\sim Pp$   $\sim Pp$   $\sim Pp$   $\sim Pp$   $\sim Pp$ 

لأن نفي الحادث الممكن ( أي ما هو في آن غير ضروري وغير ممتنع ) هو ما هو ضروری او ممتنع .

إنهذه العجائب تؤثر بالطبع على نظرية القياسات الجهوية التي سيصل اليها

<sup>· (1)</sup> I, 13, 32 a 30-40.

<sup>(2)</sup> I, 17, 37 a 26-29.

أرسطو فيها بعد . فبها ان هناك ثلاث طرق للإسناد ، إما حسب الضرورة ، واما بكل بساطة ( سنمثل هذا الأسناد البسيط بـX ) واما أخيراً حسب الحدوث ، فأن هذا يؤودى ، بالنسبة الى مقدمتين ، الى 23 = 9 تراكيب ممكنة :

$$\underbrace{N}_{N \ X \ C-P} \underbrace{X}_{N \ X \ C-P} \underbrace{C-P}_{N \ X \ C-P}$$

ولكن بما أن التركيب الوسط، الخامس، يقود الى القياس التقريري المحض ، يبقى 8 زمر القياسات الجهوية . ويجب بالنسبة لكل منها التمييز بين الأشكال الثلاث الأمر الذي يتضمن 8 ×3 =24 أمكاناً. ثم في كل منها ، ومع أخذ التنوعات التي تنشأ عن الطابع التوكيدي أو السلبي ، الكلي او الجزئي ، في كل من المقدمات الثلاث ( هكذا يبلغ التركيب24 ×64 =1536 أمكاناً ) تحديد القياسات الصالحة في كل شكل(١) . وينكب أرسطو على هذا البحث الجاد : اولاً بالنسبة الى القياسات حيث تطرأ الضرورة إما في المقدمتين (ص8) واما في أحداهما فقط ( عندها تكون الأخرى ذات أسناد بسيط) ، واما على التوالي وفقاً للأشكال الثلاثة (9-11) ؛ وثانياً ، بالنسبة الى تلك التي يتركب فيها الحادث اما مع نفسه ، واما مع التقرير البسيط ، واما مع الضروري ، ودلك على التوالي بالنسبة الى الشكل الأول(14 —16) ، والثاني (17 —19) والثالث(20 —21) . ان النظرية تتطور وفقاً لنموذج نظرية القياسات التقريرية . وضمن القياسات الصالحة ، يميّـز أرسطو بين القياسات الكاملة والقياست الناقصة . فالأولى تنتمي كلها الى الشكل الأول ، ولكن هذا الأخير يتضمن عدداً من القياسات الصالحة المنظور اليها كأنها ناقصة ، وبموجب أساليب البرهان الثلاثة (قلب ، خفض إلى الامتناع ، والبرهان بالشكل) ، يخفض أرسطو قياسات الشكلين الثاني والثالث الى قياسات الشكل الأول ، ثم يخفض قياسات هذا الشكل الى القياسات التامة وحدها . أحيراً ، لأثبات عدم الصلاحية ، يقوم بنفس العملية مستعيناً بثالوثين من الأطراف العينية التي تسمح ببناء نماذج معاكسة .

سنجد الجدول الكامل لهذه القياسات الصالحة في -

<sup>(1)</sup> Bochenski, ancient formal Logic, p. 62

وبما أننا لا نسطيع هنا إجراء فحص مفصَّل لهذه النظرية المركَّبة والصعبة ، فأننا سنكتفى بثلاث ملاحظات :

الأولى : ان القلب الداخلي لجهة المقدمتين يؤدي تارةً ، ولا يؤدي تارةً ، الى تبدُّل في جهة النتيجة . مثلاً في الشكل الأول مع ثلاث مقدمات توكيدية ، يؤدي التوالي في مقدمات ( مأخوذة دائماً في نسقها الطبيعي : كبرى - صغرى ) الضرورة والتقرير البسيط ، الى نتيجة متعينة بالطريقة الضرورية ، بينا التوالي المعاكس تكون نتيجته تقريراً بسيطاً ؛ ولكن في قياس من نفس الصنف ، فإن قلب جهات الضروري والحادث في المقدمتين ، لا يبدّل شيئاً من جهة النتيجة ، وهي حادثة في كلا الحالين .

الثانية: بالرغم عن انكباب أرسطو المنظور على سحب نظريته عن القياسات الجهوية ، قدر الإمكان ، على نظرية القياسات التقريرية ، الموضوعة من قبل ، فأن بعض الفروقات تظهر . ان النتيجة في القياس التقريري للمعلم الأول ، كما سيلاحظ ذلك تلميذه ثيوفراسط ، تتبع داثماً الجزء الأضعف ، أي اذا كانت احدى المقدمات على الأقل جزئية ، تكون النتيجة جزئية ؛ واذا كانت احداها على الأقل سلبية ، تكون النتيجة سلبية : وهذا ما يسمى حالياً ، منذ الوسطويين وبأختصار : قاعدة Pejorem Sequitur . والحال فأن هذه القاعدة ليست صالحةً كلياً في حالمة القياسات الجهوية المعروفة لدى أرسطو ، اذا اعتبرنا أنّه من الطبيعي ان يكون التقرير حسب الضرورة أقوى وأفضل من التقرير البسيط ، وهذه أقوى من التقرير حسب الحدوث . لقد رأينا مثلاً انه يمكن استخلاص نتيجة ضرورية من تركيب كبرى ضرورية مع صغرى لا تُعلم إلا بأسناد بسيط ، مفارقة أخرى . في القياس حسب الحدوث . في القياس جهوي ، التقريري ، لا تنتج مقدمتان سلبيتان نتيجة . وليس الأمر كذلك في قياس جهوي ، التقريري ، لا تنجة معينة يمكن استخلاصها أحياناً (١) لأنه في هذه الحالة ، كها الأمكان ، فأن نتيجة معينة يمكن استخلاصها أحياناً (١) لأنه في هذه الحالة ، كها الأمكان ، فأن نتيجة معينة يمكن استخلاصها أحياناً (١) لأنه في هذه الحالة ، كها نذكر ، يتعادل نفي البرهان بالشكل مع توكيده .

الثالثة : لأجل تبرير القياسات الصالحة يصطدم الخفض الى الأمتناع بصعوبة

(1) Exemple dans I, 14, 33 a 12-17.

في حال المقدمات الحادثة ، لأن هذه ، كيا أشرنا ، لا تقبلُ نفيها النقيضي بمقدمة بسيطة . ولاستعادة هذه البساطة ، فأن ارسطو يرى نفسه ايضاً مرغماً على أخذ الحادث بمعنى احدي، اللا فروري، بمعزل عن توضيح ان «هذا القياس لا يقيم اذن الحدوث كها حددناه ، وانحا يقيم لا ضرورة الاسناد الى كلية الموضوع » ، والى الأسف على هذا الفارق حين يعلن انه كان من الأفضل تناول الأطراف على نحو أحسن وهذا ما يجد انه ممتنع عنه بكل وضوح بسبب الطابع الثنائي للحدوث عندما نأخذه في هذا «النحو الأحسن » .

بعد ان ادخل المتحولات فدشًن المنطق كعام شكلي ، وبنى في هذا المنطق ، مع نظريته عن القياس التقريري ، نظاماً سيُعمل به طيلة قرون بوصفه نجاحاً لا يكن تجاوزه؛ كان لأرسطو مأثرة القيام، في آخر حياته ، بخطوة اضافية ، وفتح الطريق امام المنطق الجهوي ، بتمهيد الميدان امامه . الا ان نجاحه هنا لم يكن تاماً . ونظريته عن القياسات الجهوية تشكو من أخطاء عديدة . لقد بيّنا العواقب الوخيمة الناتجة عن الخيار الأولي الذي أجراه أرسطو في طريقة فهمه للحادث . كذلك لا يجب الاندهاش اذا كانت النتائج التي توصل اليها ذات قيمة متفاوتة حسبها تستند الى الضروري او الى الحادث العرضي . وهذه بالتالي هي المحصلة الأوضح التي وصلت اليها الأعمال المخصصة أخيراً ، من أ. بيكر الى ستورزمكال ، لدرس القياس الجهوي عند أرسطو .

أ. بيكر ، اذ يستخدم هذه الأداة التحليلية الدقيقة التي يقدمها المنطق الرمزي الحديث ، انما يبيّن ان هذا القياس لا يتصف كلياً حسب جهة re ولا حسب جهة dicto ، وانه يشكو من هذا التردُّد الأساسي . ويجدد لوكا سيوفيتز ، بعدما نجح في بدْهنة نظرية القياسات المقولاتية ، محاولته حول القياسات الجهوية ، الا ان المنظومة البديهية المبنية على هذا النحو لم تعد تتطابق بدقة مع اطروحات أرسطو . وازاء ما يصفه ن . ريشر N. Rescher بأنه « هزائم كاملة » ، يعتبر ان نفس المصير

\_\_\_\_\_

(1) I, 15, 35 a 3.

ستلقاه كل محاولة مقبلة ترمي الى حصر هذا الجزء من منطق أرسطو في منظومة بديهيات. وإما مكال Mecall الأكثر ثقةً ، فأنه مع ذلك يبدو قد نجح في نظرية الجهات اليقينية ؛ لكنه في الجهات العارضة ، أضطر بنفسه للأعتراف بأن بدهنته لا تتوافق الا جزئياً مع نظرية أرسطو ، ذلك ان درجة التضايف بين المنظومتين لا تبلغ إلا 85٪ ... .

يمكننا من جهة ثانية ان نتساءل عما اذا كانت فكرة معالجة المنطق الجهوي ببناء نظرية القياسات الجهوية ، على نموذج نظرية القياسات التقريرية وبالمماثلة معها ، ليست خطأً ، وعما اذا لم يكن من الملائم وضع دراسات المنطق الجهوي في ميدان آخر . اولاً من جهة نظر أرسطو : لقد لاحظنا التردد الذي وقعنا فيه فيا يتعلق بتأويل المقدمة الأرسطوطاليسية . فهل ينبغي للكلّية ان تؤخل بمعنى التوسع او بمعنى التفهم ؟ في الحالة الأولى ، تكون المقدمة تقريرية ، ولكنهـا تكون يقينية حقـاً في الحالة الثانية . كذلك يمكننا ان نتردد بالنسبة الى الجزئية : فتسميتها بمعتملة بمعتملة المحالة الثانية . يعني جعلها جزئية ، أي ادراكها بتوسع ، ولكن القول بأن الخصوصية هي طابع العرضي ، الأيعني تعيينُها بالحدوث؟ اذا كانت نزعة أرسطو ، في معالجته الشكلية للقياس ، هي الوقوف في موقف التوسع ، فأن فلسفته تلزمه ، بخلاف ذلك ، بألحاق هذه المعالجة بتأويل مكثف ، مرتبط بالاستناد الى مفاهيم جهوية : في نهاية الأمر « مبدأ القياس هو الجوهر » . في هذه الشروط ، ما معنى التعيين الصريح لجهة في مقدمة هي في صميمها مقدمة جهوية ؟ او ان هذا الأمر سخيف : فاذا كان القول ان كل انسان ميت معناه ان الانسان ، من حيث جوهره ، ميّت بالضرورة ، فيكفي ان نقف عند هذا الحد ، دون ارتكاب لغو بتكرارنا هذا الذكر للضرورة . ولا فأن ذلك يعني تأليف مقدمتين ، إما بتكرار احداهما ( ضرورة الضرورة ، او حدوث الحدوث) ، وإما بتنضيد جهتين مختلفتين (ضرورة الحدوث ، أو حدوث

<sup>(1)</sup> A. BECKER, Die aristotelische Theorie der Möglichkeitsschlüsse, Berlin, 1933; J. LUKAS IEWICZ, (2° éd 1957)- Aristotle's syllogistic; etc.

الضرورة). وهذا ليس بدون معنى ، لا سيا واننا نصل في هذا التأليف الى تخوم الحدس المنطقي ، ولكن من المؤلم ان نشرع بدراسته على هذا النحو: اولا لأنه لا يجوز القيام بذلك دون الأعتراف به صراحة ، وثانياً لأنه ليس من حُسْن الترتيب الأنطلاق بدراسة كهذه قبل ان نقوم أولاً بإيضاح حالة الجهات البسيطة .

الا يجب المضي بعيداً ، والتساؤل عما إذا كان من المشروع تماماً الكلام على قياس جهوي ، ولوكان مفسراً تفسيراً محض توسعي ؟ هذه المرة سيكون التردد بين التأويل الداخلي (dere ) والتأويل الخارجسي (de dicto ). ولكن هنا أيضاً ، ايا يكُن الخيار الذي نقررُّه ، سنصل في نهاية المطاف الى نفس النتيجة . وبالتالي سنجد انفسنا بالنسبة الى القياس الجهوي امام الخيار التالي (١١) . اما ان نقبل التأويل الداخلي ، وعندها تكون الجهة داخلة في المحمول ، داخلة في مضمون المقدمة ، وبالتالي ليس للقياس الشكلي الذي يفترض به ان يتجرد عن المضمون ، ان يهتم بالتدقيقات الجهوية . ومن هذه الزاوية اذن ، ليس ثمة مجال ، لكي نضيف الى القياس القائم ، قياساً جهوياً ، ذلك لأنه يجب استبعاد هذا المفهوم . واما ان نقبل التأويل الخارجي : ولكن في هذه الحالة لا يعود بأمكان نظرية الجهات البقاء عند نفس مستوى القياس الأول ، لأن الجهة تكون عندئـذ محمـولاً ، ليس داخـلاً في المقدمة ، ولكنه يهيمن على الأطروحة المثنوية بكاملها ؛ وبالنسبة الى المثنوية ، يكون موقع المحمول في مستوى آخر ، لأنه يقول فيه شيئًا ما ، ويعامله كهادته ، كموضوعه ؛ وباختصار ، ينتسب الاعلام بالجهـة الى تعقيد اللغـة . ان الجهـة ، الخارجية بالنسبة الى المقدمات التي تؤلف القياس ، لا يجوز ان تندمج فيه ، لأن ذلك يعنى تجاهل مرتبية اللغات . بهذا المعنى فأن شرعية القياس الجهوى هي الموضوعة موضع التساؤل . وهذا الأمر المعنى ان موضوع تكوين نظرية قياسات جهوية يبدو مرتكزاً عاماً على التباس ، وإنه تتوجب مقارنة دراسة الأستـدلالات الجهوية بطريقة أخرى .

(1) KNEALE, D. L., p. 91.

#### 7\_ الأستدلال والبرهان

تنتمي نظرية الأستدلال ونظرية البرهان الى الطرائقية ( الميتودولوجيا ) وإلى الأبيستمولوجيا اكثر مما تنتميان الى المنطق بحصر المعنى . ولكنهما مرتبطتان ، عند أرسطو ، ارتباطاً وثيقاً بنظريته عن القياس ، لدرجة أننا لم نتمكن من اسدال الصمت عليهما تماماً () .

فالقياس ، كما أعرب عنه أرسطو ، هو مقدّمة إفتراضية (2) : (1) اذا كانت A تنتمي الى كل B . . . . . . . . . . . . . . . . كما سيفعل القياس المتخذ شكل الإسناد ، ان A تنتمي الى كل B . كذلك فأن النتيجة التي يصل إليها ليست ضرورية إلا إفتراضاً : فضرورة هذه النتيجة لا تطال سوى علاقة الحاتمة بلقدمات ، ولكن هذا لا يضمن شيئاً بخصوص صحة المقدمات ، ولا بخصوص صحة النتيجة . وإذا كان أداة لكل علم ، فأن القياس لا يكفي وحده ، بالتالي ، لكي يعطينا العلم . وهو لن يسمح به إلا أذا كان عندنا طريق آخر لتأمين صحة المقدمات . لأن هذه الصحة اذا لم تكن ذاتها قابلة للمعرفة إلا ببرهان قياسي ، فأننا سوف ندخل اما في تراجع الى اللانهاية وإما في حلقة مفرغة : فإما ان لا يكون هناك علم ، اذ ان كل برهان عليه يستلزم برهاناً مسبقاً ، الى ما لانهاية ؛ وإما ان يكون العلم دائرياً ، اذ ان الحقائق تتبرهن بشكل متبادل . ولا ننجو من هذا الخيار المدّمر الأ اذا قبلنا ان المباديء الأولى للبرهان معروفة بشكل آخر غير البرهان .

في نهاية المطاف تأتينا كل معرفة من الإحساس ، ولكن الاحساس وحده لا يمكنه ان يزوّدنا بالمباديء ، لأنه لا يتناول الا المفرد ، بينا يلزمنا كليات لمبدأ القياسات . فبالأستدلال ننتقل من المفرد ، الجزئي ، الى الكلى .

J. M. LEBLOND, Logique et méthode chez Aristote, : باجع دراسة أعمق ، راجع (1) الأجل دراسة أعمق ، راجع (1) Paris, Vrin, 1939.

<sup>(2)</sup> عدم خلطها مع القياس الأفتراضي ، ذلك الذي تكون فيه الكبرى مقدمة أفتراضية .

ان الأستدلال يقدم للقياس المقدمات ، أو على الأقل الكبرى ، و يجعل بذلك من القياس وسيلة برهانية ، وبالتالي وسيلة علميَّة . وعليه ، فأن كل علم يستقي جذوره من الاحساس ، ولكن بعد ذلك يتدخل العقل على نحوين : اولاً الاستدلال للحصول على المباديء ، وثانياً البرهان لاستخلاص النتائج بطريق القياس . « اننا لا نتعلم الا بالأستدلال او بالبرهان . والحال فأن البرهان يتم انطلاقاً من مباديء كلية ، والأستدلال يتم اعتباراً من أحوال جزئية . ولكنه من الممتنع اكتساب معرفة الكليات بطريق آخر غير الأستدلال . . . وهذا الأستدلال يمن ليس عنده الاحساس »(1) .

ولفهم طبيعة الأستدلال ، لا بد من التمييز بين مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة ، وهما مرتبتان غير متطابقتين دائماً (2) : ان المرتبة بالنسبة الينا تكون احياناً عكس المرتبة بحد ذاتها . والحال ، فبينا في القياس يتطابق فكرنا مع نظام الطبيعة ، فأن الأستدلال يكمن في أجتياز هذا النظام تراجعياً . واليكم مثلاً استدلالاً ، موضوعاً على شاكلة إسناد ، يبرهن على طول عمر الأنسان والحصان والبغل بتوسيط هذه الخاصية المشتركة فيا بينهم وهي انهم بدون مِرة ، وهي خاصية تعتبر ، حسب تراتيب الأمور ، سبباً لطول العمر :

كل الذين بدون مِرَّة يعيشون طويلاً الأنسان والحصان والبغل بدون مِرَّة اذن يعيش الأنسان والحصان والبغل طويلاً

لكن كيف يمكننا وضع الكبرى في هذا القياس، بحيث انها تغدو برهاناً ؟ سيلزمنا لذلك الأستدلال العكسي اولاً ، انطلاقاً من ملاحظة طول عمر الإنسان والحصان والبغل ، أي اجراء الإسناد التالى :

يعيش الأنسان والحصان والبغل طويلا

<sup>(1)</sup> An. post., I, 18.

<sup>(2)</sup> An. pr., 11, 23.

### الإنسان والحصان والبغل بدون مِرَّة كل الذين بدون مِرَّة يعيشون طويلاً .

اذن الأستدلال يعني قلب القياس ، انطلاقاً من النتيجة وصولاً الى الكبرى ، والصغرى تستخدم كمحور ؛ أو لنقل بشكل أدَّق ، بما أنَّ القياس يفترض الأشتدلال كشرط اوليّ ، وإن الأستدلال يقوم على تعقُّل سيسمح لنا ، بتقديمه الكبرى ، بأن نبني بعد ذلك قياساً برهانياً وفقاً لنظام الطبيعة الآن .

الا أنَّ هذا القلب في النظام القياسي الطبيعي يؤدي الى بعض التعديلات اذا أردنا ان يكونَ الأستدلال الجديد صحيحاً . لنلاحظ أولاً أنَّه يتضمن تبدُّلاً في علاقة الأطراف. فبها أن الوسيلة القديمة ، بدون مِرَّة ، تنتقل الآن الى النتيجة ، فأنها لا تعود تلعب دور الطرف الأوسط، الذي ينتقل الى الأوسط القديم، الأنسان الحصان ، البغل . والحال ، فأن هذا يتضمن بدوره تبدلاً في الصغرى ، لأنه بما أن الأسناد ، في مقدمة ، محمولٌ للموضوع ، فلن يكون بمستطاع الموضوع ان يكون أعم من المحمول. والأسترداد المقدمة ، لا بد أذن من قلبها ؛ ولكن هذا ليس مسمُوحاً إلاَّ اذا كان طرفاها لهما نفس الأمتداد ، أي كما في مثلنا ، اذا كان الأنسان ، الحصان ، البغل ، يشكلون كلية الحيوانات التي بدون مِرَّة ؛ وبتعبير آخر ، لا بد لتعداد الذين لا مِرَّة لهم من ان يكون كاملاً . عندئـذ يمكنُ للطرفين أن يكونـا متبادلين ، وان تتمكن الصغرى التي تستعمل كمحور للأستدلال ، من التمحور حول ذاتها ، على نحو ما ، لتصبح الذين لا مِرَّة لهم هم الإنسان ، الحصان ، البغل ، واعتبار الموضوع فيها موضُّوعاً كلياً : كل الذين لا مِرَّة لهم . وبهذا الشرط فقط، ستكون النتيجة شرعية ، من جهة ثانية ، أي انه سيكون لنا الحق في إسناد طول العمر الى كل الذين لا مِرَّة لهم . وهكذا سيأخذ الاستدلال شكلاً منطقياً لا لسرفه:

يعيش طويلاً الأنسان ، الحصان ، البغل وكل الذين لا مِرَّة لهم هم الأنسان ، الحصان ، البغل كل الذين لا مِرَّة لهم يعيشون طوبلاً .

إذا نظرنا من الخارج إلى هذه الأستدلال ، فأن له نفس قوة القياس ، وحتى يمكن القول إنه نوع من القياس : القياس بالأستدلال ، على حد تعبير أرسطو . ولكن هذا ليس قياساً حقيقياً ، نظراً لأنه يفتقر الى الفضيلة التفسيرية التي تنتمي اليه ، فطرفه الأوسط ليس كذلك الا من وجهة منطقية ، فهو ليس الطرف الأوسط الفعلي ، الطرف الأوسط بموجب الطبيعة ، الذي لا يتبدّل بكل وضوح مع تبدل نسق استدلالنا . ان الطرف الأوسط الحقيقي ، هو انعدام هذه المرة ، لأن هذا الإنعدام للمرة هو سبب طول العمر ، ونحن نعرف ان « الطرف الأوسط بيه وهكذا ، بنحوما ، فأن الأستدلال يتعارض مع القياس . فهذا يبرهن ، بالأوسط ، وأن الأوسط ، وحسب الترتيب الطبيعي ، فأن القياس الذي يرتب بالأوسط هو اذن قياس سابق وأشهر ، ولكن القياس الأستدلالي هو أوضح بالنسبة إلينا » (۱) . فألاستدلال بذاته ليس الأ مدخلاً الى العلم . والقول إن بشيء آخر سوى الملاحظة المجرّدة لواقعة ، وهو ليس إلا معرفة تجريبية . ونفس بشيء آخر سوى الملاحظة المجرّدة لواقعة ، وهو ليس إلا معرفة تجريبية . ونفس القول ، عندما يأتي كنتيجة لقياس حقيقي ، يصبح معرفة علمبة ، لأننا نفهم الأن المؤل يعيش طويلاً الأنسان ، الجصان ، البغل ، البغل ، البغل ؛ لأنهم بدون مِرة .

لا يكون الأستدلال شرعياً ، بوصفه تعقلاً شكلياً ، إلا اذا كان التعداد كاملاً ، والحال فأن تعداد كهذا غير ممكن إلا بالنسبة الى الأجناس التي تؤلف نوعاً ، كما هو الحال بالنسبة الى الإنسان ، الحصان ، البغل ، بالنسبة الى نوع الحيوانات التي لا مرة لها ، ولكن ليس بالنسبة الى الأفراد الذي يؤلفون الجنس ، والذين عددهم لا متناه . فالى جانب العملية التي تقود من الجنس الى النوع تعداداً ، او بالأحرى قبل التعداد ، لا بد اذن من القول بنوع آخر من العمليات التي تقود الأفراد الى الجنس ، والذين بدونهم لا يمكننا أبداً تكوين اي مفهوم عام . ان في ذلك نوعاً من الاستدلال العفوي ، الذي لم يعد من نسق التعقل بل من نسق الحدس . ان أرسطو يذكر ذلك في الفصل الأخير من انالوطيقا الثانية حيث يقول - على نحو لا

<sup>(1)</sup> An. pr., II, 23, fin; trad. Tricot.

يتوافق من جهة ثانية الا توافقاً جزئياً مع تصريحاته السابقة ، والتي يحاول تفسيرها بحسار نفساني الذي يمكن ان نرى ارتسامه الأولى لدى الحيوانات ـ إن الأحساس يوكد فينا الكلي ، وان هذا الإنسان بوجه عام وليس كاليابس هو الذي ندركه بالأحساس . فنحن نقول إننا نرى بغلا او حصانا ، قبل أنْ نعرف ان المقصود هو هذا البغل أو هذا الحصان ، كذلك يبدأ الأطفال بمناداة كل الرجال بابا . الا اننا استدلالاً كهذا يخرج عن إطارات المنطق كما يخرج عن إطارات العلم ، لأن منطق أرسطو لا يتناول سوى العلاقات بين المفاهيم ويترك جانباً المقدمات الجزئية ، ولأنه لا يوجد من جهة ثانية علم للإفرادي . برأيه (١) .

فعندما يتم اكتساب المعارف التي يقدّمها الإستدلال ، سيكون بأمكان العلم ان يبدأ . ان العلم هو المعرفة المضمونة بالبرهان . والبرهان هو « القياس المتشكل إنطلاقاً من مقدمات ضرورية 2013 . ولكي يكون ثمة علم ، يلزم للمعرفة ان « تنطلق من مقدمات تكون صحيحة ، اولى ، مباشرة ، أشهر من النتيجة ، سابقة عليها ، وتكون سبباً لها 2018 . ان هذا الإعلان يستدعي بعض الملاحظات التفسيرية :

<sup>(1)</sup> بعد ذلك يتجه نحو الأمحاء التمييزُ بين النوعين الاستدلاليين ، عندما يصل الأمر خطأ إلى معاملة المقدمات الجزئية كأنها كلية . وسيحل محله تمييز بين أستدلال شكلي أو كلأني ، وبين أستدلال متوسع . والتمييزان لايتقاطعان تمامأ . لأن الاستدلال المنطلق من الأجناس يمكنه هو أيضاً أن لا يتمم تعدادها وأن يكون متضخماً بالتالي ؛ وعكس ذلك الاستدلال الذي ينطلق من الأفراد ويمكن أتمامه إذا كان المقصود هو صف متناه ومحصور الخ .

<sup>(2)</sup> An. post., I, 4, 73 a 24.

<sup>(3)</sup> Ib., I, 2, 71 b 20-22

المقدمات المتوالية لا تدين بصحتها وبضرورتها إلاّ للمقدمات الأولى حيث نستنتجها عن طريق القياس: ان هذه المقدمات الأولى ، الواضحة ، الضررورية ، هي التي يسميها أرسطو مباديء ٨ρχαι

- يلزم ان تكون اسباباً للنتائج ، لأن العلم هو المعرفة عن طريق الأسباب . « ان تعرف ما هو شيء ما يعني معرفة لماذا هو كائن » (١) . إن دور الطرف الأوسط ،
   كما رأينا ، هو تحديداً أنْ يكشف لنا السبب .
- ق) يلزم ان تكون أشهر من النتيجة وسابقة عليها . هنا يحذرنا أرسطو من ألتباس . « فللسابق والأشهر معنيان . لأنه لا يوجد تماه بين ما هو سابق بالطبيعة وما هو سابق بالنسبة إلينا . إنني اسمي سابقاً وأشهر بالنسبة إلينا الأغراض الأقرب الى الحس ، واشهر وأسسق على نحو مغلق الأغراض الأبعد عن الحواس . والأسباب الأكثر شمولاً هي الأبعد عن الحواس ، بينا الأسباب الجزئية هي الأقرب ، وهكذا فأن هذه المفاهيم متعارضة مع بعضها البعض » (2) . وبما أن المقدمات هي ، من حيث الطبيعة ، أسبق على النتيجة ، فسوف تكون أشهر ، أي معروفة بأعلى درجة معرفة ، لأنها هي التي تمنح اليقين للنتيجة .

اذن تتدخل الضرورة مرتين في البرهان : فالى ضرورة الربط بين المقدمات والنتيجة التي تميّز القياس الشكلي ، تنضاف هنا ضرورة المباديء التي تنتقل الى النتيجة ، بموجب الضرورة القياسية . وإن ما يميّز القياس البرهاني من القياس الشكلي المحض ، ذلك الذي أفرغته المتحولات من مضمونه ، هو انه ليس قياساً تقريرياً فقط ، يطرح صحة مقدماته ، ولكنه فضلاً عن ذلك هو انه يقيني ، يطرح ضرورتها ، اما مباشرة وإما اشتقاقاً . لقد أعطى بعض شارحي أرسطو لأنالوطيقا الثانية ، حيث هي معروضة نظرية البرهان هذه ، اسم اليقين Apodictique . واننا ندرك لماذا سيختار كانط هذه الكلمة ، التي راجت في الاستعال والتي استعملناها نجن بهذا المعنى ، للدلالة على جهة الضرورى .

<sup>(1)</sup> lb., II, 2, 90 b 32.

<sup>(2)</sup> Ib., I, 2, 71 b 35 à 72 a 5

كذلك ندرك لماذا ل. روجيبه يعارض يقين أرسطو ببداهة هيلبر Hilbert . فها هو خاص بالبداهة ، هو عدم الأحتفاظ ، في البرهان ، بضرورة أخرى ، سوى ضرورة الرباط المنطقي بين المقدمات ، تاركاً في الهواء ليس فقط ضرورة المباديء ، بل حقيقتها البسيطة بالذات . وفي أيامنا ، ليس علم الواقع هو الذي لم يعد معلقاً بالضرورة وحسب ، بل صارت كذلك الرياضيات ، هذا العلم البرهاني في الممتاز . وبالتالي اذا تمكنا بواسطة بعض التصحيحات ان نعزو لأرسطو ، من خلال قياسه ، مأثرة وضع منظومة بديهية لأول مرة ، فلا بد ان نضيف ان هذا السبق لا يتعدى القياس نفسه ولا يبلغ طريقته في ادراك البرهان . ان الطريقة البرهانية التي توصل اليها في أنالوطيقا الأولى ، عندما ينتهي به الأمر الى قلب مسلماته مبرهناً على القياسات التامة بالناقصة ، هي طريقة متقدمة على نظرية البرهان التي يعرضها في أنالوطيقا الثانية .

<sup>(1)</sup> L. ROUGIER, «La relativité de la logique», Revue de métaph. et de moral, juillet 1940, p. 308.

# الفصل الثالث

# ثيوفراسط

تلميذُ أرسطو وخليفته المباشر على رأس المدرسة ، سمي ثيوفراسط لأنه كان يتكلم كلاماً إلهياً ، وبالتالي لا يمكن وضعه على نفس مستوى معلمه او على مستوى المناطقة من المدرسة الميغارية ـ الرواقية . لعب دوراً هاماً في تطوير المنطق . واعماله التي نعرف انها كانت كثيرة ، هي اليوم ضائعة في معظمها ، وهذا بالذات حال الأعمال المنطقية . ولكن لدينا معلومات دقيقة جداً عنه ، لا سيا من خلال الأسكندر . وفي بعض الأحيان يقترن بأسمه ، اسم مشائمي آخر ، أوديم الأخير . وفيا يلي ، لن نأتي الا على ذكر ما هو معزو طرحه لثيوفراسط .

كانت وظيفته تُملي عليه ان ينشر تعليم المعلم . ولكنه وهو يشرحُها ، لم يتوان عن اضافة مستجدَّات عدة ، بعضها اضافات محضة مثل إدخال القياس الأفتراضي الى جانب القياسي التقريري ، ولكن طريقته في نقاط أخرى ، لا سيا في بحثه عن الجهات ، تقوم على إبدال نظرية أرسطو ، التي أحتفظ بمصطلحها ، بنظرية نحتلفة فعلاً .

وبعض هذه الإبداعات ، التي نسيها المنطق الكلاسيكي الذي لم ير أهميتها مثل نظرية المقدمات Prosleptiques ، وهي نوع من تطوير الاكهام - تبدو لنا كبواكير لما سيعيد المنطق الحديث اكتشاف على نحو مستقل . وبعضها الآخر سيكون ، على العكس ، محفوظاً ، وسيدخل في التراث ؛ ومع هذه الإبداعات المحفوظة ستبدأ هذه التعديلات المتدرجة لمنطق أرسطو التي سينتهي بها المطاف الى تكوين ما سنسميّه « المنطق الكلاسيكي » .

باديء الأمر تدور الإبداعات حول نظرية المقدمات ، التي نعرف أن ثيوفراسط خصص لها كتاباً ، عنوانه De l'Affirmation واننا نذكر ، من بين المقدمات التي ستسمى فيا بعد مقدمات جزئية ، ان أرسطو قد ميز بين المقدمات اللامتناهية (واحدة على الأقل ، والكثير أيضاً ، وحتى الكل أحتالاً ) وبين المقدمات الجزئية / عضية ( البعض فقط ، وليس الكل ) . ان ثيوفراسط يعامل البعضية كأنها لا

متناهية ، ويحتفظ باسم المتناهية للمقدّمات الفاردة . ولكنه فقط في تحليله المقدمة الكلية ، يقدّم فكرةً هامة ، مع نظرية المقدمات Prosleptiques . صحيحة ان الفكرة لم تكن جديدة تماماً ، لأننا نجدها عند أرسطو ، في مقطع متأخر دون شك من مقاطع انالوطيقا الأولى: ، ولكن أرسطولم يستثمرها ، وبالتالي يمكن للمقدمة A هي محمول كلي لـ B ان يُعبَّر عنها على نحو أصرح ، على الطريقة التالية : بما ان B معمولة كلياً . فأن A هي أيضاً محمولة كلياً . ويقال لنا إن ثيوفر اسط كان يعتبر ان الفرق بين الجملتين ليس الا فرقاً لفظياً ، وإن لهما ذات المعنى « بالقوة » . وهذا لم يمنعه من ان يعطى ، بواسطة الصيغة الثانية ، تحليلاً عميقاً للمقدمة ، مجهولاً لدى أرسطو. في هذه الصيغة الجديدة نرى ، بالتالي ، ان الطرفين A و B بدلاً من ان تقوم بينهما علاقة المحمول بالموضوع كما في الصياغة القديمة ، فأنهما الآن موضوعان على نفس المستوى ، ويوصفان كلاهما بانهما إسنادان ، قابلان لحمسل نفس الموضوع . لكن أي موضوع ؟ إن الموضوع ، هو طرف ثالث ، يجب « أخذه كأضافةً » ، وهو هذا الشيء ، الذي يبقى لا متناهياً ، ويجملهُ A و B . لكن هذا الطرف اللامتناهي ، لم تخطر في بال ثيوفراسط فكرة الإعراب عنه في متحـول ؟ الأمر الذي يدعو للتفكير ، ليس فقط عند أرسطو ، ولكن أيضاً عند أولئك الذين يطوّرون تعاليمه ، بأن دور المتحولات لم يكن مكتنهاً تماماً ، وإن إبدال الأطراف العينية بالحروف لم يكن يتجاوز أبدأ وظيفة الأحتصار . بعد هذا التحفيظ ، ذي الأهمية الخاصة ، يمكننا القول انه بواسطة الرمزية تقريباً كان يمكن التعرف الى تحليل المقدمة الكلية الذي يعطيه اللوجيستيك ( المنطق الرياضي ) الحديث ، معبّراً عن هذا الموضوع اللامتناهي بـ x ، وعن وظيفتي المحمولين بـ f وg ، وأخيراً عن هذه الوصلة الجديدة التي تصل الوظيفتين كسابق ولاحق بالرمز التضميني : (x).  $f(x) \Rightarrow g(x)$  الى ان تحليل المقدّمة يبلغ بذلك درجة ثالثة من الدَّقة . فقد كان أفلاطون ، وفي أثر الفتى أرسطو ، يؤلفان المقدمة

(1) I, 41, 49 b 15:

<sup>(2)</sup> La logique de Théophraste, p. 51.

من عنصرين ، موضوع ومحمول ؛ وبعد ذلك يكشف أرسطو عن دور الوصلة الرابطة ؛ واخيراً يكشف ثيوفراسط عن أربعة عناصر : فعلاوةً على الوصلة . المتحوكة الى تضمين ، نجد في المقدمة طرفين متناهيين يلعبان دور الصفات ، حاملين لطرف لامتناه هو موضوعها .

إن هذا التحليل للمقدمة ، التي يُنظر ايضاً الى طرفيها كأنها صفتان ، يوحي بتصوُّر الحالة التي لا يكون فيها موضوعها المشتركة مكمهاً بنفس الطريقة في علاقته مع كل من هاتين الصفتين . لقد استخلص المنطق الحديث هذه الخلاصة مع نظريته عن الإكمام المتعدد ، التي أمكننا القول إنها تسجل الفارق الجوهري ، في منطق الاسِماء ، بين المنطق الكلاسيكي والمنطق المعاصر ١١) . والحال ، اذا كان لا شيء يأذن لنا في الأعتقاد إن ثيوفر اسطقد ذهب الى هذا الحّد ، فعلى الأقل يمكننا القول إنه قد سار ، بنظريته عن المقدمات Prosleptiques ، على الطريق المؤدية الى ذلك ، حتى وان لم يدرك تماماً العلاقة بين القضيتين . فقد لاحظ في الواقع انــه توجــد حالات يمكن فيها لمقدمتين متناقضتين ان تكونا صحيحتين معاً ، إذا لم نتنبُّه لتوضيح وتحديد المحمول فيها بواسطة تخصيص معين . فمشلاً ، اذا افترضنا ان فانياس متعلم في الهندسة لكنه جاهل في الطب ، فسيكون من الصواب ايضاً القول إنه يملك العلمُ ولا يملكه . ولأجتناب التناقض ، يجب تحديد المحمول بما سنسميه مِكهاماً Quantificateur ، الأمر الذي يأذن بالقول معاً وبصوابية : فانياس يملك بعض العلم ، فانياس لا يملك كل علم . ولكن خلافاً لما تبدو صيغة ثيوفراسطانها توصى به ، فأن هذا « التخصيص للمحمول » يشبه نظرية هاميلتون عن « إكمام المحمول ، اقل مما يشبه النظرية الحديثة عن الإكمام المتعدد ، الا اذا قاربناها من تحليل المقدَّمة المقصودة . صحيح انه في مثالـه حيث يكون الموضـوع ، فرداً ، لا يتضمن إكهاماً ، لا يمكننا الكلام على إكهام متعدد بالضبط؛ ومع ذلك تبقى امكانية تصوره في مقدمة ، متضمناً إكهاماً مستقلاً لأحد أطرافه ، وتظهر امكانية إكهام مزدوج ، اذا استبدلنا في مثال ثيوفراسط ذاته اسم فانياس بأسم مشترك مثل

<sup>(1)</sup> LEW IS et LANGFORD, Symbolic logic, New York, 1932, p. 286.

انسان : بالتالي الا يمكن القول بمعنى ، سواء لتوكيده او لنفيه ، ان انساناً ما يملك كل العلم ، او ان كل انسان يملك بعض العلم ؟

اننا ندين لثيوفراسط في مضها رالقياس بثلاث مبادرات . المبادرة الدنيا . وهي ليست ابداً الا مسألة تصنيف لكنها ذات نتائج في تاريخ القياس ، تكمن في انه ادخل ، على الشكل الأرسطوطاليسي الأول ، خمس طرق إضافية ، تلك التي سنصفها فيا بعد به « الطرق المداورة » . وكها رأينا ، فأن هذه ليست مجهولة لدى أرسطو ، لكن ثيوفراسط جمعها وأسندها إلى الشكل الأول . فهي بالتالي تجيب عن التعريف ( الحد الذي أعطاه أرسطو لهذا الشكل ، أي ذلك الذي يكون فيه الطرف الأصغر متضمنا في الأوسط ، والأوسط في الأكبر . لكنها تمتاز من الطرق الأربع ( التامة » في هذا الشكل ، وحتى في كافة الطرق الأرسطوطاليسية ، بأنه ، في نتيجة قياسات كهذه ، تكون الصغرى ، تناقضياً ، محمولة للكبرى ، او بتعبير في نتيجة قياسات كهذه ، تكون الصغرى ، تناقضياً ، محمولة للكبرى ، او بتعبير موضوعتان في هذه المكانة المتواضعة لأنها لا تزالان تعتبران اقل كالاً من الطرق الحسم ، كا السابقة ، لأنها « لا تبيّنان النتيجة بأية طريقة » . هاكم الطرق الخمس ، كا نقلها الينا الإسكندر [ الفردوسي ] :

- . A عندها تنتمي الى كل B و B الى كل C ، عندها تنتمي الى بعض  $^{\rm A}$
- الى أي C اذا كانت A X الى أي A ولكن A الى كل A عندها A تنتمي الى أي A .
  - 3 . إذا كانت A تنتمي الى كل B و B الى بعض C ، عندها تنتمي الى بعض A .
- الى بعض C اذا كانت A تنتمي الى كل B ولكن B الى أي A عندها لا تنتمي A
- الى C مندها لا تنتمي الى بعض C ولكن C الى أي C مندها لا تنتمي C . اذا كانت C مندها لا تنتمي C .

واكثر أصالة هي معالجة ثيوفراسط لنظرية أرسطو عن القياسات الجهوية . فمما لا شك فيه انه كان أقل تحسساً منا اليوم بالفرق الفاصل بين نظريته وبين نظرية

معلَّمه ، فكان يعتقد فقط انه أدخل بعض الإضافات عليها . والمفارقات بين النظامين تنجم عن فرقين أوليين .

اولاً لا يعني ثيوفراسط الحادث ، المعالج دائماً كمرادف للممكن ، بمعناه المثنوي الذي استعمله أرسطو في قياسه الجهوي ، بل بالمعنىي الأحدي للممكن المحض . الأمر الذي يؤدي بشكل طبيعي الى الفروقات بين موضوعات النظامين . مثلاً بينا لا يكون الممكن المثنوي متوالياً للضروري ، لأنه متعين في اقتران اللاممتنع واللا ضروري ، وانه بالتالي غير متوافق مع الضروري ولا مع الممتنع ، فأن الممكن المحض هو ، خلافاً لذلك ، متوال للضروري ، بدون تبادلية ، مثليا تكون الجزئية التقريرية متوالية للكلية المقابلة لها . من هنا كان تراتب الجهات الذي سيدخل في التراث والذي سيعبر عنه الوسطويون بجملتين : النتيجة صالحة a nexesse ad esse ad posse / و/ علم على مفهوم ثيوفراسط للممكن وللحادث ، المتاهيين دائماً . عندئذ نفهم لماذا بعض النتائج شيوفراسط للممكن وللحادث ، المتاهيين دائماً . عندئذ نفهم لماذا بعض النتائج القياسية ، الصالحة في أحد الأنظمة ، لا تكون صالحة في الآخر . ام ينبغي على العكس القول انه انطلاقاً من استنتاج هذه الفروقات أمكن الأستناد الى ثيوفراسط بإنه كان يعنى الممكن / الحادث بالمعنى الأحدي للممكن المحض .

كذلك هو الحال بالنسبة الى فرق آخر بين النظامين ، يعترف بوشنسكي ١١ انه لا توجد اية اشارة صريحة اليه في أي من الأجزاء التي وصلت الينا ، ويضيف ان كل ما نعرفه عن منطق ثيوفراسط الجهوي يشهد على هذا الفرق . فبينا يعطي أرسطو في قياسه الجهوي الأفضلية للتفسير الداخلي للكيف ، ذلك بربطه بالمقدمة ؛ يجري كل شيء وكأن ثيوفراسط ، بخلاف ذلك ، يعطي للعبارات الجهوية بنية مختلفة ، مُلحقًا مجمل المقدمة بالكيفية . وهذا ما ستكون له آثاره أيضًا على النظام .

هناك أيضاً في المنطق الجهوي ، نقطة ثالثة ينفصل التلميذ عن معلمه انفصالاً صريحاً هذه المرَّة ، فاذا كان القياس التقريري يتبع ، عند المعلم ، القانون القائل

بأن النتيجة تتبع الجزء الأضعف ، فأن الأمر ليس كذلك في قياسه الجهوي حيث يمكن ، مثلاً ، للأندماج بين كُبرى ضرورية وبين صغرى تقريرية فقطأن يؤدي الى نتيجة ضرورية . أن ثيوفراسط يرفض هذه الأطروحة الأخيرة ، على النحو التالي . اذا كانت قل تنتمي الى على نحو ضروري ، ولكن A تنتمي الى قا على نحو غير ضروري ، عندها ، وبما انه من الممكن الفصل بين ما هو متصل برباط ضروري ، يكون من الواضح اذا كانت قل مفصولة هكذا عن A ، فأن ستكون أيضاً مفصولة عن C ، وبالتالي لا تنتمي اليها بالضرورة وفقاً للمقدمات . مشلاً ، اذا قلنا إن عن الانسان هو بالضرورة كائن حي ، واذا قلنا ، على سبيل الواقعة المحض ، ان هذا الطابع خاص بالانسان ، يمكننا ان نستنتج فقط ان الذي يملك هذا الطابع هو ، في الواقع ، كائن حي ، ولكنه ليس كذلك بالضرورة . اذن يلزمنا ان نعطي بعداً عاماً لقاعدة المقدمة الأضعف ، والقبول بأنها تحكم في آن القياسات نعطي بعداً عاماً لقاعدة المقدمة الأضعف ، والقبول بأنها تحكم في آن القياسات الجهوية والقياسات التقريري لدى ثيوفراسط أفضل منه لدى أرسطو .

وفي كل هذه النقاط يتبع الوسطويون ثيوفراسط اكثر مما يتبعون أرسطو . وهذا احد الأسباب التي تعطي لثيوفراسط أهمية في تاريخ المنطق .

واذا كان بالستطاع التردد في اعتبار هذا الأبدال لمنطق أرسطو بمنطق ثيوفراسط الجهوي تقدماً ، فلا بد من التسجيل في حساب ثيوفراسط انه اخذ بالأعتبار ، الى جانب قياسات أرسطو التقريرية ، حالة القياسات الأفتراضية . وبمعنى واسع ، فأن الكلمة تبدو قد أستعملت وعاشت لدى خلفاء أرسطو المباشرين ، لتشير الى عدة استدلالات تختلف قليلاً ، بطبيعة المقدمات الماثلة فيها ، عن القياسات التقريرية في انالوطيقا الأولى ، وذلك بالرغم عن كون بنيتها العامة قد ظلت بنية تلك القياسات تلك ، مثلاً ، كانت حالة القياسات الـ Prosleptiques . ولكن بمعنى أدق . فأن القياسات الأفتراضية هي تلك التي تتضمن ، بين مقدماتها ، على الأقبل مقدمة افتراضية بحصر المعنى من نمط اذا . . . عندئذ . . . ان ثيوفراسط يسميها قياسات افتراضية بحصر المعنى من نمط اذا . . . عندئذ . . . ان ثيوفراسط يسميها قياسات متاثلة : اما لأنها لا تستحق ان تسمي قياسات الا بالماثلة التي تظهرها مع

القياسات الفعلية ، وإما فقط كما يفترضها الأسكندر ، لأن المقدمات الثلاث التو تؤلّفها هي مقدمات متاثلة . وبالتالي ، فأن قياسات كهذه هي افتراضية كلياً ، اي انها افتراضية بمقدماتها الشلاث ، اذن ليس المقصود بعد قياسات افتراضية تقريرية ، تلك التي تشكل ، مع مقدمة افتراضية تلعب دور الكبرى ، مقدمتين تقريريتن . وكان ثيوفراسط يميز فيها ، بالماثلة مع القياسات التقريرية ، بين ثلاثة أشكال ، متميزة وفقاً للمكانة التي يحتلها الطرف الأوسط في المقدمتين . واليكم الصياغة التي وصلتنا من الأسكندر [ الفردوسي ] :

- 1 . اذا كانت A ، عندئذ B ؛ وإذا B ، عندئذ C ؛ اذن ، اذا كانت A ، عندئذ D . . . .
- 2 . اذا كانت A ، عندئذ ؟ واذا B ، عندئذ ، اذا كانت A ، عندئذ . non- B

يضاف الى ذلك ان الأسكندر يلاحظ انه بالنسبة الى الشكلين الأول والثالث يمكن استخلاص نتيجة أخرى من المقدمتين بالقلب ، ونحن نقول بتبديل الموقع ، ونعني بالنسبة الى الأولى : اذا non- C ، عندثله non- C ؛ وبالنسبة الى الثالث : اذا non- C ، عندثله .

ان هذه الصياغة تطرح مسألتين . فقد لاحظنا بدون شك انه ، بينا تعتبر قياسات أرسطو ، مصاغة كقوانين ، فأن الأسكندر يعزو الى ثيوفراسط في قياساته الافتراضية ، صياغة أخرى ، صياغة التخطيطات الأستنادية ، مع ثلاث مقدمات مستقلة ، تكون ثالثتها ، النتيجة ، مسبوقة بكلمة اذن . فهل يلزم الأستنتاج من ذلك ان ثيوفراسطكان قد قطع ، حول هذه النقطة ، مع تعاليم المعلم ؟ ان استنتاجاً كهذا يبدو بلا سند ، اذا افتكرنا بأننا نجد بالتحديد عند الأسكندر ، ولأول مرة حسب معلوماتنا ، قياس أرسطو مترجاً من لغة القوانين الى لغة التخطيطات الأستنادية : وفي هذه الشروط ، يمكننا حقاً الأفتراض انه فعل الكثير تجاه صياغة مماثلة لقياسات ثيوفراسط الأفتراضية . ولكن ، من جهة ثانية ، يكن للفارق في المعالجة عندما تنتقل من القياس التقريري الى القياس الأفتراضي ان

نفسُّره بصعوبة التعبير تضميناً ، وفي غياب لغة رمزية ، عن العلاقة بين أقوال هي بذاتها تضمينات . ومن المحتمل ان يكون ثيوفراسط ، قبل الرواقيين ، قد قام بتُلك التجربة . ونظراً لأنعدام مصادر أخرى ، لا يمكننا أذنْ ان نصل الى نتيجة ثابتة .

ربما يكون من الاسهل رفع الشك عن مسألة ثانية ، هي مسألة معرفة ما تمثله ، في هذه الصياغات ، المتحولات C, B, A : فهل هي ترمز الي مفاهيم او الي مُقدمات ؟ في الحالة الثانية ، سنكون امام ابداع كبير قياساً على أرسطو ، أي وضع منطق المقدمات / القضايا . وللتقرير في ذلك ، لا بد من الأستناد الى امثلة ملموسة رسمها الأسكندر في تخطيطاته . والمؤسف ان هذا الفحص يتركنا متردديّن : لأنه اذا أعطيت لنا ، بالنسبة الى الشكل الأول ، مقدمات ( اذا كان هناك انسان فهناك حياة ، وإذا كان هناك حياة فهناك مادة . الخ ) ، فأنه بالنسبة إلى الشكل الثاني لا تعطى لنا سوى اسهاء ( اذا كان هناك انسانَ عندئذ تكون هنــاك حياة ، واذا كان هناك حجر عندئذ لا تكون هناك حياة الخ ) . وأقل ما يمكن قوله ، هو ان الفارق بين الحالتين لم يلاحظ السَّة . ولو انه اعترف به ، لفضلنا بدون شك ملاحظة ابعاد الأستدلال الجديد بالنسبة إلى القياس ، بدلاً من تقريب منه منهجياً محتفظين له بهذه التسمية القياسية ، وموزعين « أشكاله » حسب مكانة « الطرف الأوسط » \_ اذا كان بالأمكان عندئذ الكلام على « اطراف » . وربما يكون بالتالي من المغامرة ان نجعل من ثيوفراسطرائداً لمنطق المقدمات ، على نحو واع تماماً على الأقل . ومن الأفضل ان نستنتج مع بوشنسكي (١) ، « انه ربما لم يع انه قد دفع المنطق في أتجاه جديد » وانه لا شك « في ان القياسات الأفتراضية كلياً كانت ، بنظره ، تنتسب الى منطق الأطراف » . ومع ذلك فأن نظرية ثيوفراسط عن القياس الأفتراضي تكمّل لحسن الحظ النظرية الأرسطوطاليسية عن القياس التقريري ، وإنها اذْ اقترنت فها بعـد ، ليس بدون التباس ، مع النظرية الرواقية عن « اللامثبوتات » ، فسوف تصبح ، عند بويس Boèce ومن بعده في كل المنطق الكلاسيكي ، أحد عناص نظرية القياسات العامة .

<sup>(1)</sup> La logique de Théophraste, p. 120.

## الفصلُ الرابع

# الميغاريون والرواقيون

- 1. مصير المنطق الرواقي2. الميغاريون

  - 3 ، الرواقيون

## 1\_مصير المنطق الرواقي

ان التعبير المخصص لـ « منطق الرُّ واقيين » الذي لا نتردد في استعاله ، هو بكل دقة غير صحيح مرتين . اولاً لأن ما نسميه منطقهم ، كان الـرُّ واقيون يسمونه بالأحرى جدلاً ، اذ أنَّ كلمة « منطق » عندهم كانت تدلُّ ، بمعنى أوسع ، على كل ما يتعلق باللغة ، كفره ، مما في ذلك البيان والنَّحون . وثانياً لأن هذا المنطق او هذا الجدل ، الذي نصفه بالرواقية ، استمد الـرُّ واقيون قسمه الـرئيسي من مدرسة فلسفية سابقة كانت مزدهرة في عصر أرسطو وكانت تعارضُه كمدرسة مناوئة . ومها تضاءلت المعلومات التي بحوزتنا عن الميغاريين Mégariques ، فأن ما نعرفه عنهم كاف لكي يؤكد لنا أنهم هم المؤسسون الحقيقيون للمنطق المسمى بالرُّ واقي ، ويكون من العدل تسمية هذا المنطق بالميغاري - الرواقي . صحيح انه لم يتطور تماماً إلا مع كرسيب Chrysippe . وهذا كان ذائع الصيت في الأزمنة المتعلو واحياناً قبل مرتبته . وكان يقال اذا كان للآلهة من جدل (ه) فلا يمكنه الا ان أرسطو واحياناً قبل مرتبته . وكان يقال اذا كان للآلهة من جدل (ه فيو ، وليس أرسطو ، الذي يكون جدل كريسيب - لننتبه : وليس جدل أرسطو . فهو ، وليس أرسطو ، الذي يكون جدل كريسيب - لننتبه : وليس جدل أرسطو . فهو ، وليس أرسطو ، الذي ميروده كلمنت الأسكندراني Clément d'Alexandrie بوصفه المعلم المنطقي

<sup>(1)</sup> Cf. CICERON, De fato, I, 1: , quam rationem disserendi voco.

<sup>(2)</sup> DIOGENE LAERCE, Vies, VII, 180.

الممتاز ، مثلها هوميروس هو المعلم في الشعر وأفلاطون في الفلسفة . ولكن اذا دفع ، أخيراً ، بالأبحاث المنطقية أبعد مما دفعها اليه فلاسفة ميغار ، فعلى الأقل قام بذلك على الأسس التي كان هؤلاء قد وضعوها (۱) . ومما يلاحظ انه ، في عداد المناطقة البارزين في هذا المنطق الميغاري ـ الرواقي . هناك واحد رواقي مقابل أثنين أو ثلاثة من الميغاريين : ديودور وفيلون اللذين يمكن ان نضيف اليهها ايوبوليد دلما الله الله الله عن المعب علينا تحديد المساهمة الدقيقة العائدة لكل من المدرستين . وذلك لأننا لا نعرف إلا ما هو إيجابي عن هذا الميغاري أو ذاك ؛ ومن الأصعب أيضاً ان نتعرف ، لدى الرواقيين ، ماذا كانت مساهمة كريسيب الخاصة . لهذا فأننا سنبحث اولاً في الميغاريين وفقاً لما نسب اليهم صراحةً من خلال الشهادات القديمة ، ثم منطق الرواقيين بعامة ، لأننا لا نستطيع ، الا في بعض الحالات الاستثنائية ، أن نفصل حتى في الأطروحات المنسوبة صراحة الى كريسيب ، بين تلك الأطروحات الأصيلة عنده وبين تلك التي تبناها فقط .

هكذا ، لمعرفة هذا المنطق ، نجد انفسنا في موقع ذي ظروف أقل مؤاتاة من ظروف بحثنا عن أرسطو . فمن هذا الأخير وصلتنا الأعهال المنطقية المجموعة لاحقا في كتاب الأورغانون ؛ يضاف الى ذلك ان بحوزتنا شروحات قديمة لهذه الأعهال ، ذات قيمة مثل شروحات الأسكندر[ الأفروديسي ] الذي يجمع بين صفتي المحبّذ للمؤلف الذي يدرسه ، وذي الكفاءة المنطقية اللازمة لتفسيره . لا شيء كهذا بالنسبة الى الميغاريين والرُّواقيين الذين لم يصلنا منهم اي عمل ، منطقي ، فالمؤلفات الرواقية الكلاسيكية تعود الى عصر متأخر، حيث ان المسائل من الطراز الأخلاقي قضت على الأهتام بالمسائل المنطقية . فبالنسبة الى الرُّواقية القديمة ، يجب ان نكتفي اذن بالمعلومات المتناثرة ، المجموعة اليوم في مجموعة القديمة ، يجب ان نكتفي عديدون . والحال فيا يخص المنطق ، فأن هذه المعلومات غالباً ما تكون اما من

<sup>(1)</sup> هذه القرابة بين الميغاريين والرواقيين لا تنحصر في نطاق المنطق فقط . ذلك أن زينون ، مؤسس الرواقية ، كان تلميذاً لستيلبون الميغاري ، وكان قد تأثر بمعاصريه ديودور وفيلون .

<sup>(2)</sup> J. von ARNIM, Stoicorum veterum fragmenta, Leipzig, Teubner, 1902 et suiv., 3 vol.

وضع مؤلفين قليلي الكفاءة منطقياً ، وإما من وضع أخصام ، عندما لا يجتمع الأمران معاً . وأفضل مصدرين لدينا هما Diogènelaerce و Sextus Empiricus ، فالأول غير مؤهل كفاية في المنطق ، ولكنه امتاز بحكمة الاستلهام في هذه النقطة من نوع من كتاب مدرسي عن العقيدة الرُّواقية وضعه Dioclés de Magnésie . والثاني هو ألفاً في الموضوع لكنه ريبي يعارض ، بهذه الصفة ، الرُّواقيين مثلها يعارض كل العقائديين . لكن التوافق المألوف بين هذين المصدرين المستقلين هو ضانة صدقها .

إن معرفتنا السيئة هذه للمنطق الرُّواقي هي بكل تأكيد أحد الأسباب التي جعلت هذا المنطق غير مفهوم كفاية وغير مقيم حق قيمته معاً ، حتى فترة حديثة جداً. ولكن هذا السبب ليس وحيداً ، لأن الفهم الأفضل الذي بلغناه اليوم لا يعود الى اكتشاف نصوص جديدة ، ولأنه منذ القدم لم يحُل التقدير الذي كان يُحاطبه واضعوه ، دون التقليل غالباً من قيمة منطقهم ذاته ، ولم يعترف البتّـة بما يشكل إصالته ومأثرته . لم يكن من الوارد ان يرى في هذا المنطق المناويء لمنطق أرسطو ، شيئاً من التكامل: فقد جعلوه معارضاً ، وكأنَّ الأثنين كانا يعالجان نفس الموضوع وكان يجب فقط الأختيارين بين طريقتين لعرضه، او بعبارة أخرى كما لوكان الفرق لا يتجاوز ابدأ الفرق في اللغة. فلم يكن من المتخيّل انه اذا كان الرُّواقيّـون قد اعتنوا بالدلالة على متحولاتهم برموز مختلفة عن رموز أرسطو ـ اعداد مرتبة وليس حروفاً \_ فمعنى ذلك بكل وضوح ان المنطقين ليسا من طبيعة واحدة ؛ فكانت المعاندة ، خلافاً لما كانت تدل علَّيه بوضوح تام الصياغات المجردة والأمثلة العينيُّـة معاً ، لتفسير هذه المتحولات الأسمية على طريقة أرسطو . فعندما يقولون « اذا الأول » يترجم قولهُم « اذا كان الأول » ، فيضاف هذا الفعل غير اللاثق وكأن اذا ( الأول » كانت ترمز الى مفهوم وكان يجب ان يلحق به فعل لأكمال المقدمة ، وكما لو كان ( لنأخذ احد أمثلتهم ) لهذا معنى اضافة فعل الكون لقول مثل ( هناك نور ) . ان ضلالةً كهذه تكشف جيداً انه لقراءة السرُّ واقيين لا بد اولاً من خلع نظارتي أرسطو .

من هنا تأتى بالدرجة الأولى التهم المشتركة التي ستوجه اليهم . فيبدو للكثيرين انهم اذ يستعيدون نفس مسائل أرسطو ، انما ارادوا التفرُّد باصطناع مصطلح خاص بهم . والتلذذ بشكلانية كريهة وسطحية من جهة ثانية . فيلومهم الأسكنـدر على شططهم غير المجدي في التشدد بتحليل الأستدلالات ، وعلى اعطائهم أهمية كبيرة للشكل، ويرى غاليان Galien انهم أخطأوا في إعمال فكرهم بالتعابير اكثر من أعاله بالأشياء ذاتها . وفي العصر الحديث ، سيدفع برانتل Prantl النقد الى درجة من الفحش لا تُصدَّق ، ذاهباً الى حد الكلام على غبائهم غير المحدود grenzlase stupidität وشكلانيتهم الحمقاء Blödsinniger Formalismus . ويعلن زللر Zeller بدوره انهم لا يفعلون شيئاً آخر سوى تلبيس مصطلح جديد للمنطق المشائّي ، وان التبديلات النادرة التي ادخلوهـا هي شي تعيس ، وأنهـم لم يروا الهدف الحقيقي للمنطق حين سقطوا في شكلانية فارغة وعميقة . وفي مطلع عصرنا وقف ماثيرMaier عند الحكم السيء الصادر عن برانتل و زللر ، متهما ايّاهم هو الآخر بـ « شكلانية نحويَّة عقيمة ومحدودة ، بدون أساس وبـدون قِوام » . والموسوعة البريطانية. E. B. ذكرت في نشرتها الصادرة سنة 1911 ان « تصحيحاتهم وتعديلاتهم المزعومة للمنطق الأرسطوط اليسي هي ، في معظمها ، متحذلقة ونافلة ، ١١٠ . وبالتالي من المؤكد اذا كان هناك تخيّل بأنهـم ارادوا قول نفس الشيء الـذي قالـه أرسطو ، فلا بد من الأعتراف ليس فقط أنهم يقولونه بشكل آخر ، بل أنهم يقولونه على نحو أقل جودةً بكثير.

هناك نتيجة أخرى لهذا الأزدراء في تأويل المنطق الرَّواقي . بينها هذا المنطق اعتبر بأن له نفس موضوع منطق أرسطو ، لماذا لا يمكن جعل هذا الأخير ينتفع من بعض التجديدات الصالحة التي كان يمكن للآخر تقديمها ؟ فبعد كل شيء ، هكذا يتقدم العلم ، بأنضياف الأكتشافات المتوالية من قبل شتى العلماء . وهكذا تم

<sup>(1)</sup> Voir-Bochenski (p. 9), Lukassiewicz(p. 49), de Kneale (p. 164).

التوصل ، في هذه الحقبة من التلفيق التي هي نهاية الأزمنة القديمة ، إلى إلباس منطق الرسطو بهذا الجزء او ذاك الجزء المأخوذ من منطق الرواقيين ، دون استبصار بأن هذا الدمج مع جسم غريب كان يغير طبيعته . ان المثل الأسطع على هذا الاستلقاح نجده في نظرية القياسات الأفتراضية ، التي سيسند المنطق الكلاسيكي نصفها الى ثيوفراسط والنصف الآخر الى الرواقيين .

ولكن مع فجر القرن العشرين كانت قد بدأت إعادة التأويل والتأهيل ، وتم هذا الأمر على مرحلتين ، الأولى موسومة بمقالة بروشار (حول منطق الرُّواقيين ) والثانية بمقالة لوكا سيوفيتز (حول تاريخ منطق القضايا ) (١٠) .

أنكب بروشار على تبيان ان الرواقيين لم ينفصلوا البتة عن منطق أرسطو ، ولكنهم جبلوا منطقاً أصيلاً ، وان الخلاف بين المنطقين يعكس الخلاف بين الفلسفتين . فمنطق أرسطو متناسب مع فلسفة المادة والجوهر ، فهو اذن منطق الفهموم / التصور . وأما الرواقيون فهم إسهانيّون ، فبالنسبة اليهم لا توجد انواع ولا جواهر ، والتصنيفات مصطنعة . فها يميّز كائناً ، ليس الأشتراك في جوهر سيكون مشتركاً بينه وبين كائنات أخرى ويسمح بجمعهم في فئة طبيعية ، بل الذي ييزه هو الصفة الفردية والملموسة : لهذا لا يوجد ابداً فردان متاثلان ، ولهذا فأن التعريف لا يتقوم بالمفارقة الخصوصية بل بتعداد الخواص . ان الفكرة تتناول الإفرادي ، ولا تقوم على تنضيد للأجناس والأنواع . يضاف الى ذلك انها لا تتناول الإفرادي ، ولا تتوم على تنضيد للأجناس والأنواع . يضاف الى ذلك انها لا تتناول مقدماتنا ليس ربطاً بين مفهومين ، فكرتين معنويتين ، مثل الأنسان ميّت ، بل تعبر عنه مقدماتنا ليس ربطاً بين مفهومين ، فكرتين معنويتين ، مثل الأنسان ميّت ، بل تعبر عن وقائع تحدث في الزمن ، مثل ديون يتنزة ، او هي روابطبين الوقائع مثل اذا كان منطق عن وقائع تحدث في الزمن ، مثل ديون يتنزة ، او هي روابطبين الوقائع مثل اذا كان منطق الرواقيين ينطبق بالضيط مع فلسفة كهذه ، ولهذا فلم يكن بمستطاعهم الأكتفاء بأستعارة منطق المشاق الم

<sup>(1)</sup> L'article de BROCHARD, in érudes de philosophie moderne, Paris, Vrin, 1912.

<sup>-</sup> Luckasiewicz, in Polish Logig 1920- 1939, Oxtord, Clarendon Press, 1967.

بعد ذلك ببضع سنوات ، لم يقم لاشلبيه بشيء آخر غير رؤية نصف الحقيقة عندما امتدح الرُّواقيين لأنهم استبدلوا منطق أرسطو التقريري بمنطق أفتراضي ، وأضاف : « لهذه الابتكارات المنطقية عند الرُّواقيين أهمية فلسفية حقيقية : فأشكالهم الأستدلالية ذات استعال أعم من أشكال أرسطو . ويمكنها ان تتناول متواليات الظواهر ( اذا باع ، ستمطر ) كما يمكنها أنْ تتناول تضمينات استنادية ( اذا كنت انساناً ، فأنت ميّت ) . ان منطق أرسطو هو حصر منطق الوجود ؛ ومنطق الرُواقيين هو في آن معاً منطق الوجود ومنطق الصيرورة »(٥) . ان الأعتراف

<sup>(1)</sup> O. HAMELIN, «Sur la logique des stoïciens», l'Année philosophique, XII, 1901; V. BROCHARD, «La logique des stoïciens, 2º étude».

<sup>(2)</sup> Etudes, p. 231.

<sup>(3)</sup> Dans le Vocabulaire de LALANDE, V° Hypothétique, note.

بإصالة المنطق الرُّواقي صحيح ، وصحيح أيضاً التمييز بين منطق أحسن تكيفاً مع فكرة الوجود وآخر أحسن تكيفاً مع فكرة الصيرورة . وما هو أقل هو ان يُجعل من التعارض الفلسفي بين الوجود والصيرورة مبدأ التعارف بالذات بين المنطقين، وان نرى في منطق الرُّواقيين نظرية أعم من قياس أرسطو وانه يتضمنها ، وان يُصار أخيراً الى حصر الفرق الأساسي بين المنطقين في الفرق بين القياس الافتراضي والقياس التقريري .

ان هذه التأويلات وان كانت بكل تأكيد متقدمة على عدم الفهم وسوء القصد السابقين ، فقد أصبحت اليوم باطلة . فبينا تنتسب نظرية القياس المشائية ، بما في ذلك نظرية القياس الأفتراضي ، الى منطق الأسهاء ، فأن السمة المميزة للمنطق الميغاري \_ الرُّواقي هي انها تتناول المقدمات المأخوذة ككيانات أخيرة . وما سبقه هذا المنطق ليس إطلاقاً منطق ميلل الأستدلالي ، بل منطقنا الحديث ، منطق حساب المقدّمات . ولا شك في انه كان يلزم ان يكون هذا متكوِّناً ، على نحو مستقّل ، في عصرنا ، حتى نعترف أحيراً بأن المنطق الذي بدأه الميغاريون ، كان التحقق الأول لهذا المنطق ، وبالتالي نصل على هذا النحو الى فهمه فهماً صحيحاً وتقويم أصالته . لقد قام بيرس منذ1896 ، ومن بعده ارنولد ريمون سنة 1929 ؛ بهذه المقاربة ؛ الأ أن مقالة لوكا سيوفيتز الجليلة التي استعادت التفسير الذي كان قد قدَّمه سنة 1923 ، هي التي فرضت نهائياً القبول بأن الجدل الرُّواقي كان الشكل القديم لحساب المقدمات الحديث. وهو ؛ بهذا يختلف بحق عن القياس الأرسطوطاليسي ، الذي ينتمي الى منطق الأطراف. فلا مبرّر البتة للعادة التي دُرج عليها في معارضة المنطق الرُّواقي بالمنطق الأرسطوطاليسي بوصفهما نظرية مقدمات وقياسات أفتراضية ونظرية مقدمات وقياسات تقريرية : لأن الأستدلالات التي يعالجها الرُّواقيون تمتازُ عن القياسات بأنها لا تنتمي ، مثلها ، إلى منطق الأطراف ، من جهة ؛ ولأن القياسات تُعلَن ، عند أرسطو ، على شكل تضمينات ، وهي بالتالي مقدمات افتراضية ، من جهة ثانية . ان الفرق الفاصل بين النظريتين هو شيء آخر ، وهو أعمق من مجرد انقسام داخل منطق الأطراف.

ومن زاوية أخرى أيضاً ، أسهمت تطورات المنطق الحديث في لفت الأنظـار لصالح الرُّواقيين . إننا نذكر أن احدى التهم التي وجهت اليوـم ، منــذ الأزمنــة القديمة ، كانت تقوم على اتهامهم بأعطاء أهمية كبيرة جداً للشكل . وفي الواقع ، كانوا في هذا الشأن أشدّ تغطرساً من أرسطو. فهذا، اذا كان قد أبدل بالمتحولات المضمون غير المنطقي للمقدمات فقد استمر واثقاً ، فيما يتعلق بالثوابت المنطقية ، بحدس معانيها ، ولم يستعمل استعالاً منهجياً نفس العبارة عندما كانت عدة عبارات تستند الى نفس الثابت المنطقي . مثلاً تلك التي تطبع العلاقة بين المقدمتين . أو العلاقة بين الموضوع والمحمول في مقدمة . كما انه لم يهتم إطلاقاً ، الا في بعض أشارات متأخرة ، بأستخلاص قوانين منطق المقدمات التي طبقها في استدلالاته ، مثل قانون تعدية الوصلة ، الـذي أستعان به في كل قياس . ان الرُّواقيين حرموا أنفسهم من حريات كهذه . فقد اختـاروا ، لأجـل تخطيطاتهــم العقلية ، أشكالاً قانونية تمسكوا بها بصرامة . ولقد توصلوا ، كما يمكننا الحكم على ' ذلك ، الى البلوغ باستدلالاتهم الىحساب للمؤشرات اللفظية ، دون اعتبار أي شيء وكأنه قائم بذاته ، ساعين بخلاف ذلك الى تفسير صريح لكل الأفتراضات المسبقة الضرورية في العمليات المنطقية . وهناك مثال نموذجي هو مثل مبدأ التماهي ، الذي استلهموه ربما ، من أجدادهم الأيليين ( الكائن موجود ، غير الكائن غير موجود) ، ولكنهم عرفوا كيف ينقلونه من مجلس الوجود إلى مجلس الفكر ، من الانطولوجيا الى المنطق . ولقد أستعمل أرسطو هذا المبدأ ، شيمةً كل الناس ، ولكنه مكث عنده في الحالة الضمنية : وخبثاً نبحثُ له عن صياغة في مؤلفاته . اما الرُّواقيُّـون فقد شعروا بضرورة الإعلام به صراحةً ، لأنه ينظُّـم عملَّيتنا عندما نقوم بنقل قضية من السابق الى النهائي . ومن هنا صيغة إذا الأول ، عندئذ الأول ، التي كان الأقدمون يهزأون منها ، بينًا نحن نرى فيها عملاً للمناطقة الحقيقيين . فعندما نعرف ان تقدم المنطق المعاصر قد سار جنباً الى جنب مع تطور الطرائق الشكلية ، فأننا نفهم انه بأمكاننا اليوم ان نرى مأثرةً في كل ما كان حتى يومنا موضوعاً للوم ، وان نحكم بهذا الشأن ان منطق الرُّواقيين يسجل تقدماً بالمقارنة مع منطق أرسطو .

#### 2\_الميغاريون

كان إقليدس Euclide . مؤسس المدرسة الميغارية ، تلميذاً لسقراط ، ولكنه تأثر أشد التأثر بالأيليين Eléates أيضاً . حتى انه كان يعتقد بأمكان التوفيق بين التعليمين ، وحاول إدماج الخير السقراطي مع الواحد البارمنيدي . والحقيقة ، يبدو أنَّ الميغاريين لم يحتفظوا من تراث الأيليين إلاّ بجدل زينون ، اكثر مما أحتفظوا مانطول حية بارمنيدس . يقول زيللر (2) : « كان يوجد لدى خلفاء إقليدس الأوائل ، هيمنة للجدال érstique على العقائد الوضعية ، اذ كانت هذه محدودة كثيراً لكى يمكن الوقوف عندها مطولاً » . وكان يُشار الى إتباع هذه المدرسة بالقول الدارج إنهم « الجدليون » لا اكثر ، او إنهم « الجداليُّون » ، وفي ذلك إشارة واضحة الى ما هم أساتذة فيه ، أي فن الجدال والسجال ، فن تعجيز الخصم بشكل واضح . ويتهجَّم تيمون Timon على « إقليدس هذا اللجادِل ، الذي أعطى للميغاريين هَوَس المجادلة » . ويُعلمنا ديوجين انه «كان يسند هذه البراهين ليس الى المقدمات ولكن الى النتيجة »: الأمر الذي يعنى دونما شك انه كان ينكب بشكل أساسي على دحض اخصامه بالاستيلاء على استنتاجاتهم ليستخلص منها خلاصات ممتنعة . كان أحد تلاميذه الكسينوس Alexinos يسمى Elenxino ، أي المُكاسر ، وكان تلميذ آخر Eubulide ، وهو خصم لأرسطو طالما هاجمه ، قد أشتهر بابتداع عدة حجج آسرة . اما ديودور ، فكان شيشرون يصفه بالجدليّ الصارم ، Valens ، وقد ذهبSextus الى حد وصفه بالجدلي الممتاز (ن) . اذن ليسَ منطلقهم بعيداً كثيراً عن منطلق أرسطو ، أي تحديداً هذا الجدل الذي يعتبـر زينـون الإيلي مخترعـه . لكن ، بينا أرسطو ينكب ، منذ الطوبيقا ، على فن الاقتناع بأطروحة كما على فن دحض الخصم ، فقد أنصبت فطنةُ الميغاريين على هذا الجانب السلبي ، كما يبدو .

<sup>(1)</sup> عدم الخلط بينه وبين سميّه ، المهندس الأسكندري .

<sup>(2)</sup> Ed. ZELLER, Philosophie der Griechen, 3° éd., 1875, II, i, 225. Cf. Em. BREHIER: «Chez les mégariques, on ne voit que des attaques, mais aucune doctrine positive» (Hist. de la philosophie, Paris, Alcan, 1926, I, 268).

<sup>(3)</sup> CICERON, De fato, VI, 12; SEXTUS, Adv. Math., I, 309.

وربّع يلزم ان نرى في ذلك ، كم يقترح ذلك بوشنسكي ١٠ ، الأصل المفارقة الكبرى التي تفصل منطقاً ملتزماً هذا السبيل عن منطق المشائيين . لأن المسائل التي بطرحها تلميذ أفلاطوني ، بحثاً عن الوجود ، هي من نمط: « هل تنتسب A إلى الأمر الذي يؤدي إلى بناء منطق يدور حول العلاقات بين الأطراف . إلا أن القضايا التي تشغل الميغاريين فأنها تتخذ الشكل التالي : « كيف يمكن دحض قول كهذا ؟ » - مما يدعو الى اعتبار إعلام مأخوذ ككل ، والى بناء منطق مقدمات / قضايا .

من فلاسفة هذه المدرسة الذين وصلتنا اساؤهم ، هناك ثلاثة يستحقون مكانةً في تاريخ المنطق : إيوبوليد، ديودور ، فيلون .

تنسب الى إيوبوليد عدة مفارقات مثل ـ Le chauve, le voilé, le cornu وعدة مفارقات أخرى ليست إلا منوعات عنها . لكن المفارقة الشهيرة هي مفارقة الكذّاب . يقول رجلٌ إنه يكذب : ما يقوله هل هو صحيح أو باطل ؟ يمكن النظر لهذه المفارقات كأنها مجرد تسليّات . ولقد رأى فيها بلوتارك مثلاً مماحكات عابشة ومكائد سفسطائية . ولكن بلوتارك نفسه يعلمنا ان زينون السيتوي،Zénon de ومكائد سفسطائية . ولكن بلوتارك نفسه يعلمنا ان زينون السيتوي، Citium كان ، بالرغم عن قلة اهتمامه بالجدل ، يعطيه مكانة إلزامية في التربية ، لأنه يساعد على حل المفارقات . ويبدو بالتالي ان كل واحد كان يطرح مسألة على المناطقة : مسألة اكتشاف موقع الخلل في استدلال مثبوت ظاهراً ، الخلل الذي يجعله يصل ، انطلاقاً من مقدمات مقبولة ، الى نتائج مرفوضة او على الأقل الى تناقض مذهبي حقيقي . وبالواقع لقد عذّب الكذاب المناطقة ليس في الأزمنة القديمة (ن) فقط ، بل كذلك في العصور الوسطى وحتى زمن متأخر (ن) . واننا نجده ، بعد فقط ، بل كذلك في العصور الوسطى وحتى زمن متأخر (ن) . واننا نجده ، بعد إقليدس ، في أشكال متنوعة ، مثلاً مزدوجاً في زوج مقدمات : « سقراط يقول إن ما يقوله أفلاطون باطل ، أفلاطون يقول إن ما يقوله سقراط صحيح » . وكذلك

<sup>(1)</sup> F. L., p. 125.

<sup>(2)</sup> Anstote, Réfutations sophistiques (25, 180 b).

<sup>(3)</sup> Cf. A. KOYRE, Epiménide le menteur, Paris, Hermann, 1947.

أستعملوه لوضع طرائف ، مثل تلك التي نرى فيها انزعاج سانشو بانسا الذي كلفوه بشنق الأنسان الذي سيمر فوق الجسر ، اذا كذب ، وفقط اذا كذب ، والذي ينتظر الانسان المار فوق الجسر يقول « سيشنقونني » . وعلى نفس النموذج مبني مشل العمالقة الماهرين والقساة ، عمالقة غوسث Gonseth . ولا تحللُ المفارقة إلا بالممايزة بين مستويات اللغة ، المتضمنة الخطر المنطقي لتقويل جملة شيئاً ما عن نفسها .

أننا مع ديودوركر ونوDiodore Cronos (1) وتلميذه فيلون ، نغادر محيط المنطق لنتوغَّـل في مركزه ، ونغادر الجدال المحض لندخل على العقيدة الوضعَّية . وانسا لمطلعُّون تمَّاماً على المعاندة التي وقعت بين المعلم والتلميذ حول طبيعة التضمين . وهي معركة كان لا بد من اتساعها الى مساجلات حامية الوطيس في المدرسة ، اذا أخذنا بما قاله الشاعر كالماك Callimaque في السخرية: «الغربان تنعق فوق السطوح ما هي المضامين الصحيحة » . ان التضمين هو الرابط الذي يربط أي أنه في مقدمة افتراضية بالمعنى الدقيق ، هو مقدمة شرطية Conditionnelle من طراز اذا مندئذ q ـ النهاية بالبداية . واليكم الشروط التي يراها فيلون ضرورية لكي ، تكون المقدمة صحيحة : «كان فيلون يقول يكون الـ συνημμένον صحيحاً عندما لا يبدأ بالصحيح لينتهي بالباطل ، على نحمو انه يوجمد لهمذا ال συνμμμένον ، ثلاثة أشكال يكون فيها صحيحاً ، وشكل واحد يكون فيه باطلاً. لأنه يكون صحيحاً 1 عندما يبدأ بالصحيح فينتهي الى الصحيح ، مثل اذا كان هناك نهار ، فهناك نور ويكون صحيحاً 2 عندما يبـدأ بالباطـل وينتهـى الى الباطل ، مثل اذا كانت الأرض تدور ، تكون لها أجنحة ، وكذلك الأمر 3 عندما يبدأ بالباطل وينتهي الى الصحيح ، مثل اذا كانت الأرض تدور ، فهى موجـودة ويكون خطأ فقط 4عندما يبدأ بالصحيح وينتهي الى الباطل مثل اذاكان هناك نهار ،

<sup>(1)</sup> يروى أنه عجز عن حل فوري لبعض المصاعب الجدلية التي كان يطرحها عليه سيتلبون في حضور الملك بطليموس سوطر . فقال له هذا الأخير ، مداعباً ، ومتلاعباً بالكلمات ، أنه يستحق فعلاً أسم Chronos لأنه كان يضع فيه الزمن . وأما العار الذي لحق به فقد حد بديودور الى الأنتحار وأما ديوجين لايرك الذي يروي هذه المواقعة أو الخرافة ، فأنه يزينها بقصيدة حيث ، يكرّر لعبة كلامية مماثلة ، ويضيف أنه بأنتحاره قد أظهر نفسه جيداً حديد ، لكن بدون الـ× والـQ (أي أنه 8005 = حمار) .

فهناك ظلام ١٠. إن هذه الطريقة في ممايزة أحدوال صلاح الد ٧٣μμένον تبيّن بوضوح ان فيلون قد توصّل إلى ما نسميه اليوم نظرية وظائف الحقيقة ، وان الفكرة التي كونّها عن الد ١٤٥٠٥٥٥٥٥٤٠ تتطابق مع فكرة « التضمين المادي » عند راسل ، وهي في أساس حسابنا الحديث للمقدمات . وبالتالي فأن النص السابق يمكن ، بدقة تامة ، التعبير عنه في رمزيّننا الراهنة بالجدول التالي حيث نتعرف ـ فقط مع تبدل في النسق الذي هو عشوائي ـ الى جدولنا الموضوع عن حقيقة التضمين المادي :

| p              | q | $p \supset q$ |
|----------------|---|---------------|
| (1) V          | V | V             |
| (2) F          | F | V             |
| (3) F          | V | V             |
| (3) F<br>(4) V | F | F             |

ومن المفيد التذكير هنا بأن مفهوم المنطق الرياضي ( اللوجيستيك ) للتضمين هو أوسع ، وبالتالي أضعف ، من مفهوم النهاية : فكل نهاية تكون متضمنة في المقدمات ، ولكن كل متضمنة ليس بالضرورة نهاية للمتضمنة . ان هذا الفصل صعب الإجراء ، كها يشعر بذلك كل المبتدئين في المنطق . ومن جهة ثانية ، هناك تشجيع على الخلط بين المفهومين نجده في التعبير اللفظي للمقدمة الأفتراضية حيث ( اذا . . . عندئذ ) توحي على نحو شبه قاهر بفكرة رابط منطقي بين المبتديء والمنتهي . والحال فأن التضمين اللوجيستيكي لا يحتمل Nexcus كهذا : فهو ليس له ، كها يقول رايشنباخ Reichenbach ، سوى دلالة محض انضهامية ، تشير فقط له ، كها يقول رايشنباخ Reichenbach ، سوى دلالة محض انضهامية ، تشير فقط والنفي ؛ بحيث ان p = q تعني فقط  $p \vee q \sim n$  أو أيضاً .  $(p \sim q) \sim n$  كذلك فأن اكثر من منطقي أسيف لخيار المحدث ، هذه الكلمة الخادعة كذلك فأن اكثر من منطقي أسيف لخيار المحدث ، هادي » التعيس بدوره ؛ و في

<sup>(1)</sup> نحن نضع الترقيم : Sextus, Adv. math., VIII, 113-114.

البحث عن تعبير بديل ، فأن و . كنيال يقترح بكل وضوح تعبير « الوصل الفيلوني » . وبالتالي هذه ليست مأثرة صغيرة تُعزى لفيلون لأنه أسس نظرية العلاقات بين المقدمات ، اذ من المناسب كما في كل نظرية ، إسناد هذه على قاعدة دنيا ؛ ولأنه فهم انه كان يكفي البناء على مفهوم أفقر من مفهوم النهاية . وستظهر على نحو أوضح صعوبة الفصل بين المفهومين اذا لاحظنا ان فيلون نفسه يبدو أنه لم يتوصل الى ذلك إلا جزئياً . فبيغا تختار جميع مباحث المنطق الحديث ، لإظهار الفرق ، اختياراً مقصوداً لمقدمات مختلفة كلياً ، بحيث انه يتم الاستبعاد المطلق للأيحاء بعلاقة بداية ونهاية ، مثل 2 و يساون 4 ، عندئذ تكون لندن في انكلترا ؛ فسوف نلاحظانه ما من مثل من الامثلة المعزوّة الى فيلون بحروء على الذهاب الى هذا الحد : فكل أزواج مقدماته متآلفة ومختارة على نحو يكون من الوارد قيام علاقة ترابط بين المقدمتين الأوليين . وهذا ما يدعونا ، في غياب المعلومات الواضحة حول بين المقدمتين الأوليين . وهذا ما يدعونا ، في غياب المعلومات الواضحة حول السياق الفكري الذي ارتسمت فيه هذه النظرية الفيلونية لـ ماكن نظرية وبين نظرية التصمين المادي الحديثة . الخدية وبين نظرية التصمين المادي الحديثة .

ديودور يعارض الأطروحة الفيلونية ، لأنه قد ينشأ عنها ان يكون نفس المحرة مرسم تارةً صحيحاً وتارة باطلاً حسب الفترة . وان ديودور اذ يستعيد كلاً من احوال الصحة الثلاث التي يعترف بها فيلون ، انما يبين انها ستظهر على مر الزمان ، تبدلات موقعية مثل ان يكون السابق صحيح واللاحق باطل : وهذا ما يدل برأي فيلون على موسم باطل . اذا كان هناك نهار ، فأنا اناقش ، واذا كان في هذه اللحظة نهار وانا أناقش ، يكون الموسم صحيحاً برأي فيلون لأنه ينتقل عندئذ من صحيح إلى صحيح ، ولكنني اذا انقطعت عن الكلام ، يصبح باطلاً ، لأنه ينتقل عندئذ من صحيح الى باطل . اذا كان هناك ليل ، فانا أناقش . واذا كان هناك نهار في هذه اللحظة وأنا أصمت فأنه صحيح الي باطل . اذا كان هناك أيضاً برأي فيلون ، لأنه ينتقل من باطل الى باطل ؛ ولكن منذ ان يهبط الليل وأنا أواصل صمتي ، فأنه يصبح باطلاً لأنه عندئذ ينتقل من صحيح الى باطل . اذا كان ثمة ليل ، فهنا نهار : اذا كان في هذه اللحظة هناك نهار ، فأنه صحيح برأي

فيلون لأنه ينتقل من باطل الى صحيح ؛ ولكنه سيصبح ، منذ حلول الليل ، باطلاً لأنه عندئذ سينتقل من صحيح الى باطل . ولأجتناب هذه النتائج المتناقضة ، يقترح ديودور إبدال تعريف فيلون بتعريف أعقد وأحد ، موضوع على نحو لا يعود يُسمح معه بالنظر الى ان الأمثلة من نوع التي قدمها فيلون تكون صحيحة . فبدلاً من القول ان سمين عندما لا يبدأ بالصحيح لينتهي الى الباطل ، ينبغي القول إنه صحيح عندما لم يستطيع ولا يستطيع ان يبدأ بالصحيح لينتهي الى الباطل .

سنلاحظُ، في تعريف جديد ، ابتكارين يسجل بهما إصالته في مواجهة تعريف فيلون : الاستناد إلى مفهوم جهوي ، مفهوم الممكن أو الممتنع ، وأدخال فرادة زمنية بالمايزة بين الماضي والحاضر . فيا هو مدى هذه المتغيرات؟ وبالأخص ، هناك سؤال أدق : ماذا يمكنُه ان يكون في نظر ديودور؟

أن الأستعانة بمفهوم جهوي يتوافق مع الاهتام الذي يعطيه ديودور لهذه المفاهيم: ففي الواقع تتعلق بها النظريّتان الأخريان اللتان نعرفها عنه. هنا يبدو جلياً ان تدخلها يُفسّر بالسعي لتوثيق مفهوم التضمين، بحيث يقرب قدر الأمكان من مفهوم اللاحق، ان لم يؤد إلى تطابقها ؛ وبحيث يتم بذلك أستبعاد ما الأمكان من مفهوم اللاحق، ان لم يؤد إلى تطابقها ؛ وبحيث يتم بذلك أستبعاد ما نسميه اليوم مفارقات التضمين. وهذا بالواقع ما يبدو مستلزماً في إستعمال أداة العطف إذا ، التي تتحكم بالمقدمة الشَّرْطية . ويبدو أنه بالأمكان القول إن ديودور يستخلص من المنطق معنى معارضاً تماماً للمعنى الذي دفع اليه فيلون . فنرى بذلك مظهراً لنوع من نزاع داخلي في تطور المنطق الميغاري - الرُّواقي . وبالتالي يبدو أن المتنازعين المنقسمين بين اتجاهين لن يتأخروا عن التعارض والتعاكس المتبادلين . فمن جهة نراهم وهم يهدفون الى توجيه المنطق أكثر فأكثر شطر الشكلانية ، ينزعون الى تأسيس نظريتهم للعلاقات بين - المقدمات على أساس امتدادي وتقريري عض ، وبالتالي ينزعون الى جعل الواصلات مجرَّد مؤشرات للحقيقة . ولكنهم يظلون في الوقت ذاته في غاية الأنتباه للبني النحوية ويدأبون على أبقاء نظرياتهم يظلون في الوقت ذاته في غاية الأنتباه للبني النحوية ويدأبون على أبقاء نظرياتهم المنطقية متوافقة مع صياغات اللغة . سنجد لاحقاً ، في المنطق الرُّواقي ، مظاهر المنطقية متوافقة مع صياغات اللغة . سنجد لاحقاً ، في المنطق الرُّواقي ، مظاهر

أخرى لهذا التقلُّب بين غائيتيّن مختلفتين . وإذا أنكبنا ، اذن ، على هذا المِعلم الجهوي في نظرية ديودور ، وعلى هذا الجهد المبذول للتوفيق بين علاقة التضمين وعلاقة الإنهاء المنطقي ، فسوف نفكر طبعاً بمحاولة مماثلة في منطق عصرنا ، أي إدخال لويس Lewis مفهوم التضمين الدقيق . فبينا التضمين اللوجيستيكي المألوف ، وهو وظيفة بسيطة للحقيقة ، مجردة كل دقّة جِهوية ، p = q ، يعني فقط انه في الواقع لا يكون عندنا في آن واحمد p = q منان التضمين الدقيق المورح بأن p > q يعني انه لا يمكن ان يكون عندنا معاً p > q يعني انه لا يمكن ان يكون عندنا معاً p > q يعني الله يمكن استنتاجه من p > q . كذلك كانت المحاولة كبيرة ، بالنسبة الى عدث ، في تأويل التضمين الديودوري كأنه سبق للتضمين الدقيق ، متعارض مع التضمين الفيلوني مثلها يتعارض تضمين لويس مع تضمين راسل . وبالتالي فأننا نجد مماثلة كهذه لدى مختلف المؤلفين p > q

إلا أن هذه الماثلة ذات عيبين . اولاً لأنها تغفل المؤشرات الزمانية التي يدمجها ديودور مع الأستعانة بمفهوم جهوي . وليس حلاً أستبعادها بوصفها « معاكسة وسطحيّة »(2) . يُضاف الى ذلك أنه ينبغي أيضاً التساؤل ، بما أنّنا لم نحظ بأمتلاك التعريفات التي يعطيها ديودور للمفاهيم الجهوية ، عما إذا كانت طريقته في تصوّرها تتوافق تماماً مع ما سيكون عليه تعريف لويس ، أو أنها تمثل بعض سهات أصلية . هاكم التعريفات ، كما نقلتها الينا عدة مصادر مستقلة ومتطابقة (3) :

الضروري: ما هو صحيح ولن يكون باطلاً. الممتنع: ما هو باطل ولن يكون صحيحاً. الممكن: ما هو صحيح أو سيكون صحيحاً. غير الضروري: ما هو باطل أو سيكون باطلاً.

<sup>(1)</sup> Martha HURST, «Implication in the fourth century B. C.», Mind, 1935, p. 484-495; Roderick CHISHOLM «Sextus Empiricus and moderne empiricism», Philosophy of science,

<sup>1941,</sup> p. 37-384.

<sup>(2)</sup> Unfortunate and unnecessary, écrit M. Hurst.

<sup>(3)</sup> BOECE, in Herm., 9, et ALEXANDRE Aphr., in An. pr., I, 15.

في هذه التعريفات ه التي تشكل بمجموعها منظومةً منبنيةً تماماً ولا يرقى اليها الشك منطقياً ، نلاحظُ على الفور أنها لا تستدعي هي المؤخرات مؤشرات زمانية وحسب ، بل أن هذه الأخيرة تظهر وكأنه مهيأة للحلول ، على نحوما ، محل المفاهيم الجهوية ، لأن هذه المفاهيم هي تستخدم بكل وضوح لتعريفها . فهي ابعد من أن تكون سطحية ، تصبح متفوّقة ، نظراً لأختيارها كمفاهيم أولية سيصار الى اشتقاق المفاهيم الأخرى منها . وأنه لمن الواضح ، بمقتضي هذه التعريفات ، أن قصد ديودور كان حصر التفردات الجهوية في تفردات زمانية عادية . وكان يكفي اضافة هذه الى التعريف الفيلوني للحصول على معادلات الممكن والضروري التي كان يفتقر اليها . فالتضمين ليس صحيحاً إلاّ اذا كان الإنهاء هو حقاً نهاية السابق : اذن لا بد ، بشكل أو بآخر ، من إظهار هذا التوضيح الحصري في التعريف . ولا يكفي أعتبار ما هو صحيح الآن ، كما فعل فيلون ، اذا كان يمكنه فيا بعد أن يصبح باطلاً : هناك نهار ، انا أناقش ، ولكن سيأتي وقت يبط فيه الظلام ، واتوقف فيه عن النقاش . ولكن ما هو صحيح الآن ، لن يكون باطلاً ابداً ، هوذا المعيار الذي عن النقاش . ولكن ما هو صحيح الآن ، لن يكون باطلاً ابداً ، هوذا المعيار الذي نعترف بضرورته . فهذه الضرورة لا تظهر لنا إلاً على شكل الثبات في الزمان ، لذي يكنه ان يحل عي عكنه ان يحل عله .

هكذا فأننا مدعوون لأعادة النَّظر في التأويل الذي يوحي به أنتباه ثابت ، في التعريف الديودوري للتضمين ، ثباتاً حصرياً حول جانبه الجهوي . ويغدو من المشكوك به ، على الأقل ، ان ينزع التصحيح الذي يدخله على التعريف الفيلوني ، إلى إبدال منطق تقريري بمنطق جهوي حقاً ! وانما قد يَنْزعُ ، بالعكس ، إلى جرً المفاهيم الجهوية ، المحتومة حكماً ، الى ميدان التقرير العادي(١) . وهذا ما لا يؤدي تماماً الى منطق وظائف الحقيقة ، وفي هذا يكمن الفرق بينه وبين المفهوم الفيلوني ؛ ولكن الإضافة الوحيدة التي ينبغي إجراؤها في مواجهة الصحيح والباطل ، هي إضافة الفارق بين الحاضر واللاحاضر أوحتى المستقبل ، بشكل اوضح . أن مفهوماً

 <sup>(1)</sup> يبدو أن هذا ما نجح فيه ديودور أكثر من فيلون نفسه . فهذا يحدد الممكن بأنه ما هو ، بطبيعته ، حقيقي أو خليق بأن يكون حقيقيا ؛ وهو تعريف دائري بكل وضوح لأن مفهوم الخليق يتضمن معنى الممكن .

امتدادياً، أبداً، يمكنه وينبغي إبداله بمفهوم ضرورة . وهنا، أكثر واصح من حالة الضرورة التي يعلم بها أرسطو بين المقدمات والنتيجة ، يمكن القول انها نوع من مكها م كلي يلعب دور الداّل الجهوي Foncteur Modal . هذا اذا أردنا على الأطلاق ان نجد في المنطق الحديث ما يماثل التضمين الديودوري ، فلا ينبغي البحث في تضمين لويس الدقيق ، بل في « التضمين الشكلي » عند راسل ، x = x (x) . أو بنفس المعنى ، (x) (fx. -x gx) » (x) . ومع تأويل مناسب للمتنوعات في هذه الصيغة بنفس المعنى ، (x) (fx. -x gx) » (b) . ومع تأويل مناسب للمتنوعات في هذه الصيغة الأخيرة ، سنحصل بالتالي ، كها يقترح ذلك بوشنسكي (ا) ، على تعبير قريب جداً من التضمين الديودوري : بالنسبة الى كل زمان x ، ليس هناك أبداً وصحيحة في الزمان x ومقارنة التضمين الديودوري مع التضمين الفيلوني ، فسوف نقولُ ان الميغارية ، ومقارنة التضمين الديودوري مع التضمين الفيلوني ، فسوف نقولُ ان الأول هو حالة خاصة من الثاني ، ذلك الـذي يكون التضمين فيه صالحاً لكل زمان .

ان تعریفه للجهات ، الذي يسمح بفهم تصور ديودور للتضمين ، يعطينا أيضاً مفتاحاً لتأويل النظرية الثالثة التي نعرفها عنه ، تلك التي كان لها بدون شك الصدى الأكبر عند معاصريه : فقد جرى نقاشها حتى على الموائد ، كما يذكر بلوتارك . والمقصود هي الحجة المعروفة بأسم κόγος νουιείουν ، والتي يمكن ترجمتها بـ الحجة الكبرى . انها تتطوّر في ثلاثة أزمان . وبادىء الأمركان ديودور يُعلم بثالوث من الصيغ ، المطروحة على سبيل فرضيات عادية تطرح مسألة :

- 1 . كل ما مضى هو ضرورةً صحيح .
  - 2 . من الممكن لا يأتي الممتنع .
- مكن هو ما ليس صحيحاً وما لن يكون صحيحاً .

ثـم ، كان يبيّن ان هذه الأقسوال الثلاثة كانت متناقضة بحيث ، اذا قبلنا أثنين

<sup>(1)</sup> Ancient formal logic, p. 90; et F. L., p. 135.

<sup>(2)</sup> EPICTETE, Diss., 11, 19.

منها بوصفهما صحيحين ، يلزم ضرورةً إسقاط الثالث بوصفه باطلاً . وللأسف ، نجهل كيف كان ديودور يبرهن على هذا التعارض ... . وعلى الأقل يتوجب علينا القول بأن برهانه كان متشدداً وراسخاً ، لأنه كما نعلم لم يتهجم أحد من كانوا يسقطون الحجة الكبرى ، على هذا الجزء المركزي ، الذي يشكل عصبه حقاً ، والذي تعود اليه هذه الصفة من شنعاها المخات ، أي صفة البرهان القوي ، الظافر ، المعطاة للحجة . واخيراً كان ديودور في مرحلة أخيرة يستند إلى مصداقية الصيغتين الأوليين ، لكي يستنتج ، بسبب هذا التعارض ، بطلان الثالثة ، وبالتالي حقيقة نفيها : ليس ممكناً ما هو ليس صحيحاً وما لن يكون صحيحاً .

هذه الأطروحة الأخيرة أثارت فضيحة (الله عنه الله المالي المعلى المعلومة الميتافيزيقا وجوبية القول إن ما لم يتحقق وما لن يتحقق هو ممتنع المحيث أن ما هو أو ما سيكون هو ضروري (اله القد وضعوها في مواجهة مع النظرية الأرسطوطاليسية عن الأعراض المقبلة : وذلك ليس بدون وجه حق الأن التوازي بين الحجتين كاف لنتمكن حتى من الأفتراض (اله الونون علم إن الميغاريين كانوا في سجال شبه متواصل مع أرسطو النه ان هذا كان قد أضاف فيا بعد هذه النظرية الى رسالته في المتأويل ليرد على الهجمات الموجهة ضده من جانب فلاسفة هذه المدرسة الوبشكل التأويل ليرد على هذه الحجة الكبرى النه هذا التأويل لنتيجة السلامية عينة هو واقعة تاريخية ثابتة الكن هل هي حقاً أطروحة ديودور ؟

 <sup>(1)</sup> حاول بعض المحدثين أستعادة هذا البرهان ، لأسيازللر Zeller ، ومؤخراً بريور Prior . وهذه بالطبع ليست الأ تخمينات .

<sup>(2)</sup> سنلاحظ أن هذه الأطروحة لا تنتج عن محاججة الد الانادة الله اذا قلنا مع ديودور بمقدمتي الخيار الثلاثي . لهذا يمكننا ، اذ نعترف بقوة برهان الأمتناع ، القبول بالمقدمة التي يسقطها ديوجين بوصفها فاسدة ، شريطة أن نسقط أحدى المقدمتين . وهكذا كان كليانت يرفض المقدمة الأولى ، وكريسيب يرفض الثانية . اذن حجة ديودور لا تفرض النتيجة التي يستخلصها بنفسه إلا بواسطة بعض الفرضيات ؛ أن القوة المنطقية للحجة تكمن فقط في برهان الأمتناع .

راجع مثلاً : Cicéron, De fato

<sup>(4)</sup> P.-M. SCHUHL, Le dominateur et les possibles, Paris, P. U. F., 1960, p. 32, 34.

من المسموح الشك بذلك ، اذا نسبنا الحجة الى نظرية الجهات ، التي ترتبطبه صراحةً . وهذا الأرتباط يؤكده لنا الأسكندر ١١ الذي يقدم لنا توضيحاً إضافياً حول مرتبة التبعية ، وهو توضيح يجب أحذه بالأعتبار في تفسير الحجة الكبـرى . فهـو يقول لنا بالتالي إن الغاية التي كان يرمي اليها ديودور من وراء هذه الحجة ، كانت إثبات تصوره للمكن . وهكذا ، حتى اذا اعتبرنا ان هذا التصور للمكن وتصور المفاهيم الجهوية الأخرى التي تشكل هذه نظاماً معه ، يؤدي الى انطولوجية وجوبية ، فلا بد على الأقل من الأعتراف بأن حجة ديودور لم تكن تنزع نحو نتيجة كهذه : فيما كان يريد اثباته ، هو اطروحة منطقية وليست اطروحة ميتــافيزيقية . ومن جهة ثانية ، لنستذكر ان الميغاريين لم يكن لديهم إطلاقاً عقيدة غيبية وضعيَّة ؟ ما خلا بعض اطر وحات أساسية موروثة عن الأيليين ؛ وانهم كانوا جدليين قبل كل شيء \_ ولا سيما ديودور قبل أي شخص آخر . وإذا كانوا قد تهجُّ موا على منطق أرسطو، فنحن نعرف أن النقطة الأساسية التي دار نقدُهُم حولها كانت مفهوم القوة ، المكنة ، القريبة جداً من مفهوم الممكن . فبنظرهم ، كما يقول لنا أرسطو ذاته 😕 ، لا توجدُ قُـوةٌ إلاّ في الفعل . وعندهم أن الوجود واللاوجود يشكلان تعاقباً ، فلا توجد مكانةٌ لهذا المفهوم الشائع عن المِكنة ، المتموِّج بين الوجود واللاوجود . واذا كان حقاً ان الوجود لا ينخفض ولا ينحصر في الحاضر الراهن ، فأن البعد الذي يجب ان ينضافَ إليه فهو بعد الزَّمنية ، وليس بعد الجهوّية : راهن عير حاضر ، وليس حاضراً غيرُ راهن . ان التعابير الجهوية ليست الا طريقة مناسبة و وجيزة لتسجيل التفردات الزمانية . والتعريفات التي قدَّمها ديودور عن ذلك ترمي كم رأينا ، إلى ايصال هذه التعابير إلى صعيد التقرير العادى ، بحيث يمكن إظهارُها في مفهوم التضمين وذلك بأجتناب مفارقات التضمين الفيلوني . اذن لنأخمذ هذه الأقوال كما يقدمها لنا هو ، ولنرّ فيها أطروحات ذات نسق معنوي ، تحدد معنى التعابير الجهوية ، ومهيأة للأندراج في منطق مثنوي للصحيح والباطل - وليست أطروحاتِ انطولـوجية ، تتناول طبيعـة الأشياء . ومثـال ذلك انــه بالنسبــة الى

<sup>(1)</sup> In Anal. pr., I, 15.

<sup>(2)</sup> Métaph., H, 111, 1.

الضروري يجب ان ندرك قوله فيه على هذا النحو ، إن الضروري هو ما يكون صحيحاً ولن يكون باطلاً، كتحديد للضروري ـ وليس كها قولوه ، بأن ما هو وما سيكون هو ضروري ، محتفظين لهذه الكلمة الأخيرة المعنى الذي يعطي لها عادة والذي هو بكل وضوح المعنى الذي يسقطه تعريفه . لأن الكلمة بالنسبة الينا تذكّر بفكرة الزام يضغط على الأشياء ليخضعها لقانونه ؛ والحال فأن تعريف ديودور يعني استبعاد هذا المعنى القوي وإبداله بمعنى أضعف . وكذلك الحال بخصوص المفاهيم الجهوية الأحرى ، مفاهيم الممكن والممتنع . وبالتالي سنلاحظ ان النتيجة التي يستخلصها ديودور من السلام عمناء ما هو باطل وما لن يكون صحيحاً و الذي يتطابق مع تعريفه الخاص للمتنع ، ما هو باطل وما لن يكون صحيحاً الذي يتطابق مع تعريفه الخاص للمتنع ، ما هو باطل وما لن يكون صحيحاً الذي يتطابق مع معريفة الخاص للمتنع ، ما هو باطل وما لن يكون صحيحاً الذي يتطابق مع معريفه الخاص المتنع ، ما هو باطل وما لن يكون وان كان يرفضه صراحة ، هو ما يسمى بالضبط ارتكاب عكس المعنى .

أن هذا المعنى المعاكس هو واقع تاريخي ، يجب حقاً التمسك به ، ولكن ليس التمسك به الا بهذه الصفة . فإليه يجب إسناد تأويلات أخرى ، خاطئة بدون شك ، مثل التوكيد الذي غالباً ما يردده ديودور والذي يدمج الممكن والضروري شك ، أنها خاطئة بدون شك لأنها يكفي النظر فيها عن كثب ، لكي نقتنع بأن تعريفات ديودور لهذين المفهومين لا يمكن حصرها ببعضها . وكما يلاحظ بوشنسكي (١) عن حق ، وكما يمكن لكل امريء التأكد من ذلك ، فأن تعريفاته الجهوية الأربعة تبدو معدة للتراتب وفقاً لـ « المربع المنطقي » مع علاقاته المتميزة ، واليقينيتان هما فيه دونيتان بالنسبة الى الإشكاليتين ، بحيث ان الضروري يتضمن فيهها الممكن بدون مبادلة : وهذا الأمر يعني بكل وضوح إنكار وجود تعادل فيهما الممكن بدون مبادلة : وهذا الأمر يعني بكل وضوح إنكار وجود تعادل فيهما الممكن بدون مبادلة : وهذا الأمر يعني بكل وضوح إنكار وجود تعادل ( تضمين مزدوج ) بين المفهومين . ولكن تاريخ الفلسفة لا يخلومن أمثلة عن المعانى

<sup>(1)</sup> بما أن المنطق الميغاري ـ الرواقيّ هو منطق ثنائي تماماً ، فأن نفي الصحيح لن يكون شيئاً آخر سوى الخطأ

<sup>(2)</sup> Yon: int. de fato, Paris Belles- Lettres, 1933, p. XX.

<sup>(3)</sup> Ancient formal logic, p. 86.

المعاكسة المهاثلة لمعاني « اللزوميّـة » عند ديودور (١٠) .

بعد إجراء هذا التصحيح (2) ، نرى كيف تتناظمُ نظريات ديودور الثلاث التي وصلت الينا . فعند المنطقي القوي الذي يعترف له الجميع بذلك ، يمكن بصعوبة الأفتراض إنها لم تكن مؤتلفة كعناصر عقيدة موّحدة تماماً . فلا مُشاحة ان أطروحتها المركزية هي نظرته الى المفاهيم الجهوية . فهذه ، كما يعرُّفها ، تشكّل منظومة منبنية بدقة . وهذا المنظومة ( النظام ) تسمح ، من جهة ، بأبقاء منطق المقدمات في الميدان الفسيح لوظائف الحقيقة ، فقط مع أيضاح هذه الوظائف بشروط زمانية ننجو بواسطتها من متاعب التضمين الفيلوني . ومن جهة ثانية ، هذه المنظومة نجدها مبررة في محاججة المدلالات المنطومة نجدها وفي هذه الحالة ، تعريف الممتنع حتى تتثبت أيضاً شرعية الثلاثة الأخرى ، وذلك بسبب العلاقات المنهجية ما بين تعريفات المفاهيم الجهوية الأربعة .

### ٣ \_ الرواقيـون

بينا كان الأرسطوطاليسيّون يرون في المنطق أداةً للفلسفة ، تحضيرية وبالتالي خارجية بالنسبة إليها ، كان الرَّواقيون قد أدرجوه في الفلسفة بوصفه أحد أجزائها الثلاثة ، واذ يقارنون الفلسفة بكائن حي ، كانوا يقولون إن المنطق هو بمثابة العظام والعضلات ، والفيزياء بمثابة اللحم ، والأخلاق بمثابة الروح . وفي هذا الترتيب كان الرُّواقيون ، إن لم نقل كلهم فعلى الأقل زينون وكريسيب ، يقدمون العلوم الثلاثة ، واذا استندنا الى ديوجين ، كانوا بعد ذلك يدخلون على المنطق تقسيات وتفريعات . فقد كانوا يقسمونه الى علمين: علم البيان وعلم الجدل ، وهذا بدوره مفهوم جوهرياً ، كما في طوبيقا ارسطو ، بوصفه فن النقاش وبدوره يتفرع مفهوم جوهرياً ، كما في طوبيقا ارسطو ، بوصفه فن النقاش وبدوره يتفرع

<sup>(1)</sup> لنذكر مثلاً « أنانة » بركلي و « ريبيَّة » كانط. ومن جهة ثانية تقدم حالة بركلي مماثلة شكلية مدهشة مع حالة ديودور ، اذا أن تعريفه للوجود esse est percipi ) يؤدي الى نفس الألتباس الذي يؤدي إليه تعريف دبودور للضه ورة .

<sup>(2)</sup> حاولنا تبريره مطولاً في مقال و حول تأويل ، Κυριεύων λόγος في مقال و حول تأويل

المنطقُ الى جزئين ، الأول يختَّصُ بالدّالات ويتناول النحو وكل ما يتعلق باللغة ، والآخر يختص بالمدلولات، . وعلى هذا الفرع العلمي الأخير يتركز ما نسميه اليوم المنطق . وبالطبع نحن لا ننكرُ هنا ما يتعلق بالنحو وبالبيان ولكن علينا الوقوف على الأهمية التي كان يعلقها الرُّواقيون على تحليل اللغة ، وإنشغالهم بأبقاء البني المنطقية متوافقة أتمَّ التوافق الممكن مع البني النحويَّة . ولقد نجم عن ذلك بعض الألتباسات ، ان لم يكن عند أفضل مناطقتهم ، فعلى الاقل عند أولئك الذين نقلوا إلينا عقيدتهم .

إن المدلول ، وهو موضوع خاص للمنطق الشكلي ، ينازُ في آن عن الدّال وعن الشيء أو الحدث الذي يستهدفه المدلول فلا . فالدّال هو اللغة ، إرنان في صوت او كتابة ثانوية ، التي تنسب لل عالم الاجسام ( الأجرام ) والتي ندركها بالحواس . كذلك تنتمي الأشياء والحوادث الى هذا العالم ، وكل هذا ميسور مباشرة لكل الذين لا يعرفون اللغة ، للبربر وللحيوانات . فبينا المدلول ، وهو بالذات ما هو مدروك لدى الذين يفهمون اللغة ، يغيب تماماً عن أفهام الآخرين . لا يمكننا ان نظهره لهم لدى الذين يفهمون اللغة ، يغيب تماماً عن أفهام الآخرين . لا يمكننا ان نظهره لهم كما لا يمكن ان نجعلهم يفهمون جملة « ديون يتنزه » او ان نجعلهم يرون الشخص وهو يتنزه - لأنه شيء غير متجسد . الرُّ واقيون يسمونه المدتملة ، وهي كلمة تمتنع تقريباً ترجمتها الدقيقة ، ويجب الأكتفاء بكتابتها Lecton . وهذه الكلمة تشغل مكانة خاصة في الفلسفة الرُّ واقية ، لأن هذه الفلسفة مادية ، تقول إن كل شيء جسم ، حتى النفس . لهذا ينبغي التنبه لعدم خلط هذا الـ Lecton مع الشيء ، أو مع الحدث ، اللذين يستند اليها ، او مع ما هو أدَّق ، مع التمشّل في الفكر او مع العمل الفكري الذي يُدرك بواسطته ، لأن هذه العمليات الفكرية تنتسب هي العمل الفكري الذي يُدرك بواسطته ، لأن هذه العمليات الفكرية تنتسب هي العمل الفكري الذي يُدرك بواسطته ، لأن هذه العمليات الفكرية تنتسب هي

<sup>(1)</sup> هذا الدال الذي ينتسب الى الجدلية لا يجوز خلطه مع الدلالة وهي تصور أساسي في الفلسفة الرواقية ولكنها تنتسب الى نظرية المعرفة . . . ويبدو أن بعض الشارحين من سكستوس أمبيريقوس الى ف . بروشار لم يتنبهّوا كفاية الى هذا الألتباس .

<sup>(2)</sup> أستطاع م . كينيال القول أنهم كانوا أول من قام بدراسة منهجية للنحو ( D. L., p. 143 )

 <sup>(3)</sup> سنلاحظ أن هذا التوزيع الثلاثي بين الدال والمدلول والموضوع يتوافق تماماً مع التوزيع الذي سيقوم به فريج
 Zeichen, Sinn et Bedeutung : ما بين : Frege

أيضاً ؛ وبهذه الصفة ، لعالم الأجسام ـ ولنقل بشكل أعم ، اذا كانت هذه الإشارة المادية تصدُّمنا : في عالم الوقائع ، أو حتى بشكل أبسط : في العالم . ليس الـ Lecton فكرة الا بمعنى فكرة مفتكرة ، وليس بمعنى فكرة فاكرة . فالكلمة مشتقة من فعل ، كذبه ، الذي يعني القول ، كما يعني ارادة القول ، التدليل . والـ Lecton هو أذن هذا الشيء اللاجسمي وغير العادي الذي هو معنى العبارة .

فإليه فقط ، وليس الى الإعلام الكلامي ولا الى الشيء او الحدث ، يعود وصف الصحيح او الباطل . وهو بدون شك لا يناسب كافة الأقوال Lecta ، مثل تلك التي تتطابق مع كلمات معزولة ، أو مع جمل استفهامية ، أمرية ، تعجبية ، الخ ، ولكنها تتناسب فقط مع بعض الأقوال ، أي تلك التي لها مقدمات ، قضايا ١١١ . فمنذ ذلك الحين صار لكلمة مسلمة معنى أضيق بكثير ، ويجب ان تترجمة كلمة الأواقيين مهره مهراحة في اللغة الأنكليزية عندما يعارضون Proposition مع الذي يعنيه المناطقة صراحة في اللغة الأنكليزية عندما يعارضون Proposition مع الا بقتضى تعبيرها اللفظي ، وينبغي على الجدل ان يستند الى الداًل ، الى اللغة ، ولكن الموضوع الخاص بالجدل هو ، من خلال الأقوال ، المقدمة بوصفها معنى طحيحاً او باطلاً . أن الصحيح والباطل يشكلان بديلاً صارماً في كل مقدمة ، بدون ثالث ممكن : وهذه نقطة كان كريسيب يلّحُ عليها بشكل خاص ١٤٠٠ .

تنقسم الأقوال الى قسمين رئيسيين : الأقوال الناقصة ، المعبّر عنها بكلمات منفردة مثل الأسماء او الأفعال ، والأقوال الكاملة المعبّر عنها بجمل تامة . والمقدمات تمثل في عداد هذه الأخيرة ، الى جانب القضايا ، الصلوات ، الخ . وبدورها تنقسم المقدمات الى بسيطة وغير بسيطة أو مركبة : وهذا ما يتوافق كفايةً

<sup>(1)</sup> النعت بالصحة سيطبق بعد ذلك ، بالتوسع ، على بعض الأستدلالات ، وهي مجاميع مقدمات . أنظر لاحقا .

<sup>(2)</sup> كان الرواقيون يدخلون هنا تمييزاً دقيقاً بين الحقيقي والحقيقة . فهم يقصدون بالحقيقة معرفة القضايا الصحيحة ؛ والحال فأن المعرفة في العقل ، الذي هو جسد ؛ يضاف الى ذلك أن الحقيقة تكمن في عدد كبير من القضايا الصحيحة ؛ وهي أخيراً لا تنتسب الا الى الحكيم ، بينا يحدث للسفيه أن ينطق بشيء يكون صحيحاً .

مع ما نسميُّـه اليوم المقدمات الذرية والمقدمات الهبائية .

ومثال المقدمة البسيطة قول مثل هناك نهار . ويعتبرها الرُّواقيون بسيطة أيضاً حتى عندما يعطونها الشكل السلبي ليس هناك نهار . لكن هذه الترجمة الفرنسية لا تظهر سمةً جوهرية يفرضها الرُّواقيون على عبارة المقدمة السلبية . فهم بالتالي يلحون على وجوب وضع أداة النفي ليس في صلب الجملة ، بل في بدايتها ، بحيث صار التشديد على أنها تطال كل الجملة . وبما أن اللغة اليونانية تملك أداتين عنه و ، فقد أختاروا الثانية ليشيروا الى النفي التناقضي في مقدمة ما [ . . . ] . يدل هذا التحفُّظ على هاجس بالدقة المنطقية التي تفضلُها معظم لغاتنا . فعندما نقول مثلاً كل المدعوين لم يصلوا ، من الظاهر ان تعبيرنا اذا اخذ بحرفيته يعني شيئاً آخر غير الذي أردناقوله ، لأن الكلية فيه تفضي الى النفي كما في كلية سلبية ، الكل لا = لا أحد ، بينا من الواضح اننا نريد هنا ان يطال النفي الكلية كما في جزئية سلبية ، ليس الجميع ، مناقضة للكلية الايجابية . في هذا المثال ليس الضرر كبيراً لأنه لا شك إطلاقاً في المعنى ، لكن ماذا نقول في معلومات من نوع هذه المقدمات : جميع الضحايا لم يكونوا مُلقَّحين؟فهل اراد الكاتب او المتكلم القول الجميع غير ملقّحين او ليس كلهم ملقحين؟ان هذا الوجوب في وضع النفي في أول المقدمة يفرض نفسه بألحاح أيضاً عندما سنكون أمام مقدمة مركبة ، لأن النفى التناقضي الصحيح ، كما لاحظذلك سكستوس ، في ( هناك نهار وهناك نور ) ليس ( هناك نهار وليس هناك نور ) بل هو في تعبير يكون النفي سابقاً لكل الصياغة . لهذا لا يكفى القول أن تناقض مقدمة يتم عندما نضيف الى صياغتها أداة النفى ، بل يجب التوضيح ان هذه ينبغي ان تكون موضوعة بحيث تتناول مجمل هذه الصياغة . وفي هذا النفي التناقضي ، الذي هو النفي بالمعنى الدقيق للكلمة ، يجب التمييز بين النفي البسيط، ذلك الذي يعلمُ بمحمولِ ذي طرف سلبي مثلًا لا أحد يتنزه، والنفي الحرماني ، ذلك الذي يعلم بمحمول ذي طرف سلبي ، مثل هذا لا إنساني . وهذان الأخيران هما ، بنوع ما ، متنافيات عبر المقدمات ، وهي التي يتناولها منطق يحلُّل البنية الداخلية للمقدمات ؛ واننا نتعرف ، بالتالي ، في نفي الرِّ واقيين ، الى نفي أرسطو ، وفي نفيهم الحرماني نتعرف الى النفي الذي سيسميه

كانطKant اللامحدود ؛ واذا كان أرسطو لا يجعل منه نوعاً جديداً من المقدمات ، فقد كان على الأقل يعرفه لأنه كان يميّز بين ليس الانسان عادلاً وبين الانسان غير عادله . فبينا يعتبرُ منطق يقوم على مقدمات مأخوذة بجملتها ، ويكون من المهم عندئذ ، تجنباً للالتباسات ، ان يظهر النفي في التعبير . وبهذا الأسلوب ، يمكن لمقدمة سلبية أن تنفي هي عينها بدون صعوبة ، فيؤدي هذا النفي المزدوج الى التوكيد .

بعدما ذكر ديوجين عناصر نظرية النفي هذه ، يعطينا اللائحة التالية بالمقدمات المكتة : المقدمة الافتراضية ، مثل اذا كان نهار هناك نور ؛ والمقدمة المتوالية او الاستنادية ، يما ان هناك نهاراً فهناك نور ؛ والمقدمة العطفية ، هناك نهار وهناك نهر ؛ والمقدمة الفاصلة ، اما هناك نهار واما هناك نور ، والمقدمة السبيّة ، لأن هناك نهاراً هناك نور ، والمقدمة التشبيهية ، وهي إما تصعيدية هناك نهار أكثر مما هناك ليل ، وإما تخفيضيّة ، هناك ليل أقل مما هناك نهار . تحمل لنا هذه اللائحة مثلاً صارخاً على وجود عدوى بين وجهة المنطـق الشـكـلي ووجهـة تحليل اللغـة . وبالتالي نستنتج انها تمثل فيها ، عشوائياً ، أصناف من المقدمات الخليقة بالدخول في حساب إمتدادي ، لأن صحة المقدمة الكلية تكون فيها بمقتضى صحة المقدمات البسيطة التي تكونِّها ـ وهذا حال الافتراضية ، العطفية والفاصلة ـ ولأن هنـاك مقدمات أخرى ، متاثلة مع جاراتها من الوجهة النحوية ، تختلف عنها جوهراً من الوجهة المنطقية بكون صحتها ، بالذات ، ليست مشروطة بصحة مكوّناتها ـ وهذا حال المتوالية او الاستنادية ، والسببية والتشبيهية . وبالتالي يظهر جيداً ، بالنسبة الى كل ما نعرفُه عن أعمالهم المنطقية الصرّف ، ان اساتذة المنطق الرُّواقي كانوا يتركون ا جانباً هذه الناذج الأخيرة من المقدمات ، وهكذا فأننا لا نجدُ أية مداخلة ، في ما نعرفه عن أعمالهم ، للمقدمات السببية التي تلعب دوراً كبيراً في علم العلوم ( الابيستمولوجيا ) لدى هؤلاء الفلاسفة . لكننا نجهل اذا كان هذا الألتباس الذي نعلن خطَرهُ تارةً ، بين البني النحوية والبني المنطقية ، هو من صنيع بعض الرُّواقيين

(1) Hermen, 10, 19 b 25 et suiv.

<sup>(2)</sup> VII, 69 et suiv;

القليلي الخبرة في المنطق ، أم اذا كان مردُّهَ الى مؤرخين قليلي الخبرة أيضاً ، كما كان حال ديوجين لايرس Diogène Laerce .

اذا كان تأليف مقدمة هبائيَّة يفترض استعمال ما يسميَّه النحويُّون ادوات العطف ، التي تؤمن وحدة هذه المقدمة انطلاقاً من مكوّناتها الذرية ، فان المنطق الشكلي يتوجب عليه ، على الأقل ، ان يأخذ من هذه الأدوات تلك التي تفيد في وضع نظرية وظائف الحقيقة والتي تسميها اليوم الواصلات . وبهذا التعبير الأخير σύνδεσμος عند الرُّواقيين. فقد كانوا يعرفون كافة تجدر ترجمة ال الواصلات الأساسية في حسابنا الحديث للمقدمات / القضايا . أن العطف، بالمعنى الضيق الذي أعطاه الرُّواقيون لهذه الكلمة ، يسمح بتكوين مقدمة عطفيَّة ، صحيحة فقط اذاكان طرفاها صحيحين . وان الفصل ، الذي يعطونه معنى حصرياً ، فيكون بديلاً ، وتكون المقدمة الفصلية صحيحة فقط اذا احمد الطرفين صحيحاً والآخر باطلاً . لكن الى جانب هذه المقدمة الفصلية ، عرفوا أيضاً مقدمة أخرى غير واردة في لائحة ديوجين ، هي المقدمة شبه الفاصلة ، التي تستعمل فاصلاً غير حصري ، أضعف من السابقة ، لأنها تطرحُ فقط أن أحد أطرافها صحيح على الأقل ، وإلى هذا يمكننا ان نضيف أيضاً شكلاً أكثر حصراً من الأولى ، بمعنى انها تقبل بُطلانَ الطرفين ، أي عدم التعارض في حسابنا الأمتدادي ، وهو نفي العطف ( الوصل ) : والى هذه المقدمة الواصلة ينقادُ ، بالتالي . الطرف الأول من اللامثبوت الثالث ، الذي سنتكلم عليه بعد قليل . وهنا لا بد من اجتناب ألتباس ، لأنه كما سنرى أيضاً ، يبدو ان الرُّواقيين عندما يقولون عن مقدمة أنها غير متوافقة مع أخرى ، فأنهم يعطون لهذا القول معنى جهوياً . وبهناك التضمين بالطبع .

نذكر ان الخلاف كان سائداً لدى الميغاريين حول طريقة ادراك هذا الواصل الأخير. ولقد تواصلت النقاشات في المدرسة الرُّواقية. لأننا نعرف ، بالأضافة الى مفهوم فيلون ومفهوم ديودرو ، هناك مفهومان آخران . وكلاهما ينزعان صراحةً الى دمج علاقة التضمين بعلاقة الاستنتاج المنطقي . ولا نعرف عن أحدهما ، التضمين

الإشتالي ، شيئاً يذكر ولا نعرف الى من ينسب . انما يخبرنا سكستوس ، أن القائلين به يعتبر ون ان ال συνημμένον صحيح عندما تكون النتيجة متضمنة بالقوة في السابقة . ويضيف ان بمقتضى هذا المفهوم يجب النظر الى مقدمة مثل ( اذا كان هناك نهار فهناك نهار ) والى كل مقدمة من ذات النوع ، على انها باطلة ، لأن الشيء لا يكنه ان يكون متضمناً في ذاته . وهذا ما يفاجئنا قليلا ، لأننا نقول اليوم ان صنفأ يعتوي ذاته بذاته وان مقدمة تتضمن ذاتها بذاتها ، ولأن هذه الأطروحة الأحيرة كانت جزءاً لا يتجزأ من التعليم المنطقي السلفي عند الرواقيين ؛ وكان كريسيب ، كما سنرى يستخلص قانوناً منطقياً أساسياً هو مبدأ الماهية .اذ الأول . عند شذ الأول . ولا شك ان المقصود هنا ملاحظة نقدية من سكستوس فقط . كذلك يمكننا الأندهاش من الأستعانة بمفهوم القوة التي قام بها هنا خلفاء الميغاريين وأخصام المدرسة المشائية .

ان الشكل التضميني الآخر ، المسمى بالتضمين الأقراني ، هو أكثر أهمية ، «يقول اولئك المذين أدخلوا التقارُن Connexité ، تكون مقدّمة أفتراضية صحيحة ، عندما تكون نقيضة نتيجتها غير متوافقة مع السابقة » : . وإن لم يكن من المؤكد ، فمن المحتمل على الأقل ان يكون مفهوم التضمين هذا هو مفهوم كريسيب . ويبدو ، في مفهوم كهذا ، ان التعارض كان مقصوداً بعني جهوي ؛ وإذا كان الأمر كذلك ، فأن هذا التضمين الإقراني ، وليس التضمين الديودوري ، هو الذي يعتبر المعادل الرواقي للتضمين الدقيق عند لويس ، وإذا قلنا بهذه الفرضية المزدوجة ، ربما نستطيع فهم قول عجيب لكريسيب ، ينقله الينا شيشرون في كتابه المزدوجة ، وفي المقابل ، فإن توضيح هذه الوجهة يقدم تأكيداً معيناً للفرضية المزدوجة ، التضمين الأقراني ودمج هذا الأخير الى التضمين الدقيق ، القائلة بأسنادها الى كريسيب . نحن نعرف أن كريسيب كان من جهة يقول بالقدر ، ويرى فيه برهاناً على إمكان النبؤات بوجه عام ، وعلى الألوهة بوجه خاص ؛ ولكنه

<sup>(1)</sup> Hyp. pyrrh., B 112.

<sup>(2)</sup> Ibid., B 111.

<sup>(3)</sup> VII- IX, 14- 17,

كان من جهـة ثانية يرفض إخضـاع الأرادة البشرية للضرورة . والحـال ، يقـول شيشرون ، انه كان يفكر بحل المشكلة ، وذلك بأبدال صيغ العرافين المألوفة . المتخذة شكل مقدمات تضمينية ، مثل اذا ولد شخص ما عند أرتفاع الحرارة ، فلن يموت في البحر ، بصيغ فاصلة ، مع النفي المنشود ، مثل : لا يوجد شخص ولد عند ارتفاع الحرارة وسيموت في البحر . ان شيشرون يجعل منها جرعات حارة . والحال ! يظن كريسيب انه بذلك يهرب من اللزومية / الوجوبية إذ يعلم الكلديين كيف يصوغون نبؤاتهم! صحيح هناك طرق كثيرة لقول الأشياء، ولكن من كل هذه الألتواءات اللغوية ، لا يوجد ما هو أكثر التواءاً من طريقة كريسيب! وبالتالي من الصعب أسناد تفاهات كهذه الى فيلسوف من مستوى كريسيب ؛ ومن الأفضل هنا الشـك بذكاء شيشرون الفلسفي . وبالواقع يفسر الأمـر اذا أخذنــا التضمين بالمعنى الدقيق ، حيث يشير الى ضرورة التالي بالنسبة الى السابق ، وإذا احتفظنا من جهة ثانية بهذه الضرورة للمنطق رافضين ادخالها في العالم . وبهـذا التمييز بين ما قد يحدث وبين ما سيحدث بالضرورة ، سنلاحظ ان الأول يكفي للنبؤات ، لأستطلاع المستقبل وبالتالي لتأكيد القدر . ان شيشرون نفسه هو الذي يقول لنا ، في المقطع المعني ، كان كريسيب يقول بأن ضرورة الطرف الثاني بالنسبة الى الأول لا تدخل في كل الحالات . وفي هذه الشروط ، من المؤكد أنَّـه لا طائل من إبدال p = q به الأمر كذلك ، ولكن ليس الأمر كذلك إبدال p = qاذا انتقلنا من p - < q الى  $(p. \sim q)$  ، لأن التعبيرين في هذه الحالة لم يعودا متعادلين : فالأول الذي نعبر به عن كلمة كريسيب συνάρτησις هي أقوى من مجرد التلازم الذي ينحصر في نطاقه التضمينُ الفيلوني ؛ في حين ان صيغة تلازمة محضة هي الصيغة التي تناسب للتعبير عن متوالية منتظمة ، اذن متبصرة بحوادث ، ولكنها مع ذلك ليست استلزامية . هكذا ربما تتوافق عند كريسيب الاطروحات الثلاث لَلتضمين اليقيني في المنطق ، والتـوقعيّـة والمصـير في الفيزياء ، ورفض اللزومية في الأخلاق،

<sup>(1)</sup> لتنذكر ان كريسيب كان يسقط المقدمة الثالثة للحجة الكبرى ، المؤولَّـة كموضوعية ضرورانيَّـة .

اذا أخذنا بهذا التأويل ، فمعناه أن كريسيب كان يميّز جيّداً بين صفين من المقدمات التضمينية ، حسب ما يكون المنتهى معتبراً كنهاية أو كمتوالية : في الحالة الأولى يكون ، المقصود ضرورة المنطق ، ويكون نفي المنتهـي ممتنعـاً ؛ في الحالـة الثانية يكون المقصود تنـاظماً تجريبياً ثابتـاً ، ويكون نفـي المنتهـي باطـلاً فقـط. والإشكال ناجم عن كون الأثنين واردين في نفس النموذج من الجملة : اذا كان هناك نهار فهناك نور اوحتى اذا كان هناك فهناك نهار من جهة ، ومن جهة ثانية ، اذا ولد أنسان عند ارتفاع الحرارة فلن يموت في البحر ، او اذا جرح في القلب فسوف يمسوت . واذا استندنا الى نص شيشرون ، فأن كريسيب يرفض أرجاع الشكل الثاني الى الأول ويقترح ، ليسجِّل الفرق ، ترجمة الثاني بمقدمة تلازميَّة بسيطة تكون معادلةً له ، ودار تساؤ ل عما إذا كان اله ١٤٥٥،٥٥١٥ لدى الرُّواقيين يسجُّـل تبعية منطقية أو مجرد ترابط محقق على الدوام: . ربما يجب الرُّد أنه ، بينها كان الميغاريّـون ينشدون رد التضمين المنطقي الى نوع من التلازم ، وكان ديودور نفسه لا يدخل فيه الضرورة الا ليعبِّر عنها في لغة محض تقريرية ، فان كريسيب كان بخلاف ذلك يتمسك بامتناع الحصرية . انما لا نرى بوضوح كيف يكن للمفهوم الظاهراني Phénaméniste للواقع الذي ينجم عن هذه الثناثية ان يتوافق مع الأطروحة الجوهرية في الرُّواقية . اطروحة عقلنة العالم التامة . وتقــع هكذا على الصعوبة المعروفة لدى كافة شارحي الرَّواقية وهي كيف يتوافق المعلـم التجريبي والمعلم العقلاني في العقيدة . اننا امام تخمينات ، ولا نخفي هشاشة الافتراض الذي ذكرناه.

إن بعض تراكيب المقدمات يشكل استدلالات . والاستدلال العقلي هو نظام

النلاحظ أن المحدثين أقترحوا أحياناً بأسمين مختلفين . وهكذا يقسم سيغورات Sigwart المقدمات و الأفتراضية ،
 إلى و تنبؤية ، ( إذا كان صحيحاً أن . . ) و و شرطية ، ( كلها كان كذا . . . ) . كذلك فأن كينز . M . إلى د تنبؤية ، و إذا كان صحيحاً أن . . . . .
 Keynes يسمى المقدمات الثواني و شرطية ، والأولى و أفتراضية ، أو و أفتراضية حقا . . . . .

هذا هو موضوع المساجلة بين بروشار وهاملان، التي تقوم على الناثل ، في أتجاهمين متعاكسمين ، بعين أحمد المفهومين مع الأخر ، وبروشار يذكر المتواليات التجريبية الدائمة على منوال ميل Mill ، ويرجع هاملان الى الضرورة السبينوزية .

قضايا ، بعضها يدعى مقدمات ووظيفتها البرهان على مقدمة أخرى تسمى النتيجة مثال ذلك تلازم هاتين المقدمتين اذا كان هناك نهار فهناك نور و هناك نهار تسمح بالآستنتاج هناك نور . واذ يسجّل الرُّواقيون الفرق لغوياً انما يقومون هنا بمايزة ظلّت ضمنية عند أرسطو ، وهي اساسية في منطق شكلي : انها ممايزة الأستدلال بأطراف ملموسة كها هو المثل الوارد اعلاه ، وممايزة المخطط الشكلي الذي نحصل عليه باستبدال المتحولات بأطراف ملموسة أي في مثالنا ، اذا الأول الثانسي ، والأول ، اذن الثانسي . وكان يسمّون هذه المخططات الأستدلالية جهات ، وكان يخصصون تسمية براهين للتطبيقات الملموسة لهذه الأستعارات (شيار أسل يقول إنه كان يجب انتظار نهاية القرن التاسع عشر حتى يجري المناطقة عليزة صريحة بين القضية وشكل القضية : ونرى ان الرُّواقيين كانوا ، على مستوى الاستدلال العقلي ، قد أجر وا ممايزة مماثلة ؛ الأمر الذي يدل عندهم ، بالمقارنة مع أرسطو ، على استيعاء أفضل لدور المتحولات .

بأية شروط يكون الاستدلال مفضياً الى نتيجة ؟ عندما تكون القضية التضمينية التي يتكون سابقها من تلازم المقدمات ولاحقها من النتيجة ، صالحة أوكها نقول اليوم ، عندما تكون قانوناً منطقياً ، قضية بينة ، ولهذا نقول بما يتوافق أكثر مع التعبير الحديث ؛ حتى نستطيع التعرف الى صلاحية الاستدلال التالي ، المردود الى شكل الاستعارة :

 $\frac{p \Rightarrow q}{\frac{p}{a}}$ 

<sup>(1)</sup> سنلاحظ أن الرواقيين يستعملون هنا مصطلحاً آخر غير المصطلح الأرسطو طاليسي . . . وليس ذلك من قبيل الرغبة في الأصالة كيا أقهموا غالباً ، ولكن لتسجيل الفارق بين طبيعة و قياساتهم ، وقياسات أرسطو [ . . . ] ان القياس الطبيعي ذا المقدمتين يسمى ، اذن عندهم ، برهاناً ذا حدين dilemme ؛ وهذه الكلمة تأخذ المعنى الذى نعطيها اياه اليوم ، الا متأخراً في القرن الثاني الميلادي ، مع البياني Hermogén هرموجين .

 <sup>(2)</sup> عندما تندمج الأثنتين ، مثلاً في ( اذا كان نهار فهناك نور ) والأولى ، أذن الثانية ) ، كانوا يتكلمون على مسبوكة ،
 وهذه تستعمل لاختصار الخطاب عندما تكون المقدمات طويلة .

<sup>(3)</sup> Sextus, Hyp. pynh., B137.

يجب ويكفي ان تكون التضمينية q=(q,p) قضيّة بيـنة . ان هذه الأطروحة بالغة الأهمية وتستحق بعض الشروحات .

نذكر أن لوكاسيوفيتز قد شدَّد كثيراً على كون أرسطو كان يعرض قياساته على شاكلة أطر وحات ، قوانين منطقية ، وان الـرُّواقيين كانـوا يعرضونهـا على شاكلـة استنادات أو مخططات استنادية ؛ لدرجة انه كان يرى في ذلك احدى المفارقات الكبرى بين المنطقين ، التي ينبغي وضعها على نفس مستوى المفارقة التي تفصل منطق اسهاء عن منطق قضايا / مقدمات . وبما لا شك فيه انـه قد بالـغ قليلاً في الأمور . فمن جهة يحدث لأرسطو ان يُعلم بقياساته ، خاصة عندمـا تدور حول أطراف ملموسة ، إعلاماً استنادياً . ومن جهة ثانية ، اذا آثر الرُّواقيون عدم الإعلام بقياساتهم إعلاماً تضمينياً ، فربما لا يكون ذلك لأسباب من النسق المنطقي وانما بسبب مصاعب تعبيرية كانت اللغة المشتركة تفرضها عليهم في غياب مصطلحات رمزية منطقية . لأنه بما أن الكبرى عندهم غالباً ما كانت تضمينية ، فأن إدخالها بدورها فيها يسبق التضمينية كان يستوجب ازدواجات نحوية فاضحة : اذا كان هناك نهار فهناك نور وهناك نهار ، هناك نور ، وامام بناءات « مخيفة ، كهذه ، كما وصفها فيلسوف حديث ، نفهم ان الناشرين المتتابعين لسكستوس ، مثلاً ، قد اعتقدوا بوجود اخطاء في المخططات فأنكبوا على ( تصحيحها ، ، جاعلين بذلك النصِّ غير معقول بالنسبة الى المنطقي .. . لكن المهم هو ان الرُّ واقيين لم يتراجعوا ، عندما ، كانت النظرية المنطقية تستوجب ذلك ، امام العاب لفظية بربرية كهذه ، فسجّلوا بذلك الأهمية التي يعلقونها على التمييز الصريح بين الشكل الأستنادي والشكل التضميني ، وهو تمييز ضروري لمنطقي حديث . وما هو أفضل أيضاً هو انهم كانوا يقيمون العلاقة الصحيحة بينهما : وهذا بالتحديد ما يعلم به معيارُهم للأستدلال الموصل الى نتيجة . وسندرك أهمية ذلك بالنسبة الى منطقىي ، اذا لاحظنا كما فعل B. Mates أن هذا المعيار تتقارب أشد التقارب مع ما يسميه كوين

<sup>(1)</sup> B. Mates ("Stoic logic and the text of Sextus Empiricus", American Journal of philosophy 1949, p. 290-298.

<sup>(2)</sup> Art. cité, p. 294 note 17.

Quine « قاعدة الأشتراط » ومع ما هو معروف في المنطق بأسم « نظرية الاستنتاج » ، التي تقيم الصلة بين علاقة التضمين المنطقية وعلاقة تقعيد المنطق المتناهية . وفي هذا المجال أيضاً ، من الواضح ان نظرية الرُّواقيين المنطقية متقدمة على نظرية أرسطو .

بعد ذلك يدخل الرُّواقيون عدة ممايزات على هذه الاستدلالات الموصلة الى نتيجة . اولاً وبالرغم عن كون صفة الصحيح لا تتناسب مبدئياً الا مع المقدمة ، فقد كانوا يتكلمون على استدلال صحيح في الحالة التي يكون فيها الأستدلال بدون مقدمات صحيحة او ، كما يقول سكستوس بشكل أوضح ، ليس فقط عندما يكون صحيحاً التضمينُ الذي يصل النتيجة بالمقدمات بل عندما تكون صحيحة أيضاً اللازمة التي تجمع المقدمتين . والتمييز واضح هنا بين صلاح الأستدلال الشكلي ، وهو مستقل عن صحة القضايا التي تؤلفه ، وبين الحقيقة المادية لهذه القضايا . ومما لا شك فيه ان ممايزة كهذه لم تكن غائبة عن أرسطو ، نظراً لأنها أساسية في موضوع المنطق الشكلي ، وهي متضمنة فعلاً في تصنيفة القياسات الى برهانية وجدلية وجدالية ، ومتضمنة فيا بعد وبشكل أعم في إبدال اطرات القضية الملموسة بالمتحولات . ولكن حسب معلوماتنا هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الأطروحة الأساسية وتصاغ بمثل هذه الصراحة .

وبالتالي هناك في عداد هذه الأستدلالات الصحيحة ، بعض الاستدلالات البرهانية وبعض الاستدلالات غير البرهانية . يكون الأستدلال برهاناً عندما يضع انطلاقاً من امور معروفة أمراً مجهولاً حتى حينه ، أي باختصار عندما يمضي من الواضح إلى غير الواضح ، مثال ذلك : اذا كان العرق يعبر الجلد فهناك مسام ، والحال فأن العرق يعبر الجلد ، اذن هناك مسام . بينا ان استدلالاً ينطلق من الواضح الى الواضح كما في ( اذا كان هناك نهار ، وبما ان هناك نهاراً ، اذن هناك نور ) ، ليس برهاناً لاحقاً لأن النتيجة كانت واضحة وضوح المقدمات ، وليس من داع فعلى للبرهان عليها .

ان القياسات ، بالمعنى الذي اعطاه الرُّواقيون هذه الكلمة ، والتي تستند اليها كل الأمثلة الواردة أعلاه ، ليست الأستدلالات الموصلة الموحيدة . لأنه يمكن لاستدلال ان يكون موصلاً الى نتيجة دون ان يتخذ الشكل القياسي . وبالتالي كان الرُّواقيون ، في انشغالهم بالشكلانيَّة ، يخصصون كلمة قياس للأستدلالات المعروضة في بعض الأشكال القانونية المقبولة ، ومشال ذلك ، بدلاً من الإعلام بالكبرى ( اذا الأول ، الثاني ) نقول ( بعد الأول يأتي الثاني ) فإن الأستدلال او الأستعارة لن يكون مع ذلك أقل استنتاجاً ، ولكنه لن يعود يعتبر استدلالاً . وبالتالي ، لن يكون أقل من ذلك أيضاً مع استلالات مُوصلة مثل : هناك نهار ، وبالتالي ، لن يكون أقل من ذلك أيضاً مع استلالات مُوصلة مثل : هناك نهار ، والثاني اكبر من الثاني اكبر من الثانث ، اذن الأول اكبر من الثالث . وقد نوقشت مسألة معرفة اذا والثاني اكبر من الثالث ، وقد نوقشت مصالة معرفة اذا واحدة .

ما هي اذن هذه الأشكال القانونية للقياس ؟ هناك خمسة أشكال اساسية ، تُعزى صياغتها صراحةً إلى كريسيب ؛ وتعتبر وحدها قياسات الأستدلالات التي يعبّر عنها إما بأحد هذه الأشكال واما انها تسير نحوها بموجب بعض القواعد المحددة جيداً (د) وان هذه القياسات الأساسية الخمسة ، التي بها يُصار الى برهنة كل القياسات الأخرى ، هي بنفسها معطاة بصفة الغير قابلة للأثبات ، أو بشكل صحة بصفة اللامثبوتات ، انها تلعب دور القضايا الأولى في نظام بديهي ، بعد ان توضع هي أيضاً في شكل مقدمة تضمينية . وهي معروفة لدينا بواسطة عدة مصادرة مستقلة ومتوافقة . ولنذكر ان المتحولات المرموز اليها هنا بالأعداد الترتيبية ، تمثل

الما يبدو أن البعض ، اد يُعاهون القياس والاستدلال المُوصِل لنتيجة ، أنما يعصلون أطلاق تسمية ، غبر قياسية ، على الأستدلالات التي كان لها مطهر القياس ولكنها لم تكن موصلة ، مثال دلك : ادا كان ديون حصان فهو كائن حي ، والحال فأن ديون ليس حصانا ، أذن ديون ليس كائنا حيا، Diogene VII. "8"

<sup>(2)</sup> Diogene, VII

المنبوت هي الترجمة الدقيقة ،بينها هناك ترجمة عير قابلة للاثبات Indemontrable لدى الرواقيين التي يخشى منها أن تعطى الأنطباع بأن الرواقيين يعطون صفة مطلقة لأنعدام البرهان . بيها اللامثبوت يشير إلى سبية المرهان . (4) Sextus, Hyp. pyrrh. 11, 157.

### قضايا وليس أطرافاً كما عند أرسطو:

- 1 . اذا الأول الثاني ، بما ان الأول ، اذن الثاني .
- 2 . اذا الأول الثاني ، بما ان الثاني ، اذن ليس الأول .
- ني آن ليس الأول والثاني ، عما ان الأول ، اذن ليس الثاني .
  - 4 . امَّا الأول واما الثاني ، بَمَا ان الأول ، اذن ليس الثاني .
  - 5 . اما الأول واما الثاني ، بما ان ليس الثاني ، اذن الأول .

نرى ان الرُّ واقيين وضعوا في أساس منظومتهم المنطقية اربعة مفاعلات تقديمية : النفي وثلاث واصلات ثنائية هي التضمين، التلازم والتعاند الحصري. والتركيب في اللامثبوت الثالث ، في النفي والتلازم ، يعادل عدم التوافق التقريري وهو لا تلازم . ولكن كان من النافل إضافة هذا الواصل الرابع ، لأننا نمتلك حتى الآن التلازم والنفي الكافيين للتعبير عنه . والى الأهتام بخفض عدد التصورات الأولى ينضاف بالطبع هاجس الحد من عدد القضايا الأولى . فنرى ، جيداً مثلاً انه بالنسبة الى كل من القياسات الأخيرة كان يمكن ان يبدو ، بالمهاثلة مع زوج القياسين الأولين ، من الطبيعي مضاعفة الصيغة والإعلام بالقياسات الثلاثة التالية :

3 مكرًّر . في آن ليس الاول والثاني ، بما ان الثاني ، اذن ليس الأول .

4 مكرًّر . اما الأول وإما الثاني ، بما ان الثاني ، اذن ليس الأول .

5 مكرَّر . اما الأول واما الثاني ، بما ان الأول ، اذن الثاني .

واذا لم يتراجع كريسيب امام هذا الإغراء واذا شعر بلا جدوى هذه الأضافة الثقيلة ، فأن ذلك يبيّن 1 انه كان قد ميّز بين حالة المواصلات المتوازية وحالة الموصلات المتعاكسة ، 2 انه كان يجيد ممارسة ابدال المتحوّلات (1) وبالتالي معالجتها

<sup>(1)</sup> بعد كريسيب ظن مناطقة آخرون ، رواقيون على الأرجح ، أنه من المستحسن إطالة هذه القائمة . ويبدو أن الفائمة المعمول بها في نهاية الأزمنة القديمة ، كانت تتضمن سبع أستعارات ، تقوم منها الأثنتان الأضافيتان ، مثل إضافة كريسيب الثالثة ، على نفي الأقتران ، ولكنها كانتا فضلاً عن ذلك تدخملان النفي على أحمد الأطراف المقترنة (ليس معاً : . لأول وليس الثاني . . ) أو على الأثنين معاً (ليس معاً : لا الأول ولا الثاني ) .

 <sup>(2)</sup> ليس هناك شك الآ بالنسبة الى التصمين ، الذي نعرف أنه يجتمل أربعة تأويلات مختلفة . وأننا سنتبنى ، في كتابتنا الرمزية الحديثة ، تأويل فيلون .

على نحو آخر غيركونها مجرّد اختصارات لغوية .

ان هذه الصيغ الخمس ، الممكن التعبير عنها في بديهيات النظام ، تحدد ضمناً الأطراف الأولى التي تمثل فيها وهي لا متحددات او بالأحرى لا محددات ، النظام ، ونلاحظ ان هذه المفاعلات الأربعة المميزة على هذا النحو من استعمالها قد أخذت بنفس المعنى الذي أخذت به المفاعلات المقابلة في حسابنا الحديث ، وبالتالي التعبير بلغتنا الرمزية عن هذه اللامثبوتات الخمسة :

ويمكن كتابة التضمينات التي تبرّرها ، على النحو التالي

- 1.  $((p \supset q) . p) \supset q$
- 2.  $((p \supset q) \sim q) \supset p$
- 3.  $(\sim(p \cdot q) \cdot p) = \sim q$
- 4.  $((p \otimes q) \cdot p) \supset \sim q$
- 5.  $((p \otimes q) \cdot \sim q) \supset p$

يقول لنا شيشرون ، من هذه اللامثبوتات الخمسة نستلخص نتائج كثيرة ، أي ان نبرهن بها على عدد كبير من الأستدلالات العقلية ، وذلك بحصرها في أحد اللامثبوتات بواسطة عدد صغير من القواعد ، تسمى مواضيع . نعلم ان الرواقيين كانوا يحصرون هذه القواعد في أربع لا نعرف عنها سوى اثنتين، الأولى والثالثة ، الأولى هي قاعدة الخفض الى الممتنع . والأخرى تعني انه عندما تنجم عن قضيتين قضية ثالثة ، ويمكن لإحداها ان تنتهي بزوج من المقدمات ، عندها تكون على حق في استنتاج القضية الثالثة من هذا الزوج الثاني من المقدمات . وفي استنتاج بقية الزوج الأول من المقدمة ومن المؤسف ان لا تصلنا القاعدتان الباقيتان ، لأن هذه الثغرة في معلوماتنا تحرمنا من وسيلة مراقبة ما إذا كان منطق الرواقيين يشكل فعلاً ، الثغرة في معلوماتنا تحرمنا من وسيلة مراقبة ما إذا كان منطق الرواقيين يشكل فعلاً ، الأاذا كان هذا الأدعاء موضع شك عند الأقدمين .

كذلك هناك ثغرة مؤسفة : فمن هذه « النتائج الكثيرة » التي نستخلصها من البديهيات الخمس ، وصلنا فقط عدد صغير جداً . بحيث أننا نجهل التطورات الواسعة التي ادخلها كريسيب على المنطق في الرسائل العديدة التي خصصها لهذا العلم ، . فذلك كما لوكان من كتاب العناصر Eéhents لأقليدس لم يصلنا ، مع القاعدة البديهية ، سوى بعض نظريات معزولة ، ومفتقرة إلى براهينها . وعلى الأقل ان ما نعرفه عنها له دلالة كافية . واليكم على سبيل المثال أثنين من هذه النظريات المنطقية الواردة في شكل استنادي تطابقي ، المعزّوة صراحة لكريسيب ، والتي ها علاقة واضحة جداً بالأول والخامس من اللامثبوتات :

إذا الأول الأول ، بما ان الأول ، اذن الأول .

أما الأول وإما الثاني وإما الثالث ، بما ان ليس الأول وليس الثانبي ، اذن الثالث .

يا لها من اكتشافات رائعة! سيهزأ ساذج مبرهناً بذلك على انه يزدري موضوع المنطق، وبالعكس تشهد هذه الأمثلة على المعنى الحاد الذي كان كريسيب قد أعطاه لموضوع هذا العلم، وبشكل أعم لمستلزمات نظام استنتاجي متشاكل. فهو لا ينسى ؛ حقاً، ان هاتين النظريتين هما بحد ذاتهما في غاية الوضوح: فالأول تشابه، كما الأخ، مبدأ الهوية؛ وإما الثانية فأن كريسيب ذاته يقول فيها أنها متيسرة حتى لكلب، لأن هذا يمارسها عندما ينهج طريقاً فيصل الى ثلاثة منارق، فيجرب على التوالي الأول والثاني بدون نجاح، فيسير عندئذ بعزم على الطريق الثالث. وإذا كان كريسيب يعلم بهذه النظريات فذلك لأنه من موقع تقدمه على سابقيه يعدد موضوعاً للبرهان، ليس تبيان أمور غير واضحة بل تنظيم مجموعة الثالم معزولة حتى ذلك الحين وتوحيدها في نظام استنتاجي. لقد لاحظنا تقدماً من هذا النوع في فكر أرسطو. وكما ان مباديء التناقض، الثالث المرفوع، النفي المزدوج، لن تمثل في عداد مصادرات نظام راسل وانما في عداد نظرياته، كذلك،

<sup>(1)</sup> لتعداد العناوين احتاج ديوجين لايروس الى عدة صفحات .

بنفس الروحية يبرهن كريسيب على البيّنات . ان المسألة هي في تحديد انطلاقة ، ليس كل المقدمات البيّنة بالضرورة ، بل المقدمات الكفيلة بتقديم القاعدة الدنيا للنظام . يضاف الى ذلك ، اذا عانى كريسيب من الحاجة الى مثول مقدمات تافهة كهذه ، في اعداد نظريات النظام ، فذلك دون شك لأنه يعي ضرورة عدم تضمين اي شيء ، في نظام منطقي ، خلال عمليات البرهنة ، وضرورة الصياغة الصريحة لكافة القضايا ، ولوكانت بيّنة تماماً ، التي سيتوجب استعماله فيا بعد .

اذا كنا نفتقر الى البراهين على هذه القضايا ، فهناك قضية أخرى قد اشار سكستوس ، لحسن الحظ ، الى كيفية برهاننا عليها ، والحقيقة ان المقصود هي حجة ريبيّة لأنيسيد يموس Enésidéme موجهة ضد نظرية الأشارات الـرُّ واقية ، لكنها مكتوبة ، قصداً بكل تأكيد ، بأسلوب الفلاسفة الذين تهاجمهم . وبعد الأعلام بها ، يتابع سكستوس ١١٠ : ﴿ سيغدو هذا واضحاً اذا قدمنا الأستدلال على شاكلة الأستعارة ، ثما يعطى : اذا في آن واحد الأول والثاني ، الثالث ؛ بما ان ليس الثالست ، لكن الأول ؛ اذن ليس الثانسي . وبما انه لدينا في ذلك συνημμένον يكون فيه السابقُ واصلاً ملازماً للأول والثاني ، ويكون فيه اللاحق الثالث ، ويأتي بعــد ذلك النفــي التنــاقضي لهــذا اللاحــق بالقــول ليس الثالث ، فأننا نستخلص منه ، بموجب اللامثبوت الثاني ، النفي التناقضي للسابق ، أي أذن ليس في آن الأول والثاني . وهذه النتيجة متضمنة بالقوة في الاستدلال لأنه عندنا مقدمات تتضمنها ، لكنها لم تتوصل بعد الى التعبير اللفظي . واذا وضعناها الى جانب المقدمة الباقية التي هي الأول ١٠ نحصل ، بواسطة اللامثبوت الثالث ، على النتيجة اذن ليس الثاني . وعليه فعندنا لامثبوتان : اولاً اذا في أن الأول والثاني ، الثالث ؛ بما ان الثالث ؛ إذن ليس في أن الأول والثاني ، وهذا هو اللامثبوت الثاني ؛ وبعد ذلك اللامثبوت الثالث على شكل ليس في آن

<sup>(1)</sup> Adv. Math., VIII, 235-236.

<sup>(2)</sup> BOCHENSKI, F. L., p. 149.

يترجم بوشنسكي فيقول : « الأولى » ( المقدمة ) بينها السياق يفرض بكل وضوح ترجمة : • الأول » أي المتحول الذي تتضمنه المقدمة الباقية ، نعني الصغرى .

الأول والثاني ، بما ان الأول ، اذن ليس الثاني » . من المفيد ايراد هذا النص الذي يمثل أهمية كبيرة لمحدث ، لأنه يبيّن ، كما كتب لوكا سيوفيتز بصدد هذه البرهان تحديداً : «كان المناطقة الكفؤون يستدلّون ، منذ الفي سنة ، بنفس الطريقة التي بها نستدل اليوم » (١) . ولا شك في ان الأمر سيزداد وضوحاً اذا نقلنا الكل ،

(1) (p.q) = r اللغة الرمزية الحديثة = r

(3) p (4)  $\sim q$  : پرهان

(p,q) (p,

إن هذا المثل الوحيد يكفي لأن يبين لنا براهين الرُّواقيين المنطقية ، واذا كانت بدون شك أقل تطوراً ، فعلى الأقل كانت قريباً كثيراً بمسيرتها ، من البراهين المتشاكلة في منطقنا الحالي بقدر ما كان يسمح بذلك غياب لغة رمزية .

وبعد تفسير هذه النصوص القديمة على هذا النحو بواسطة الأضواء التي يُسلطها عليها في أيامنا تجدد المنطق ، يبدو ان الرواقيين اذا كانوا قد جددوا في الكلهات ، لأنهم اولاً قد جددوا في الأمور . فمنطقهم ليس فقط ، كها فهمه بروشار ولا شلييه ، مختلفاً عن منطق أرسطو وأكثر تكيفاً مع فلسفتهم ، إنه اكثر عمقاً من منطق أرسطو ، بمعنى ان العلاقات بين القضايا ، التي اتخذناها موضوعاً للدراسة ، هي علاقات مفترضة مسبقاً في كل نظرية استدلال عقلي ، واذن في قياس أرسطو بالذات ، حيث تبقى فقط في الحالة الضمنية ، ما خلا بعض الأمثلة . ومن جهة ثانية ، يمكن القول إنه في مجاله الخاص قد دفع بالتحليل المنطقي بعيداً . ان التمييز بين الصريح بين ماسنسميه الحقيقة الشكلية والحقيقة المادية ، وكذلك التمييز بين الأستدلال والاستعارة ، والعلاقة القائمة بين هذا وبين التضمين البديهي الذي

(1) Arit. syll., p. 59.

يبرّره ، وتفسير القواعد التي بموجبها يعمل الاستدلال المتشاكل : ان كل هذا يشهد على وعي أفضل لمستلزمات منطق شكلي . وهذه ملاحظة ليس فيها ما هو ملزم لأرسطو . اذا تذكرنا ان المنصق ، الذي اسسه الميغاريون في نفس الزمن الذي تأسس فيه منطقه ، لم يبلغ مع الرواقيين تطوره الكامل الا متأخراً ، وبمساههات العديدين المتنالية . وأخيراً ، فأن التهمة الموجهة بشكل مألوف للرواقيين وهي الأنغاس في شكلانية عميقة ، تنقلب بنظرنا لصالحهم ، لأننا فهمنا ان هذه الأمور كانت بالنسبة الى المنطق شرطاً لازماً لتقدمه ، وحتى لتكوينه كعلم شكلي .

# الفصل الخامس

نهاية الأزمنة القديمة

بعد ثيوفراسط وكريسيب ، أنتهى العصر الإبداعي اللذي أستهله أرسطو والميغاريون ، كما لو انه لم يبق شيء جوهري يمكن اكتشافه في المنطق . لقد أستمرت المدارس الفلسفية ، لكنها أهتمت بمسائل أخرى . والآخرون ، اللذين بعد بداية العصر المسيحي ، شيشيرون الى خلفاء كريسيب أو ثيوفراسط ، سيعبرون على أغمض نحو ، مدللين عليهم فقط بأنهم « المحدثون » : الأمر الذي يوحي بأنه لم يكن أحد منهم فارضاً شخصيته . وان إحدى مميزات هذه الحقبة ، التي تمتد من القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن السادس بعد السيد المسيح ، هي ، فضلا عن افتقارها الابداعي ، ما يسميه بوشنسكي « تلفيقيتها » ، أي نزعتها إلى ان تلف في تعليم منطقي توحيدي ما هو صادر عن مدرستين كبيرتين متنافستين ، المشائية والرواقية . وانه لمن الواجب الكلام على تعليم بالذات ، لأنه يبدو أن الأعمال المنطقية في هذه الحقبة كانت ، في معظمها ، تمتاز بميزة الكتب المدرسية ، ان لم تكن شروحاً لنصوص كلاسيكية ، وبالأخص لأرسطو .

بيد أنه في هذا المجموع المحايد جداً والمُغْفَل الى حد بعيد ، ظهرت عدة اساء لمؤلفين لعبوا ، بصفات متعددة ، دوراً معيناً في تطور المنطق ، أو على الأقل في المعلومات التي وصلتنا عنه . هناك اولاً ، بالطبع ، اولئك الذين قدموا بالفعل شيئاً جديداً ، مها تكن متواضعة تلك المساهمة ، والذين أسهموا بذلك في تكوين ما سيسمى بالمنطق الكلاسيكي . هذه حال ابولي Apuléc وغاليان Galian في القرن الثاني ، وحال فرفوريوس Parphre في نهاية القرن الثالث وبويس في القرن الرابع . ثم الشارحون ، الذين لهم قيمتهم عندنا في تحديد تأويل

النصوص المعروفة ، وفي تعريفنا ، بالمناسبة ، على نصوص مفقودة . في بعض الأحيان تضيف شروحهم أيضاحات جديدة : مثلا عندما يستخلص الأسكندر الأفر وديسي ( القرن الثالث ) دور المتحولات ويمارس إبدال المتحولات ، للبرهان على قابلية التحول في الكية السلبية ؛ كذلك اليه ترجع ، ان لم نقل المبادرة ـ لأن الأمر موجود قبله عند ابولي وحتى عند أرسطوكما رأيناً - ، فعلى الأقل عادة الإعلام عن القياسات في الشكل الإستنادي . وهناك شارحُ آخر لأرسطو هو جان فيليبونُ (السادس - السابع) الذي أعطى تعريفاً لأطراف القياس يتجنَّب المصاعب المواجهة حتى حينه ، أي انه تعريف صالح أيضاً لكافة الأشكال ، اذ انَّه يقترح تحديد الطرف الأكبر بأنه هو الذي يكون محمولاً في النتيجة : وهذا تعريف سيجري ، فيما بعد ، تبنيه على نحو واسع . ومن هؤلاء الشارحين الذين يمكن أن يُضاف اليهم سامبليكوس Simplicuis ( القرن السادس ) ، يمكننا ان نقرب هُنا المؤلفين الذين ، دون شرحهم فعلاً ولكن بمناقشتهم أحياناً ، يعلموننا عن العقائد التي لم يعد بحوزتنا عنها شيء من الأعمال الأصلية . فالى جانب ديوجين لايرس ( القرن الثالث؟ ) لا بد بشكل خاص من ذكر سكستوس ابيريقوس ( القرن الثالث) الذي تعتبر كتبه الثلاثة Hypotyposes pyrrhoniennes ، وكتبه الأحد عشر Contre les Mathématiciens مصدرنا الرئيسي في معرفة المنطق الميغاري-الرواقِّي .

(1) De fato, I, 1; X, 20 لكلمة قضية التي يدخلها معنى أضيق عنده ، أنها تدل على المقدمة الأولى من القياس

الثاني ، وماريوس فيكتورينوس في القرن الرابع . ومارتيانوس كابيلا من القرن الخامس ، ولكن بويس ، بخاصة ، هو الذي حدّد للقرون التالية المصطلح المنطقي الأساسي ، سواء بترجماته لأعمال أرسطو المنطقية أم بشروحها وبأعماله الشخصية .

كذلك ابولي ، شاعر الحمار الذهبي ، كتب في الفلسفة ، وقد وصلنا كتابه Dedogmate platonis . وهو يتألف من ثلاثة أجزاء ، متطابقة مع التقسيم التقليدي للفلسفة الى طبيعيات وأخلاقيات ومنطق . وفي الجزء الثالث ، في الفلسفة العقلانية ، يدرس العلاقات بين القضايا الكلاسيكية الأربع المتايزة بمقتضى الكمية ، ويعلن انه لن يتردد في عرضها في صيغة رباعية ، . فبعد إعلامه ، على نحو دقيق تماماً ، بكل هذه العلاقات ، مع قواعد الأستناد التي تسمح بها ،



سنلاحظ اننا بينا نجد في هذه اللوحة ماثلة المتناقضات ، الأضداد وما دون الأضداد فأننا لا نجد فيها ذكر للتوابع . غير ان العلاقات الخاصة بها لم تُس : «كلاهها كليتان ، فأذا كانت بيّنة فأنها تؤكد جزئيتها ، بينا اذا كانت محذوفة فأنها لا تنفيها . وبالعكس هي الجزئية ، فأذا حذفت ، إنتفت كليّتها ، بينا اذا تبرهنت فأنها لا تؤكدها » . واذا كانت غائبة عن اللوحة ، فذلك لأنها ليس عليها ، في الواقع ، أن تمثل في لوحة متعاكسات . لأنه لا يوجد تعاكس حقيقي الا مع ثلاث علاقات أخرى : تعاكس تام وكامل Perfecta- integra بالنسبة للمتناقضات ؛ عاكس جزئي dividua بالنسبة للباقيتين .

الأفتراضي عند الرواقيين . وفيا بعد ، عند كانتيليان Quintilian ، سندل الكلمة ، بشكل أوسع كل تو . تصريحي ؛ وستنقل بهذا المعنى من لغة البيان الى لغة الفلسفة ، عند أبولي Apulée ، مثلا . وهذا هو المعمى الذي أحتفظت به الكلمة الفرنسية المقابلة مع الألتباس الذي تشجع عليه بين الإعلام وبين اللفظي وبين مضمونه الموضوعي .

ا الله عند المالية (101 ـ Apulea Opera omma, ed. G. F. Hildebrand, Leipzig, 1842, Vol. II., p. 265 et suiv. مناك شك حول نسبة هذا الجزء الثالث الى أبولي .

أننا نذكر ان أورغانون أرسطو ، كما وصلنا ، يبدأ بمقدمة كتبها فرفوريوس تُلميذ أفلوطين . وهو يقدّمُ تعديلاً على نظرية ما سيسمى فيما بعـد بـ المحمـولات Prédicables ، المتميزة عن المقولات التي هي الحوامل . فبينا تعتبر المقولات هي شتى طرائق الحَمْل ( حسب الكيف ، المكان ، العلاقة ، الخ ) ، تعتبر المحمولات هي شتى انواع الحمْل الممكنة ، واليكم كيف يوزعها أرسطو . بعضها يعبّر عن جوهر الموضوع ، إنيتُّه Quiddité كما سيقـال في القـرون الوسطـي [ . . . ] : فالقضية تكونُ عندئذ تعريفً ، كما في مشال الإنسان حيوان عاقبل. وإذا كان المحمول يُعلم بشيء ما ، دون ان يكون جوهر الموضوع ، ولكنه يكون مع ذلك منتسبًا إليه وغير منتسب، فهو شيء خاص ، مثل الأنسان موهوبٌ بملكة الضَّحك . واذا كان يُعلم بما عند الموضوع من شيء مشترك مع مواضيع أخري مختلفة عنه بنوع خاص ، فأنه يدّل على النوّع ، مثل الأنسان كاثنٌ حيّ . أخيراً ، اذا كان يعلمُ بمحمول يمكنه الانتساب الى الموضوع ويمكنه أيضاً عدم الانتساب اليه ، فأمر عارض مثلاً أن يكون الانسان ناثماً . ان هذه اللائحة من المحمولات المأخوذة في ترتيبها العكسي ، هي التي تُملي بمخطط الطوبيقا ان فرفوريوس يدخل عليها تعديلين : فهو يستبدل التعريف بالفرق ، وإلى النوع يضيف الجنس ( الصنف ) . وليست بعض الفروقات سوى تنوّعات ، ولكن تلك التي تستحق ان تسمى حقاً فروقات فهـي التي تسمح بمايزة الأجناس داخل نفس النوع . وان التعريف اذ يتم بالنوع وبالفرق النَّوعي فأن ادخال الفرق هذا يسمح بتحديد التعريف ، وبالتالي بأبعاده عن لائحة المحمولات . ومن جهة ثانية ، بينا لا يتمسك أرسط و في قياسه الا بالمقدّمات التي موضوعها طرف إدراكي ، أي ، حتى في حالة توسع أدنى لهـذا المدرك ، لهذا الجنس ، بحيث انه يكفي ان يُعد النوع في عداد المحمولات ، فأن فرفوريوس يأخذ أيضاً بالأعتبار القضايا المفردة ، تلك التي يدل موضوعها على فرد ؛ والحال فأن الفرد لم يعد من الممكن اسناده مباشرة الى النوع ، ولكن فقط للجنس ذي الأمتداد الأدنسي ، الجنس الله يكون الا جنساً ، الجنس المتخصص : اذن لا بد من مثول الجنس في عداد المحمولات . ان هذه النظرية ، التي ستسمى عندئذ نظرية Quinque voces ، ستصبح احدى قواعد تدريس المنطق في بداية القرون الوسطى . كذلك يتميّز منطقُ فرفوريوس بشكل أعمق ، عن منطق أرسطو ، بميزته الأمتدادية الصريحة . فإذا يتكلم على المحمولات . يفكر فرفوريوس بالواقع في الأصناف وفي متفرعات الأصناف . فهو لم يعد يقول إن المحمول ينتسب الى الموضوع ، بل يقول فقط إنه مؤكد من الموضوع ، أو أنّه مُقالٌ عن الموضوع ؛ ان النوع يشتمل على الجنس ، وهو يتخطى الجنس ذاته وحتى الجنس بالنسبة الى الفرد . ان المثال الكلاسيكي لتفرع الأصناف ، من النوع العمومي حتى النوع الخصوصي والفرد ، مر وراً بكافة الدرجات الوسيطة حيث كل طرف هو جنس بالنسبة الى الذي يسبقه ، ونوع بالنسبة الى الذي يليه ، هو التسلسل التالي : جوهر ،مادة ،جسد حي (حيوان) ،حيوان ،حيوان عاقل ،انسان (حيوان عاقل وأشهرها المخطط المعروف بأسم شجرة فرفوريوس ، صورة الشجرة التي تمثل جذعاً وأشهرها المخطط المعروف بأسم شجرة فرفوريوس ، صورة الشجرة التي تمثل جذعاً مشتركاً ، الجوهر مثلاً ، حيث تنطلق عدة فروع ، جوهر جساني وجوهر لا جساني ، وهذه تتفرع في عدة أغصان ، كالأجساد الحية وغير الحية ، وهكذا دواليك .

إن الشهرة التي نالها غاليان ، المشهور كطبيب ، في تاريخ المنطق يعود في جزء منه الى خطأ . فالتراث يعزو إليه انه انشأ بواسطة قياسات كان ثيوفراسطقد رتبها في الشكل الأول بوصفها «طرقاً غير مباشرة » ، انشأ شكلاً رابعاً وصف عندئذ بالشكل ( الغالياني » . وهذا الإسناد لا يقوم الا على عدد ضئيل من التصريحات اللاحقة والمشبوهة . وهي في الواقع منقوضة في نص لغاليان ذاته . حيث يستبعد صراحة قيام شكل رابع : « لا يمكن لهذه القياسات التقريرية ( المقولاتية ) ان تشكل في الشكال أخرى غير الثلاثة المذكورة . . . ، كها برهنت على ذلك في رسالتي حول البرهان » () . ولقد حل لوكاسيوفيتز () المسألة على نحو شبه حاسم . فأذا بدأنا

<sup>(1)</sup> Inst. log., XII, 26, 14-17; cité par Bochenski, F. L., p. 162.

الكتاب الوحيد الذي وصلنا من غاليان هو د مدخل الى الجدل ، فضلاً عن رسالة قصيرة في السفسطائية . (2) Arist. syll., p. 38-42.

بدراسة منهجية للقياسات المركبة او القياسات المتعددة ، نرى ان قياساً له أربعة أطراف مجتمعة في ثلاث مقدمات ، اذن مع طرفين أوسطين ، سوف يكون له أربعة أشكال اذا عالجناه وفقاً لنفس المباديء التي تظهر ثلاثة أشكال في القياس العادي ، والحال ، هل هذا ما كان يريد قوله غاليان ؟ هناك نص واضح نشر عام 1899 لسكولاني مجهول ، يقول : « اذا كان أرسطو يقول انه لا يوجد سوى ثلاثة أشكال ، فذلك لأنه لا يعتبر إلا القياسات العادية ، تلك التي لها ثلاثة أطراف . بنا يقول غاليان ، في رسالته حول البرهان ، انه يوجد شكل رابع ، لأنه ينظر في قياسات مركبة ذات أربعة أطراف » . وبالتالي جرى بعد ألتباس دمج الشكل « الغالياني » الرابع مع ما سيسمى الشكل الرابع للقياس الكلاسيكي الذي له ثلاثة أطراف ومقدمتان . هناك شخص آخر ، مجهول لدينا ، سيدخل شكلاً رابعاً ، في وت متأخر .

بيد أنه لغاليان صفات أخرى يمثل بها في تاريخ المنطق . فهو يضرب ، أولاً ، مثلاً على هذا التلفيق الذي يدمج المنطق الأرسطوطاليسي والمنطق الرُّواقي . ولا يجد غضاضةً في خلط المصطلحين ، فيدعو مثلاً « لا مثبوتات » الطرق الخاصة بالشكل الأرسطوطاليسي الأول ؛ وهو اذ يرفض ان يأخذ موقفاً من مسألة اولوية هذا المصطلح او ذاك ، انما يجاور المنطق التقرير والمنطق الأفتراضي (١١) معتبراً ان لكل منها مجال استعمال خاص به ، وبالتالي وبشكل خاص ، يضيف الى هذين النوعين من الأستدلالات ، صنفاً ثالثاً ، هو صنف قياسات العلاقة التي يعتقد أنه بامكانها ان تكون موضوعاً لنظرية شبيهة بنظرية الصنفين الآخرين من القياسات . واذا لم يقم هو نفسه بذلك ، فعلى الأقل تبيّن الأمثلة التي يضربها ان قد استخلص ما نسميّه قلب العلاقات (سوفرونيسك هو أب سقراط ، اذن سقراط هو أبن سوفرنيسك ) وتضمينها (يملك ثيون مرتين اكثر من ديون ، وفيلون مرتين اكثر من ديون ، وفيلون مرتين اكثر من ديون ) .

<sup>(1)</sup> أن غالبان Galien هو أيضاً الذي دُّرج أستعمال صفة و أفتراضية ، لمجمل القضايا المركبة أي ليس فقط القضايا و الشرطية ، و أو أفتراض بالمعنى الدقيق ) بل أيضاً القضايا التلازمية والتعاندية ، بأختصار القضايا التي تتطابق مع المقدمات الثلاث الأولية في اللامثبوتات الخمس .

ولقد وصلنا من بويس ، فضلاً عن كتاباته في الأخلاق واثبات العقيدة ، الترجمة اللاتينية للأرغانون الأرسطوطاليسي ، ما عدا أنالوطيقا الثانية ، لكن مع ايساغوجي Isagoge لفرفوريوس ومع شروحات وافرة لهذا الايساغوجي والمقولات والتأويل وكذلك شروحات الطوبيقا لشيشرون ، فضلاً عن بعض الأعهال المنطقية التي يعالج الجزءان الرئيسيان منها المنطق التقريري والمنطق الأفتراضي على التوالي ان وبواسطته بدأت القرون الوسطى تتعرف الى أرسطو ، وحتى أولاً بترجماته للمقولات والتأويل . وتمثل شروحاته عدة سهات غير أرسطوطاليسية ستتردد عبر القرون الوسطى حتى المنطق الكلاسيكي . وهكذا يُعلم بانتظام عن هذه القياسات التقريرية على شكل استنادات . كذلك نجد عنده ، في عدة مناسبات ي مربع آبولي المنطقي ، لكن مع المفارقتين التاليتين : فقد أكمله بأضافة المستبعات ، وألبسه مصطلحاً آخر ، هو الذي ظل مستعملاً : متناقض ، نقيض ، دون النقيض ، الموضوع ، المحمول ، العارض .

إن ما يستحق الأنتباه الخاص هو كتاب De syblogismo hypothetico فهو أولاً يقدم مثلاً جيّداً على هذا التلفيق الذي بموجبه يصار الى دمج عناصر متأتية من التيارين الكبيرين للمنطق الأغريقي ، المشائية والرواقية . ويبدو الأثر المشائي بشكل واضح . ففي مطلع الرسالة ، يستند بويس الى ثيوفراسط Vir amins بشكل واضح . فلي يضيف إليه أيوديم ، بينا لا يشير إلى الرُّواقيين . واما مصطلحه فتطغى عليه الأرسطوطاليسية ، وروحيّته مجهزة علناً وبشكل خاص بالمفاهيم الأرسطوطاليسية . غير ان بعض الأمثلة تأتيه من الرُّواقيين ( اذا كان نهار بالمفاهيم الأرسطوطاليسية . غير ان بعض الأمثلة تأتيه من الرُّواقيين ( اذا كان نهار بويس مكانة واسعة للقياسات الأفتراضية ، مما يشير الى مصدر رواقى بويس مكانة واسعة للقياسات الأفتراضية ، مما يشير الى مصدر رواقى

<sup>(1)</sup> Boece, dans la Patrologie Latine de MIGNF, Vol. 64, Paris, 1860

<sup>(2) 471</sup> B, 775 A, 800 A,

<sup>(3)</sup> R. van den DRIESSCHF, «Sur le De syllogismo hypothetico de Boèce», Methedos (Milon), 1949, p. 293-307.

ولو غير مباشر . وبما له معناه الخاص في هذه المسألمة النظر في طريقة استعماليه المتحولات. فنلاحظ اولاً انه يمشِّلها دائياً بحروف ، مثل أرسطو ، وليس بأعداد ترتيبية كما يفعل الرُّواقيون . يضاف الى ذلك انه يستتبع هذه الحروف او يستبقها بفعل الكون Être! ! اذا كانت A ، كانت B ، او . . . Si cum sit A, est B . . ومما لا شك فيه ان هذا الإدخال للفعل ليس حاسماً إطلاقاً لأنه من الممكن لـ (كانت) ان تعنى (كانت صحيحة ) وتستند عندئذ الى قضية ، وليس إلى أسم . ولكن الأمثلة المعطاة كبدائل للمتحولات هي على وجه التقريب اسهاء . مثل أنسان ، حيوان ، طبيب ، أبيض . أذن من المشكوك به كثيراً انه يمكن القول ان منطق بويس هو منطق قضايا (١) حتى وان كان صحيحاً انه يترجم هكذا بسهولة . ولكن ما تتوجب ملاحظته بشكُّل رئيسي ، لأنه يبين تماماً عدم رؤيــة بويس الفرق ، فهو أنه احياناً يدخل مثلاً مأخوذاً عن الرُّواقيين ويضع في نفس المرتبة مع الأمثلة المستوحــاة من أرسطو. ومثال ذلك عندما يصف الأندماجات الأربعة المكنة في القضية الأفتراضية حسبها يكون كل من طرفيها المكوِّنين ايجابياً أوسلبياً ، فيضرب مثلاً عن الأيجابيات المزدوجة ، Si dies est lux est معن السلبيات المزدوجة ، Si non est animal, non est hano : دون ان يرى ، في الظاهر ، ان المتحول هو في حالة dies est ، أي أنه قضية ، وليسdies وحدها ، بينا يبدو المتحول في الحالة الثانية انه فقط أسم ، حيوان ، يجب عندئذ إكماله بفعل الكون .

وقبل معالجة القياسات ، يعرض بويس نظرية المقدمات الأفتراضية ، مشيراً الله ما يميّزها عن التقريرية ، وهي المقدمات ذات المحمولات . ولا تخلو من الفائدة الملاحظة بأنها تبدو له كأنها ذات أفق أعم من التقريرية ، بمعنى انه يمكن دائماً التعبير عن قضية تقريرية بقضية افتراضية معادلة لها (ق) ولكن ليس العكس . وبالنسبة الى القضايا ، كما بالنسبة الى القياسات ، يستعمل عشوائياً كلمتي افتراضية وشرطية ، اذ أنَّ الكلمة الثانية ليست عنده بشيء آخر سوى الترجمة

<sup>(1)</sup> K. DURR, The propositional logic of Boethius, North Holland publishing Co., 1951.

<sup>(2) 835</sup> B.

<sup>(3) 832</sup> c., et 833 A.

اللاتينية للأولى (۱) . فهو يقدم القضية الأفتراضية تارة بداذا أن وتارة بدين وليس من المؤكد انه لا يضع احياناً ، على طريقته بدون شك ، إشدارة بدين الكلمتين ، لكنه من حيث المبدأ ، ليستعملها كمترادفتين (المحيف فقط من هذه الثنائية ليتجنّب هذه التسراكات له إذا التي تجعل بعض الصبغ الرواقية ومُرعبة ، فهو يميز بين نوعين من القضايا الحمليه (الأفتراضية): تلك التي لا يكون فيها اللاحق مرتبطاً بالسابق إلا على نحو عرضي ، وتلك التي يكون فيها مرتبطاً به كنتيجة طبيعية . ففي الحالة الأولى ، مثل اذا كانت النار حارة ، كانت الساء مستديرة ، ولا تعني القضية فقط انه بينا تكون النسار حارة تكون الساء مستديرة ، ولا تعني بما ان النار حارة تكون الساء مستديرة . وفي الحالة الثانية ، عندما يُقال مثلاً Oum homo sit, animal est rectam ac necessariam canse عندما ينخلص الى نتيجة لا تكون صحيحة فقط ، بل تكون ضرورية ، اننا نكتشف هنا ، في مصطلح أرسطوط اليسي ، ذكرى المساجلات ضرورية ، اننا نكتشف هنا ، في مصطلح أرسطوط اليسي ، ذكرى المساجلات الميغارية والرُّواقية حول الطبيعة .

إن هذا النص لبويس سيستعمل بدوره منطلقاً لتخمينات الوسطويين وتأملاتهم في التضمين . وان منطقياً حديثاً (الله نيتورَّع في ترجمة صيغة بويس (Uno secundum accidens, altero ut habeant aliquam naturae consequention) . by material implication, 2. by formal implication»: ب

ثم بعد انتقال بويس الى القياسات ، يَنكّب على وضع كشف دقيق للأشكال التي يمكن ان ترتديها ، مع الاهتهام الظاهري بأن يبني ، في نظرية القياس الأفتراضي ، ما يماثل انالوطيقا الأولى بالمقارنة مع القياس التقريري . ان القضية (هكذا يسمّى المقدمة الأولى) معروضة أولاً في الشكل الأبسط ، مع متغيراته

<sup>(1 : 833</sup> C.

<sup>(2) 834</sup> C.

<sup>835</sup> B- D.

<sup>(4)</sup> J. T. CLARK, Conventional logic and modern logic, Woodstock, Md. 1952, p. 38.

الأربعة ، حسبها يكون كل من طرفيه ايجابياً او سلبياً : اذا كانت A ، كانت B اذا كانت A ، ما كانت B ؛ اذا لم تكن A ، تكون B ؛ إذا لم تكن A ، لم تكن B ثم يتصوَّر بعد ذلك تراكيب أعقد ، دائهاً مع التنويعات التي يؤدي اليه أدخال النفي ، مثلاً التنويعات التي تنطلق من Si sit A, cum sit B, est C ومن A sit A, est A .

ونجد في عداد القياسات المبوَّبة على هذا النحو اللامثبوتين الأولين والأخيرين لدى الرُّواقيين ؛ وهذه تجتمع في صيغة واحدة ، ولكن ليس اللامثبوت الثالث (:) :

- Si est A, est B; atqui est A; est igitur B.
- Si est A, est B; et non est B; non est igitur A.
- Aut est A, aut est B; siquidem A fuerit, B nonerit; quod si A non fuerit. erit B; et di B non sit, erit A; si B fuerit, non erit A (4)

وعلى سبيل المثال نستخرج من الأشكال الأعقد ، الشكلين التاليين المتقاربين مع WI مثبوتين الأولين ، ولكن مقدمتها تحتمل ثلاثة أطراف مكونة ، وهما يدعوان ضمناً الى تعدى التضمين :

— Si est A, est B, et si est B, necesse est esse C; tunc enim si est A, etiam C esse necesse est.

845 B. 849 B et 853 A.

(3) لكننا نجده في طوبيقا الجزء الخامس ، الشيشرون ، مع تعديل في الترتيب وفي شرح بويس له . ومن المحتمل أن تكون لا تحد كريسيب عن اللامثبوتات الخمسة قد تعدلت قليلا في المدرسة السرواقية ذاتها ، قبل عصر شيشرون . وبعد ذلك سنجدها منوعة عموما في سبع بديهيات . مثلاً عن مارتيانوس كابيلا ( القرن الخامس ) وعند كاسبودور المعاصر لبويس . من المفيد أن نلاحظ أن كابيلا يُعلم بها على منوال السرواقييّن مع أعداد ترتيبية ، كمتحولات ، وبدون أضافة ( مزعجاً يكون ) ، ونتعرف عنده في ترتيب آخر الى اللامثبوتات ، ولا عند كريسيب ، التي يُضاف اليها الأربعة التالية :

(4) 845 B, 846 D, 847 D.  $(p w q) \cdot p : \neg \cdot q$   $(\sim p \neg \sim q) \cdot q : \neg \cdot p$   $\sim (p \cdot q \cdot p : \neg \cdot q)$   $\sim (p \cdot q \cdot p \cdot p : \neg q)$ 

—Si est A, est B, et si est B, etiam C esse necesse est; ât non est C, igitur A non est 1.

وأخيراً سنذكر على سبيل مثال قياس أفتراضي كلي ، الصيغة : Si est A, non est B; si non est A, non est C; dico quoniam si est B, non est C

ان كتابات بويس المنطقية تمتاز بالدأب أكثر مما تمتاز بالأصالة حقاً ، ولكن معه ، وقد سمّاه غرابمان Grabmaun « آخر الرُّومانيين وأول السكولاتين » ، نتقل من المنطق القديم الى المنطق الوسيط . وأهميته لا تعود الى ما قدّمه من جديد للمنطق ، وهو ليس بالشيء المهم ، بل تعود الى المعلومات التي يقدمها لنا عن المنطق القديم ودور الأنتقال الذي لعبه في وضع المنطق الوسيط .

<sup>(1) 856</sup> B et 858 B.

<sup>(2) 861</sup> B.

### الفصل السادس

## المنطق الوسيط

- 1. السهات العامة للمرحلة
- تاريخ وجيز
   إصلاحات المنطق القديم
  - 4. مساهات جديدة
    - ريون لول

Raymond Lulle

#### 1. السّمات العامة للمرحلة

لا يزال المنطق الوسيط غير معروف لدينا تماماً . فلم تبدأ دراسته إطلاقاً الا منذ بضع عشرات من السنين ، وبالتحديد حوالي العام 1935 ، دراسة جدية ، وذلك مع تأخر يزيد على نصف قرن بالنسبة الى تجدد الأهتام اللذي استثارت الفلسفة المدرسية عموماً لدى المحدثين . ولا نزال ، في أيامنا ، في مرحلة الاستطلاع بالنسبة الى كثير من النقاط . فلهاذا هذا التجاهل الطويل ؟

اولاً لسبب محض خارجي وبنوع ما لسبب مادي : صعوبة الوصول الى معرفة النصوص . فقبل الطباعة ، لم تكن رسائل وكتب الوسطويين موجودة الا بشكل مخطوطات . وقد حظيت المخطوطات الأشهر بالطباعة في نباية القرن الخامس عشر وفي مطلع القرن السادس عشر في باريس واوكسفورد وبولوني والبندقية ، ولكن هذه النشرات صارت نادرة هي الأخرى . واما بالنسبة الى مجموع الأعمال الأخرى فقد كانت مخطوطاتها تنام متخفية في المكتبات ، وكان معظمها غير مرتب ومحقق . اذن لم تكن شروط الدراسة قابلة للمقارنة بالشروط التي كانت تتمتع بها الأعمال المنطقية التي وصلتنا من الأزمنة القديمة . ولقد جرى اعادة نشر هذه ، في العصر الحديث ، مع جهاز نقدي ، مقرون غالباً بملاحظات وشروحات ، وفقاً لحاجة الترجمات! فيمكن الحصول عليها في الأسواق ، وتلاوتها بشكل مناسب ، في المنزل ، حسب المزاج مع الأستعانة بكل المعلومات التي كدسها الاختصاص العلمي المنطقية الوسيطة ، الا عندما تكون متضمنة في عمل فلسفي جامع ، كما هو الحال المنطقية الوسيطة ، الا عندما تكون متضمنة في عمل فلسفي جامع ، كما هو الحال عند البير الكبير او توماس الأكويني .

والحال ، فان هذا النقص له معناه . واذا لم تنشر ، او لم تجر إعادة نشر هذه الأعمال ، فذلك لأنها لا تهم أحداً . فقد كان المناطِقة ، المشغولون كلياً بأعادة بناء المنطق على أسس جديدة ، يظهرون تجاه المنطق الماضي لا مبـالاةً يمـكن مقارنتهـا باللامبالاة التي يمكن ان توجد ، مشلاً ، عند عالم الطبيعة تجاه الطبيعيات الأرسطوطاليسية او السكولائية . كان الوسطويون يتمسكون قبل كل شيء بالأفكار الغيبيَّـة أو اللاهوتية عند مؤلفيهم ، تاركين لأخصائيين محتملين مهمة درس كتاباتهم المنطقية الصرف . واخيراً يمكن ان تأمل لدى السكولائيين الجدد بوجود صورة لمنطق القرون الوسطى ؛ وبالتالي لا نفتقس في الأزمنية الحديثية الى رسائيل منطقية نيوسكولائية . ولكن صلتها بالمصادر هي بعامة صلة بعيدة ، وتبدو الصورة التي تقدَّمها لنا فقيرة ومشوهة . واليكم مثلاً الحكم الذي يصدره ، فيليب بويهز الذي كان أول مجدَّدي معرفتنا بالمنطق الوسيط ، الحكم الذي يصدره على المنطق الموسوم بالنيوسكولائية : « ان منطقاً كهذا هو في حالة تستدعي النقد ليس فقط من جهة المناطقة المحدثين غير السكولائيين بل أيضاً من جهة كل نيوسكولائبي مطلّع على تاريخ تراثه بالذات : فالأولون ينفون انه منطق جديد ، والآخرون ينفون انه سكولائي « مدرسي ١١٥١ .

ان هذه اللامبالاة عند المحدثين تجاه المنطق الوسيط، تُفسِّر من جهة ثانية تفسيراً واضحاً تماماً، اذا تذكرنا الفكرة الشائعة عن المنطق ؛ فقد كان من المظنون ان هذا المنطق كونته عبقرية أرسطو مرة واحدة والى الأبد ، وانه لم يشهد فيما بعد إلاّ بعض الأضافات التفصيلية . والحال ، لماذا الأهتام بمؤلفين لم يقوموا إلا بتعقيد علم جاهز مسبقاً ؟ ان برانتل ، الذي كان الوحيد تقريباً في القرن الماضي من حيث القيام بدراسة كهذه ، يصرُّحُ بأنه لم يضيع وقته في الأهمّام بثرثرتهم ، ولكنه مع ذلك يشعر بالشفقة حينا يرى مؤلفين بدون عبقرية ينكبّون حتى الاستنفاد في فرع محدود

<sup>(1)</sup> Ph. BOEHNER, Medieval logic, p. XI.

يذهب المؤلف الى القول بأن التطورات الحديثة في المنطق تبتعد عن منطق القرنين الثالث والرابع عشر أقل مما تبتعد عنها الكتب النيوسكولائية

نسبياً ، ويوضحون نية ادق التفاصيل ، ويضيعون بذلك قروناً في مجهودات فارغة لا تؤدي الا لدفع المنهج نحو العبثية Methode in den Unsinn zu Bringen . أن الرأي العام ، وان لم يصدر دائياً حكياً قاسياً كهذا على المؤلفين الوسطيين ، فقد كان يقول ، اذا وضعت جانباً بعض التفاصيل وبعض الفروقات في التعبير والمصطلح ، فأن المنطق الأرسطوطاليسي ، المنطق الوسيط والمنطق الكلاسيكي لم تكن تشكل الا عقيدة واحدة ، ان فكرة غياب أصالة المنطق ما بعد الأرسطوطاليسي كانت منغرسة في الأذهان لدرجة أننا حتى في أيامنا ، وبعد بوول Boole بقرن ، نراها تظهر ، كها في هذه الرسالة النيوسكولائية (ع) حيث يمكن أن نقرأ عن منطق أرسطو :

Logica tamen ipsius prefecta est: nihil ipsi addi potest, neque additum est in decursu sdeculorum.

ان إنبعاث المنطق في عصرنا هو الذي استرعى الأهتام ، على نحو متناقض نسبياً ، بالمنطق الماضي ، ووقر الآلات العقلية التي تسمح بفهمه على نحو أفضل ، وبتقويم أصالته . وقد أفاد المنطق الوسيط من هذه النظرة الجديدة ، كما أفاد منها منطق الرواقيين وحتى منطق أرسطو . ان ذلك كان يفترض تلازماً يقوم بين المناطقة الجدد المهتمين بتاريخ علمهم وبين السكولائيين الجدد المنفتحين على المنطق الحديث . ولقد لعب لوكا سيوفيتز دوراً كبيراً في هذا التلاقي . واننا ندرك لماذا كان الباحثون الذين انكبوا منذ ثلاثين سنة على دراسة المنطق الوسيط عن كثب ، هو في الباحثون الذين انكبوا منذ ثلاثين سنة على دراسة المنطق الوسيط عن كثب ، هو في معظمهم وبالأصل خاصة من آباء الكنيسة البولونيين . وهكذا كانت بداية تصنيف وتدقيق المخططات ونشر النصوص وتأليف الدراسات الفاردة Monojiaphies ،

انهامؤًقتة ، لأنه طالما ان التنقيب عن هذه المخطوطات لا يزال جزئياً ، فأن كل محاولة لربط بعض نقاط تاريخية معزولة بخط متواصل ، ليس لها سوى قيمة تقريبية

<sup>(1)</sup> PRANTL, ouv. cité, 11, 8; BOCHENSKI, F. L., p. 9-10.

<sup>(2)</sup> Ph. BOEHNER, Medieval logic, p. 115

<sup>(3)</sup> Ph. BOEHNER, et Ernest A. MOODY, Truth and consequence in mediaeval logic, Amsterdam, North Holland Publishing C2, 1953;-voir également BOCHENSK1 et KNEALE.

وتخمينية . فكيف التأكد اذا كان الظهور الأول الذي نعرفه عن نظرية كهذه هو حقاً الأصل ، وكيف نتابعه بعد ذلك في تطوراته ، في علاقاته مع نظريات جديدة ، وكيف الحكم على المؤثرات ؟ ذلك لأنه لم يكن من عادة اولئك الباحثين ذكر مصادرهم . لكي يبدأوا كانوا يكتفون ، بالقوة ، بالأعمال المطبوعة بحكم شهرتها ؛ ولكن الأعمال الأشهر ليست بالضرورة هي الأكثر أصالةً ؛ وبقدر ما نسى ، او على الأقل بقدر ما نحلل اعمال مخطوطة مهملة ، فأن الأفق يتحرك . في هذه الظروف ، وبالرغم عن كون المقصود هو تطور يطال عدة قرون ، فأن الحكمة تدعو الى رسم لوحة عادية ، أكثر من وضع تاريخ حقيقي ، حيث تظهر المراحل الكبرى لهذا التطور ، ببقع كبيرة ، ومن ثمّ الى تقديم إجمالي لكل من المواضيع الرئيسية ، بغض النظر عن أدخال الإسناد فيها الى هذا المؤلف او ذاك ، عندما يكون الأمر ممكناً .

إلا أن بعض السهات العامة تميّز مجمل المرحلة وتضمن أصالتها ليس فقط بالنسبة إلى المنطق الرمزي الحديث بل أيضاً ، وخلافاً للرأي السائد منذ أمد طويل ، بالنسبة إلى المنطق القديم وبشكل أخص بالنسبة إلى المنطق الأرسطوطاليسي . وعليه ، فأن بوشنسكي ، في المنطق الغربي ، بين ثلاثة « أشكال » متتالية ، لكل منها مزاياه الخاصة ويعترف بسياء خاصة بين المنطق اليوناني القديم والمنطق الرياضي الحديث مروراً بالمنطق السكولائي في العصور الوسطى .

لنذكر اولاً ماذا كان حينئذ وضع المنطق ـ ويقال أيضاً وضع الجدل ـ في مجمل المعرفة ، كما كانت منتظمة في الجامعة التي نشأت في القرن الثاني عشر ، كان يدرس في كليات الفنون التي كانت ، بنحو ما ، الجذع المشترك المهيء لدخول الكليات العليا ، كليات اللاهوت والحقوق والطب . وفي تلك الكليات كان التعليم يتبع المنهاج الذي كان مارتيانوس كابللا قد وضعه منذ القرن الخامس ، في كتاب ظل شهيراً لوقت طويل ، يحمل عنواناً عجيباً . De nuptiis philologiae et Mercuri الثلاثي بعد النحو والبيان ، وبموجب المنهاج ، يأخذ الجدل مكانه في آخر trivium الثلاثي بعد النحو والبيان ، وبين الفنون ، التي تسبق مباشرة الفروع الرباعية quadrivium أي الحساب ، الفلك والموسيقى . وهذا لا يمنع ان يظهر المنطق في مستوى آخر في

الكليات العليا وخاصةً في كلية اللاهوت . حيث تستعمل استعمالاً واسعاً كوسيلة محاججة وبرهان . فكان يستعان به لتبرير العقائد ، ولنقض الهرطقات . يلاحـظ إميل برهييه Em. Bréhier : « من الثابت ان قضية العصر الفكرية الكبرى ، هي تجدد تعليم اللاهوت بأستعمال الجدل ؛ وحول هذه المسألة دارت كافة النقاشات والمنازعات » ١١٠ . وعندما نصل الى القرن الرابع عشر ، يتابع برهييه ، ﴿ يَعْدُو المنطق حينئذ أقل اعتبار كعلم نظري منه كترسانة تحتوي على أدوات المحاججة ، 2، اذن نحن امام وضع بالغ التعقيد: ففي كليات الفنون ، كان يجرى تعليم المنطق كعلم ، بينا كان يستخدم بعد ذلك كفن في الكليات حيث تُعلم العقائد . ولهذا فمن العبث تماماً التساؤل عما إذا كان المناطقة الوسطويوين يتصورون علمهم بمثابة علم بين العلوم ، على منوال الرُّواقيين ، او كفن تحضيري لكل علم ، على طريقة أرسطو. فالأصح أنهم كانوا يقفون موقف بويس الذي كان يقول أنه في آن علم والة للعلم . وحتى كان من الأحسن القول ان القضية المطروحة على هذا النَّحو لم تكن في نظرهم ذات مغزى كبير . فالتمييز الرئيسي ، عندهم ، لم يكن بين الفنون والعلوم ، بل كان ذلك الذي يفصل الفنون الآلية او العبودية عن الفنون الحرة ، وكانت هذه الأخيرة تشمل كافة النشاطات العقلية الشريفة والمجرَّدة ، بما في ذلك ما سنسميه في النتيجة بالعلوم .

ان ما يجدر التشديد عليه ، كما فعل مودي ، هو ان المنطق يتدخل على مستوين ، وانه ينبغي البحث في المستوى الأدنى ، مستوى ( الصناعيين ) كما كانوا يسمونهم ، عن المنطق الذي سيوصف في أيامنا بالعلمي او بالشكلي . انما ( بيناكان تدريس المنطق يواصل سيره على هذا الأساس الشكلي في كليات الفنون ، كان لاهوتيو القرن الثالث عشر ، المتأثرون بالأدب الفلسفي الجديد المترجم عن اليونانية والعربية ، قد تعاطوا بتنظيرات ومناقشات ابيستمولوجية وميتافيزيقية ادت الى ولادة نوع من « المنطق الفلسفي ؟ . و بما ان هذه المناقشات الفلسفية كانت تستعمل

<sup>(1)</sup> La philosophie au Moyen Age, Paris, Albin Michel, 1937, p. 110-111.

<sup>(2)</sup> Ib., p. 376.

بانتظام مصطلحات المنطق الشكلي التقليدي ، فقد كان هذا المنطق متأثراً بالمفاهيم النظرية التي أحتفظ بها حتى الحقبة الحديثة . . . فالمعنى الأول لما يُدعى و الإسهانية ، عند اوكام Occam ، هو رفضه خلط المنطق مع الميتافيزيقا . . وذلك بكل وضوح لأن هذا المنطق الأوكامي كان منطقاً شكلياً يمكن ان يأخذ به ويستعمله السكولائيون من كل المشارب ، بغض النظر عن الخلافات الميتافيزيقية او المعرفية التي كانت تقسم السكوتيين والطومائيين ، أو الواقعيين والأسمانيين . . . وبسبب عدم ادراك هذا التمييز . . . أنقاد كثير من مؤرخي الفلسفة الوسيطة الى هذه النتيجة المناقضة وهي ان كل السكولائيين الكبار في القرن الرابع عشر كانوا « اوكاميين ، فقط لأنه كانوا جميعهم يستعملون نفس المنطق الذي أستعمله اوكام » (۱) .

وإذا كان من الأسهل علينا اليوم في تأريخ المنطق الوسيطان نغض الطرف عن علاقاته مع العقيدة ، فلا يمكننا السكوت كلياً عن مسألة ميتافيزيقية تتصل به أتصالاً وثيقاً ، لأنها إذا كانت لا تنتمي إلى المنطق مباشرة ، فأنها على الأقل تنتمي الى فلسفة المنطق . والمقصود بذلك المعركة الشهيرة حول الكليات (ع) universaux احتلت مكانة كبيرة في المجادلات الفلسفية في القرون الوسطى . فيا هو المركز الرجودي لهذه الكيانات التي تدل عليها الحدود العامة . فيا يتعدى المدارك التي تثيرها هذه الحدود في اذهاننا ؟ فهل هذه الكليات هي postrem أو postrem أو postrem أي : هل هي ، على طريقة الأفكار الأفلاطونية ، جواهر قائمة بذاتها ، منفصلة عن الأفراد الملموسين الذين تتحقق فيهم ، كها هو حال الناذج بالنسبة الى نسخها المتعددة ؟ ام ، كها كان يعتقد أرسطو ، ان جواهر كهذه موجودة فقط في الأفراد المتعددة ؟ ام ، كها كان يعتقد أرسطو ، ان جواهر كهذه موجودة فقط في الأفراد

<sup>(1)</sup> MOODY, Truth and consequence, p. 5-6.

<sup>(2)</sup> أصبح من المسلّم به اليوم أستعيال صفة كلي مقابل صفة جزئي في القضايا ، وعدم أستعيالها في الأطراف التي توصف بأنها عامة أو مفردة ـ وتكون في الحالة الأولى عامة نسبياً حسب هرمية الأنواع والأجناس . ويمكن وصف القضايا بأنها عامة أو فاردة حسبها يكون موضوعها طرفاً عاماً أو فارداً ، ولكن بمعنى أن القضايا الجزئية في المنطق الكلاسيكي ستكون عامة مثل الكليات . ولقد شدّد Goblot على ضرورة عدم الخليط بين و الكلي والجزئي وهما سيات شكلية للأستدلال ، مع العام ، الخصوصي والمقرد التي تستند الى مادة الاستدلال والجزئي وهما سيات شكلية للأستدلال ، مع العام ، الخصوصي والمقرد التي تستند الى مادة الاستدلال (160 Traité de logique, Paris, Colin, 1918 أفامة تعارض أعرج بين العام والجزئي . ولكن في القرون الوسطى ظلت كلمة كلي تستعمل في الأطراف كما في المفاهيم .

الملموسين ، حيث يستخرجها عقلنا بعملية تجريدية ؟ ام اخيراً ليس لهذه الكليات وجود آخر الا في الفكر الذي يتصوّره ، فليس هي بشيء آخر سوى ، أفكار عامة » ، كما نقول اليوم ؟ وحتى اذا تعمقنا اكثر ، الا يتوجب استبعادها من الفكر ، وحذف المدارك العامة والكيانات العامة ، وعدم الأعتراف بالعمومية الا للكليات ، نظراً لقدرتها على أرشادنا ، بطريقة لا متناهية نسبياً ، الى كثرة من الأفراد ؟ كما نرى في هذا المخطط ، الذي يحتاج بدوره الى التدقيق ، فأن التعارض بين « الواقعي » و « الأسمي » لا ينحصر في بديل حاد . فلا بد على الأقل من التمييز بين شكلين من الواقعية ، يكن تسميتها واقعية متعالية وواقعية متلازمة ، وكذلك لا بد من التمييز بين أسمية بحصر المعنى بين أسمية معتدلة ، كتلك التي وصفت احياناً بالمفهومية ، وبين أسمية بحصر المعنى يكن الشك بوجود شكلها المتطرف ، اللهم الا في ذهن اولئك الذين كانوا يتهجمون عليها بتشويهها وتحريفها .

لقد طرح فرفويوس المسألة بوضوح ، في مستهل الايساغوجي ، ولكنها ما تلبث أن تأخذ طابعاً ميتافيزيقياً . كتب : « اولاً فيا يتعلق بالأنواع والأجناس ، مسألة معرفة اذا كانت موجودات قائمة بذاتها ، او انها مجرَّد تصورات ذهنية ، واذا قلنا إنها موجودات جوهرية ، فهل جُرْمية أو غير جُرمية ، واذا كانت أخيراً منفصلة او غير موجودة الا في الأشياء الملموسة وبموجبها ، فأنني سأتجنب الخوض فيها ! ففي ذلك مسألة عميقة الغور ، تتطلب غوصاً مختلفاً تماماً وأوسع ، ال اله هذه الجملة البسيطة هي البذرة التي ستخرج منها كل المساجلات حول الكليات .

وكانت ، طيلة القرون الوسطى العليا . تهيمن بواسطة فرفوريوس ذاته واوغسطين ودنيز الاريوباجي ، التأثيرات الأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة ، وكانت واقعية الجواهر تلقى الاستحسان . وهكذا ، كان Jean Scot Erigéne ، في القرن التاسع ، يضع في الله « الصورة الخالدة » التي خلقت على منوالها في العالم شتى الأجناس ؛ وبالمقارنة مع هذه الصور المثالية الأولى ، ليس وجود الأفراد سوى وجود ثانوي وفرعي . ولكن ظهرت في القرن الحادي عشر نزعة

<sup>(1)</sup> Frad. Tricot, Paris, Vrin, 1947, p. 11-12.

صريحة لدى بعض المؤلفين ، مثل غالان الكومبوتي Garland le Computiste ومختلف الأطباء ، لرفض الوجود لشيء آخر سوى الأفراد أنفسهم ؛ وأدت هذه النزعة بشكل طبيعي لجعل العمومية تسيطر على اللغة وحدها . وهذه الإسمانيَّة ستظهر بشكلها المتطور لدىRoscelin ، ففي تلك الفترة وتلك المناسبة ستبدأ حقاً المعركة حول الكليَّـات . وبالتالي كانت هذه الإسهانية Flatus vocis ، حرقها رسُّمياً سنة 1092 . ذلك ان عقيدة كهذه كانت تبدو متعارضة مع المعتقدات ، ولا سيا مع معتقد التثليث ؛ لأنه اذا كان لا يوجد كيان مشترك يضمن الوحدة للأشخاص الألهيين الثلاثة ، فنصل الى ربوبية مثلَّثة . وعندما أمحى أثر أفلاطون في القرون التوالي ، اما نفوذ أرسطو ، وهو أرسطو متنصرن على يد توماس الأكويني ، فان الأطروحة التي دعوناها اسمية متلازمة ستكرس ، على نحوما ، كعقيدة رسمية . الا اننا نشهد في أواخر القرن الثالث عشر ومطلع الرابع عشر ، عودة هجومية للأسمانيَّة ، اذ تم الأنشقاق بين اتباع المدرسة القديمة ، Les antiqui ، المستمسكين بفلسفة أرسطو بكليتها وبتكيفها مع معتقدات الكنيسة ، وبين أتباع المدرسة الجديدة Les moderni ، الذين اعترضوا على صحة المنطق المذكور ، وسعوا بخاصة الى استخلاص منطق المجادلات الغيبية والاهوتيو لردّه إلى صعيد اللغة() . إن إسهانية ، اوكما يُقال « حدية » الأوكاميين ، تظهر بذلك ليس تعقيدة غيبية متعارضة مع عقيدة الواقعيين ، بل كرفض للميتافيزيقا ، أو على الأقل كرفض لأدخال الميتافيزيقيا في علم لا مكان لها فيه . وهذه اكثر من وقفة اعقتادية ، أنها وقفة منهجية تدعو الى رد المنطق الى وظيفته Scientia Sermacinalis . فبالنسبة الى عالم المنطق لا تعود الكلية إلا إلى الأطراف

(1) Cf. KNEALF, D. L., p. 245: «

في القرنين الرابع والخامس عشر ، كان المُحدثون ناشطين جداً في وضع حذلقات منطقية ؛ وكرد عليهم ، أصبحت جماعة القديم ، الحزب الذي يرغب في تأسيس التربية على L'ars vertus ( لا سيا على المقولات ) وعلى الفلسفة الواقعية ( أي الفيزياء والميتافيزياء المنسوبة إلى توما أو سكوت ) أكثر نما يرغب في تأسيسها على تطورات المنطقة الحديثة التي أعتبروها مملة وباطلة ، وتأسس في كليات الفنون أختيار بين الحياة الحديثة والحياة القديمة ، حتى أن الأمور بلغت في بعض الجامعات مبلغ المعارضة بين كليتين فنبتين معايزتين ومتخاصمتين إلى حد ما .

والحدود ؛ وأن يكون حدٌ ما كلياً يعني فقط قدرته على تأدية دور المحمول لمجموع من المواضيع . إنه كلي ليس بذاته ، بوصفه كلمة مجردة ، ولا بالاستناد إلى كيان كلي ، وإنما فقط ، بما يمكن أن يُعزى ، حقاً ، إلى كثرة من الأفراد .

غقال في النوع الذي ينتمي اليه ، الى جنب اننحو والبيان ، كنوع من أنواعها . وعندما كان يُراد تمييز المنطق من هذه الأنواع ، كان يسمى أيضاً علماً عقلانياً وعندما كان يُراد تمييز المنطق من هذه الأنواع ، كان يسمى أيضاً علماً عقلانياً Scientia rationalis وذلك بالتلاعب على مععني كلمة لوغوس . لكن علم العقل هذا لم يخرج عن كونه احد علوم اللغة . فالنحو يعلم كيفية التكلم الصحيح ، والبيان يعلم الكلام الفصيح ، واخيراً يعلم المنطق على الكلام الحقيقي ، اذ يعلم كيف يجب اجتناب اخطاء الاستدلال وكيف تقديم الأدلة الصالحة . ومودي يقدم لنا آبيلار Abélard ، الذي يمكن النظر اليه من عدة مواجهات كباعث للمنطق الوسيط ، كعامل عسك بيد اعال بويس النطقية ، وبيد أخرى اعمال برسيان (المنطق المنطق) . Institutiones grammaticae

هناك لغة تظهر في ثلاثة أشكال . وهذا التمييز الذي يمكن اعادته الى أرسطو وحتى الى أفلاطون ، ذكره بويس بصراحة ، وهو تمييز علمه الوسطويون بوجه عام ؛ فالى جانب اللغة المحكية واللغة المكتوبة ، لا بد أيضاً من ان تؤخذ بالاعتبار اللغة الصامتة التي تحكيها النفس مع ذاتها . ولكن بهذا الشكل او بذاك ، فأنها هي نفس اللغة ، وهذه اللغة هي اللاتينية اساساً ، فلم يظهر ابداً انه خطر ببال العلماء الوسطويين انه يمكن التفكير علمياً ، ان لم يكن بلغة أخرى غير اللاتينية ، فعل الأقل بلغة ذات بنية تختلف اختلافاً واضحاً عن بنية اللاتينية ؛ وان انتقال اعمال أرسطو اليونانية الى لغات سامية كالسريانية والعربية لم يظهر انه قد هزهم كثيراً من

<sup>(</sup>L. Ct. Hugues de St. VIC TOR, dans Migne, patrologie latine, Vol. 176, Paris, 1880, col. 749-

<sup>(2)</sup> Ouv. cite, p. 2.

هذه الناحية الله و بالتالي يقوم منطقهم بشكل حوهري على تحليل اللاتينية العلمية التي كانوا ينظرون اليها ، على ما يبدو ليس كلسان بين ألسنة أخرى بل كتتمة للغة بلغت درجة عالية من العقلانية . وبدون السعي لأظهار التناقض بالقوة ، يمكننا القول إن علاقة المنطق باللغة تكون عند ثند على عكس ما ستكون عليه عند معاصرينا ، عندما ينتهي المطاف بهؤلاء الى التقريب بين الأثنين الى حد تعريف المنطق كلغة . لأن اللغة الرمزية عند المناطقة المحدثين هي بناء يتحرّر من عوارض وتقلبات اللغات الطبيعية ، لتتطابق مع متطلبات المصطلح المنطقي : فاللغة الرمزية مأخوذة ، مبدئياً ، على صورة البنى المنطقية ، بينا الوسطويون كانوا بخلاف ذلك يستندون الى لغة طبيعية معينة ، شاءت أحداث التاريخ ان تكون تلك التي يعارسونها في نشاطهم العلمي ، لكي يظهروا بواسطتها ، وبعمل نقلي ، البنى المنطقة .

وربما نفهم على نحو أفضل أحدى السهات المميزة للمنطق الوسيط بمجمله وهي سمة لم تعرف بوضوح تام الا مؤخراً ، في ضوء تحليلات المنطق المعاصر . فبدلاً من الإعلام بمعارفهم المنطقية على شكل قوانين مباشرة ، كان الوسطويون يفضلون وصف هذه القوانين فقط ، فيقولون ما هي عليه ، أو انهم يصوغون القواعد التي تأذن بها ؛ والخلاصة انهم كانوا بالمقارنة مع القوانين المنطقية يعبرون بلغة القواعد . صحيح ان الإعلام بقواعد المنطق موجود لدى أرسطو ، ولكننا نذكر أخيراً أن أرسطو يعلم بمنطقه القياسي على شكل قوانين ، والحال ، حتى عندما يعرضون مذهب أرسطو ، فأن الوسطويين يتناولونه بشكل مختلف : فهم يذكرون القواعد الواجب

<sup>(1)</sup> في نظرهم وحدة اللغة هي بنوع ما وحدة مكتسبة محقة . فاللغات الثلاث النازعة الى استعادة وحدتها ، المفقودة منذ عقاب الله لبناة برج بابل ، هي العبرانية واليونانية واللاتينية . أنها بنظرهم اللغات و المقدسة ، كما يصفها بذلك Asidore de Sexille أينر يدور الأشبيلي ، تلك التي نزل بها الوحي الألهى .

Cf. ph. wolfe, the awakening of europe, lenguin books, 1968, p. 85.

وظل هذا الابتسار (المفهوم الشائع) حيا حتى زمن متأخر. يدكر Peirce أن النعب العربي الذي نشره عالم غربي والذي يعترف له العرب الفسهم بأنه متمكن من لغنهم أكثر منهم ، جرى أنتقاده من قبل أستاذ سوبر عالم يتهمه بأنه أتبع نهجا يبدو صحيحاً لمن ينطقون بالعربية ، بدلاً - كها يقول الناقد - « من أتباع المناهج الأغريقية - اللاتينية ، .(Collected papers, Vol. IV, p. 33 nore)

انتهاجها لبناء قياس صحيح ، او انهم يصفون الرسوم القياسية المؤدية الى نتيجة . لنذكر مثلاً القياس الذي يسمونه بربارة Barbara ، ارسطو يذكرُه كقانون ، كتحصيل حاصل كما نقول اليوم : اذا كانت A تنتمي الى كلB وB الى كل) ، عندئذ A تنتمي الى كل C . وعلى خطى بويس ، تبنّى الوسطويون صياغة القياسات بوصفها رسوم استناد ، ومعر وضهم يعني : ان كل قياس من طراز ( كل اذن كل C هي B ، كل C هي A ، اذن كل C هي A ، هو قياس صالح . وعندما يطور ّون بمعزل عن أرسطو ، نظريات خاصة بهم ، كنظرية Consequentiae مثلاً ، فأننا نرى فيها اليوم شيئاً من القانون المنطقي الصحيح ، كما سنرى فيما بعد ، ولكن بأستمرار مع هذا الفارق وهو ان هذه القوانين غير معروضة فيها بذاتها وانما ماثلة فيها فقط ، لنأخذ مثلاً قوانين حساب المقدمات التي نسميها قوانين De Margan ، أننا نعبر اليوم عن أحداها على النحو التالي:(p.q) = (  $p \lor q \lor q$  الخال فان هذه القانون كان مشهوراً جداً لدى الوسطويين ، فنحن نجده عند أوكام ، عند البيردي ساكس ، عند بوريدان ، عند بورلي ، ولكنه موصوف عندهم فقط ، في صياغة حيث بدلاً من الإعلام بالمقدمات يتكلمون على موضوع هذه المقدمات ، قائلين : « ان نفي قضية مزاوجة هو القضية الفاصلة المؤلفة من نفي عناصر المزاوجة » (١) . ان هذا الأستعمال لتقعيد اللغة يسمح ، كما نرى ، بتوفير المتحوّلات ، وبالتقيّد على نحو افضل بالمصطلح المستعمل .

حقاً ليس من المحتم ولكن من الطبيعي تماماً في أعيال منطقية تقوم على تحليل لأشكال اللغة ، ان يقع تعبيرها بالمقارنة مع هذه اللغة الموضوع ، في مستوى تقعيد اللغة ، وان تقعيد اللغة هذا هو دائماً اللاتينية بالطبع ، الأمر الذي يمكنه ان يخفي الفوارق بالنسبة الى عقل غير مستنير . نعلم ان المنطق الحديث يعلق أهمية كبيرة على هذا التفريق الذي بدونه ندخل في مآزق لا نخرج لها . وعندما نملك لغة رمزية ، يغدو من السهل جدا إبراز المفارقة ، سواء باستعمال اللغة الشائعة للكلام على عبارات اللغة الرمزية ، أم بالأعتناء بمضاعفة الرموز المنطقية برموز قواعد المنطق

(1) Albert de Saxe, Logica, 111, 5.

بحيث لا يخش من خلطها مع الأولى ، لم يكن لدى الوسطويين مصادر كهـذه ، ولكنهم لم يفتقروا ، على طريقتهم ، لأجراء التفريق ان لم يكن في شكله العام ، فعلى الأقل في عدة فروع . ومثال ذلك اقامتهم مراتب المقاصد ، حسب مصطلح يأخذونه عن ابن سيناء . « المقصد الأول » هو الفعل العقلي المباشر الذي بواسطته يدرك فكرُنا موضوعَهُ ، و « المقصد الثاني » هو الفعل العقلي التأملي اللَّذي يتخذ المقصد الأول موضوعاً له ، أي تفكيرنا بالذات للموضوع الأول ؛ وهذا التفريق يستند إلى مواضيع الفكر ذاتها ، التي يمكن قولها في المقصد الأول والثاني ، وكذلك في الحدود التي تساعدُنا على الأفتكار بها . وسيقال عن حد انه من « المقصد الأول ، إذا استعمل ، بالمعنى العادى ، للدلالة على شيء آخر سواه ، بينا حين يدل على نفسه يقال له « مقصد ثان » . مثال ذلك في قضية « الأنسان ميّت » ، تكون الحدود من المقصد الأول، بينا في قضية قضية والأنسان ميّـت، تكون شكلاً صحيحاً، موضوعاً هنا بين هلالين ، وتكونُ تعبيراً من المقصد الثاني . اننا نتعرّف هنا الى الفارق بين ما نسميه اليوم الأستعمال الدلالي وبين الأستعمال الدلالي الذاتي لكلمة او لعبارة ، او أيضاً بين الأستعمال والذكر . ونفس التفريق في نظرية الفرضيات ، في اقتران وثيق مع نظرية المقاصد ( النوايا ) . ف « افتراض » حد ما هو ما نضعه في نطاق هذا الحَّد ؟ وهو يسمى شكلياً عندما يرشدنا الحد بشكل طبيعي الى الأشياء التي يمثِّلها ، كما في قولنا الأنسان ميَّت ؛ ويسمى مادياً عندما يكون هو حامل نفسه ، عندما نقول الأنسان كلمة من مقطعين . يضاف الى ذلك ان تحليل المفارقات ، ولا سما مفارقة الكذاب ، التي انكبُّ عليها مؤلفونا مطولاً ، كان يفرض الفصل الواضح بين ما تقوله عبارة وبين ما يقال في موضوع هذه العبارة . وهكذا فأن المناطقة الوسطويين ، إذْ عبَّـروا دائماً في اللاتينية وحدها ، إنما تعرُّفوا فيها إلى عدة مستويات ، وكونهم يعلمون بنظرياتهم في شكل تقعيد اللغة لا يؤدي بالضرورة إلى الألتباس .

## 2. تاريخ وجيز

اذا تكلمنا بدّقة ينبغي القول أن المنطق الوسيط هو الذي يشمل كل المرحلة التي جرى الأتفاق على تسميتها بالقرون الوسطى ، تلك التي تمتد من القرن السادس حتى الخامس عشر . وبالتالي ينبغي تمييزه من المنطق المسمى بالمنطق السكولائسي

الذي لا يمكن تحديد بدايته ، بوضوح ، الا اعتبارا من الفترة التي بدأ فيها تعليم المنطق في المدارس ـ المدارس التي تتجاوز مستوىً ابتـدائياً ، أي الجامعـات التـي ولدت أولاها ، جامعات بولونيBologne وباريس واوكسفورد ، في القرن الثاني عشر . ولكن حتى وان لم تكن العبارتان مترادفتين ، فمن الممكن بوجمه عام ان نأخذها بشكل مستقل ، بمعنى انها تعنيان تقريباً نفس الشيء : ففي الواقع لم يتجدد تطور المنطق إلاّ عندما كانت دراسته قد أصبحت منتشرة مجدداً أنتشاراً كافياً . وبالتالي، لم يكن المنطق الوسيط ناشطاً إلاّ على مدى أربعة قرون تقريباً، تمتدمن أبيلار الى بول دي فينز ، أي من القرن الثاني عشر حتى القرن الخـامس عشر ، وتقـع المرحلة الأكثر أزدهاراً ما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر . اما القرون السابقة فانها تمثل ، بالنسبة الى الثقافة بعامة والى المنطق بخاصة ، نوعاً من عهد فاصل بين عهدين . فطوالَ هذه الفترة كان العمل متواضعاً لكنه ضرورياً لتحضير الانطلاقة ، اذ انه تركَّز على نقل الارث الثقافي القديم ، المتضرَّر كثيراً من الغزوات البربرية . فهذه الغزوات لم توفر في العالم الغربي سوى الجزر البريطانية المحمية بعزلتها . لقد أنصب البؤس الفكري فوق البؤس المادي ، وكانت الظروف الأساسية غير مؤاتية للدراسة . فهناك حيث كان لا يزال يوجد شيء من التعليم ، أي عند الأكليروس ، ظلُّ التعليم لأمد طويل بدائياً جداً : فما أكثر رجال الأكليروس الذين كانوا يجهلون الكتابة ، ولا يكادون يجيدون القراءة . ومن جهـة ثانية ، كانـت اللاتينية قد تلاشت كلغة عامة . ففي عهد شارلمان بدأت تدرس اللاتينية كلغة ميَّــتة . ومن المعروف ان شارلمان أخذ على عاتقه تنظيم التعليم في أمبراطوريته ولهذا أستعان بكاهن أرلندي ، Alcuin ، ألكان ، لكن بعد هذه « النهضة الكارولنجيُّة ، ، جاءت غزوات جديدة لتفرض تراجعاً جديداً ، فلم تُستأنف الانطلاقة الا ببطء اعتباراً من القرن الحادي عشر . وعلى امتداد القرون الوسطى العليا ، كانت أعمال الأزمنة القديمة تحفظ وتدرس وتنسخ وتعمم في الأديرة الأيرلندية اولاً ، ثم في أديرة القارة بقدر انتشار القاعدة البنديكتية فيها ؛ وكانت الأديرة تضطلع بهذا الدور بالرغم عن الحذر الذي كان يوحيه اولئك المؤلفون الوثنيون الله

<sup>(1)</sup> حول الحياة الفكرية في الفرون الوسطى العليا وظروفها المادية ، راجع كتاب : Ph. Wolff المذكور سابقاً .

إن هذه الأعمال لم تنتشر باديء الأمر الا في شكلها اللاتيني ، وكانت معرفة اليونانية لا تزال أمراً نادراً . لقد بدأ الاتصال مع اعمال أرسطو المنطقية من خلال ترجمات بويس وشروحاته بخاصة . ويمكن أيضاً قراءة آبولي ، والطوبيقا لشيشرون ، فضلاً عن بعض المؤلفين الأقل أهمية مثل ماريوس فيكتورينوس ، مارتيانوس كابيلا ، كاسيودور . ولكن حتى هذا الأرسطو اللاتيني لم يكن معروفا الأجزئياً . فلم تنتشر لأمد طويل سوى المقولات والتأويل ، مقرونة بمقدمة فرفوريوس . كان تعليم المنطق يقدم على هذا الاورغانون المبتور ، المفتقر الى جزئه الأساسي ، ولم يكن علم القياس معروفاً إلا مداورةً . من خلال كتابات الانحطاط الروماني . في منتصف القرن الثاني عشر قام بعض المؤلفين مثل تيبري دي شارتر وجان دي ساليز باري بادخال دراسة الأورغانون الكاملة في التعليم . وفي القرن الثالث عشر فقط أدخلت كل فلسفة أرسطو في حلقة الدراسات الجامعية . اما التيار الميغاري ـ الرواقي فقد ظل مجهولاً وان كان قد ظهر شيء منه عند بويس .

هكذا تم تطور المنطق الوسيط في ثلاثة مراحل ، ان الوسطويين أنفسهم هم الذين وضعوا هذا التحقيب ، في خُطى هذا التطور ، Ars Vetus, Ars متلك هي التسميات التي اطلقوها على تلك المراحل . mova, logica modernorum فالمرحلة التي ظلّ فيها المنطق مرتكزاً على مضمون الأيساغوجي والمقولات الأولى هي المرحلة التي ظلّ فيها المنطق مرتكزاً على مضمون الأيساغوجي والمقولات والتأويل ، وهذا المنطق هو الذي كان يسمى Ars Vertus ، لنميزه من منه المرة من القائم على كل الأرغانون . ولكن في مقابلهما ستقوم معارضة جديدة ، هذه المرة من داخل Ars nova تتعلق بطريقة معالجة هذا المنطق . وبعد ان تصبح فلسفة أرسطو بمجملها ، المنقحة كما يجب برعاية أبهر الأكبر وتوماس الأكويني ، الفلسفة الرسمية للكنيسة ، سيسعى البعض ، من المتمسكين بالتراث ، للابقاء على تعليم المنطق في فلك أرسطو ؛ وهم فلاسفة اكثر منهم مناطقة حقاً ، كانوا يرون في المنطق في محرد فريانون ، مجرد وسيلة في سبيل غاية أرفع . ومقابل هؤلاء القدامي ، الهادفين الى متابعة أورغانون ، نجد المحدثين ، المارضين ، الهادفين الى متابعة العمل المنطقي لذاته وبشكل مستقل ، دون التخلي عن الإخلاص في كل النقاط لعمل المنطقي لذاته وبشكل مستقل ، دون التخلي عن الإخلاص في كل النقاط للعقائد التقليدية . ان هذا التقسيم يتوافق تماماً مع الفصل بين كليات اللاهوت للعقائد التقليدية . ان هذا التقسيم يتوافق تماماً مع الفصل بين كليات اللاهوت

وكليات الفنون . فقد كان ( اللاهوتيون ) ، المتخوفون من ان تكون اعبال أرسطو وشارحيه العرب خطيرة على الارثوذكسية ، يحتكرون تأويلها ويحصرون « الصناعيين ) في دراسة الأرغانون وحده . وفي هذه الظروف لا بد من البحث لدى المحدثين في نهاية القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر ، عما يشكل الأصالة الكبرى للمنطق الوسيط .

ان مرحلة الـ Ars vetus تسودُها شخصية بيار آبيلار (1079 -1142 ) . ان عمله الرئيسي في مجال المنطق ، فضلاً عن شروحات شتى للمفاهيم التي يدور حولها Ars vetus ، هو كتابDialectica ، المستوحى الى حد بعيد من تعاليم بويس التي نظمها في رسالة جديدة بأن تستعمل كمرجع لدراسة المنطق . ان القياس لا يحتل في هذا الكتاب سوى مكانة صغيرة . والألهام العام هو تحرير المنطق من التأويلات الميتافيزيقية ، ذات الايحاء الأفلاطوني الجديد ، التي كانت تختلط به عموماً . من هنا كانت المعارضة لواقعية الكليات 2 . فقط الأفراد يمكن النظر إليهم كأشياء واقعية res . أن سقراط، أفلاطون، أرسطو يناسبون من حيث أنهم بشر! يوضح آبيلار ، انا لا أقول In homine ولكنني أقول In esse hominem ، الأنه ان تكون أنساناً ليس انساناً ولا هو أي شيء كان ، . وفي تحليله للقضية ، يوضح مفهوم الوصلة واليه يعود استعمال هذا اللفظ. اننا نذكر ان أرسطو ، في خطى أفلاطون ، كان يؤلف القضية البسيطة من أسم وفعل ؛ وكان مع اعترافه بامكان أستخلاص المحمول من الفعل بأستبداله مثلاً يتنزه بـ هو متنزه ، إنما يعطى للفعل كوظيفة رئيسية التدليل على الزمن : وهذه في الواقع وظيفة نحوية عرضية، وليست وظيفة منطقية أساسية ، فبنظر آبيلار أن الوظيفة الأساسية لفعل الكون ، سواء كان معبراً عنه مع المحمول او بدونه ، هو ضان الوصل بسين الموضوع

<sup>(1)</sup> منشور عند كوزان V. Causın في :

Ouvrage médits Abélard, Paris, 1836, p. 173-503; ed. moderne, Assen, 1956.

<sup>(2)</sup> نجد عند أبيلار النزعات و الحدّية » التي ستتطور بعد قرنين عند المحدثين . لهذه الملاحظة أهميتها لامها تسهم في كشف أطروحة برانتل الذي كان يرى في الحدّية Terminsme موقعا عريبا في القرون الوسطى الغربية ، وأنها صادرة عن المصادر العربية والبيزنطية . والحال فأن هذه الاثار الحارجية لم تطرأ الا بعد عصر أبيلار .

والمحمول الذي بدونه لا يشكل اللفظان قضية . ولا بد من التمييز بين هذا المعنى الوصلي لفعل الكون وبين معناه الوجودي . ففي قضية سقراط يكون ، فان كلمة يكون كما يحدث للأفعال الأخرى ، تجمع وظيفتي الوصل والمحمول ، وتدل انه موجود . وبدون هذا التأويل غير الوجودي للوصلة يكون سنلقى العُسر في تحليل مقدمات مثل (La chimère est une fiction). فمن جهة ثانية ، هذا لم يمنع آبيلار من الاستمرار في أعطاء مدى وجودي للقضية التوكيدية الكلية . هناك بعض المؤشرات ستسخدم منطلقاً لعقائد وسيطة فعلاً ، كما في موضوع الجهات مشلاً . فالممكن ، كما الضروري او الممتنع ، يمكن اعتباره ، شيمةَ الصّحيح او الباطل ، بمثابة خاصيّة للقضية بكاملها : في هذه الجالة، يعتقد آبيلار أننا لسنا أمام قضية جهوية حقاً ، ذلك ان الجهوية الحقّة هي التي يكون فيهـا الممكن ، الممتنـع او الضروري ، داخلاً بوجه عام بشكل ظرف ، داخل القضية . وهذه المايزة بين ما يسميه Expositio de sensu وExpositio de rebus سنجدها في تفريق آخر سيظهر في القرن التالي بين طريقتين في النظُّر إلى الجهة / الكيفde rej de dicto . وتعتبر اكثر أهمية ، بعد ذلك ، بعض المقاطع التي يعالج فيها مطولا الأماكن ، فيقدم تصوراً للنتائج سيكون احد مصادر النظرية الأكثر أصالـةً بدون شك في المنطق الوسيط، وهي نظرية سنجدها لاحقاً .

ان أهمية آبيلار في تاريخ المنطق الوسيط تعود في جزء منها الى ان المنطق في عصره ، وبالأخص بفضله ، بفضل تعليمه الشفهي وبفضل كتبه ، بدأ يدرس على نحو جدي وواسع في القرون الوسطى . ففي ذلك العصر ظهرت عدة دراسات ؛ وقد حصرها غرابمان مسيو باليلو أكتشف وقد حصرها غرابمان أرفع بكثير (۱۱) . لنذكر بوجه خاص Le liber de sex بعد ذلك أن عددها كان أرفع بكثير (۱۱) . لنذكر بوجه خاص principiis ، الذي وضعه جيلبر دي لا بوري في منتصف القرن الثاني عشر ، وهو كتاب متمم لرسالة أرسطو قاطيغورياس ( المقولات ) . فأرسطو بعد تعداد المقولات العشر وبعد تجليل مطول المقولات الأربع الأولى ، يسرع بعد ذلك

<sup>(1)</sup> بدأ بنشر ذلك في سلسلة حولLa logique au XII siécle الذي أخذت أجزاؤه بالظهور في روما سنة 1956 .

ويستعرض الستة الأخرى في عدة أسطر : ولهذه خصص جيلبر كتابه .

كذلك في ذلك العصر بدأت تنتشر معرفة أعمال الأزمنة القديمة اليونانية بفضل الترجمات اللاتينية المتكاثرة . بعضها تم بالنقل المباشر عن الأصول اليونانية . خاصة في صقلية وإيطاليا حيث كانت الاتصالات مع العالم البيزنطي لا تزال وثيقة وحيث كان يوجد بعض العلماء اما من أصل يوناني واما من أصل هليَّني نسبياً . ولكن عدداً كبيراً من النصوص وصلنا عن طريق العرب، . فهؤلاء ، كما نعلم ، حملوا الى الغرب حضارتهم التي شهدت مرحلة ازدهار . ففي عام832 كان خليفة بغداد قد أسس داراً للمترجمين قام بدور ناشط جداً : فالي جانب أفلاطون ، أقليدس ، بطليموس ، غاليان ، قام بترجمة كل أعمال أرسطو ، ما عدا كتاب السياسة ، ولكن مع شروحات الأسكندر الأفر وديسي . الا ان العرب لم يتصلوا هم أنفسهم بأرسطو إِلَّا بواسطة رهبان سريان كانوا في خَلال القرنين السابع والثامن قد نقلوه الى لغتهم . فمن اليونانية الى السريانية ، ومن السريانية الى العربية ، ومن العربية الى اللاتينية (2) ، الأمر الذي يجعلنا نعتقد بأن ترجمات كهذه لأرسطو تعتبرُ بعيدة عن الكمال ، بالرغم عن الجهد الواعي الذي بذله المترجمون المتتابعون ، الذين انكبوا على الترجمة كلمة كلمة . ولقد تزايدت الصعوبة نظراً لأن اللغات السامية كانت مختلفة تماماً عز. اليونانية واللاتينية ، وغير مؤهلة كفاية وبشكل خاص لترجمة الكليات المركبة او أداة النفى l'alpha privatif . ولكن مع هذه النواقص ، كان من المهم التمكن من الوصول العريض الى النصوص ، وفيها يتعلق بالمنطق ، الى كل الأورغانـون مع شم وحات الاسكندر العلمية.

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> راجع:

Marie- Therese d'ALVERNY, «Les traductions d'Aristote et de ses commentateurs», communication au XII<sup>e</sup> Congres international d'histoire des sciences (Revue de synthèse, 1968, p. 125-144).

<sup>(2)</sup> مع تحوير أضافي في اللغة الدارجة أحياناً . فقد كان يجدث بالتالي أن تجري الترجمة العربية - اللاتينية من قبل شخصين معاً ، أحدهما يجيد العربية دون اللاتينية ، والأخر يجيد اللاتينية دون العربية ، وكان الأول ينقل النص العربي بصوت مرتفع ، جملة جملة ، باللغة الدارجة ، بينا كان يصوغها تدريجياً باللاتينية .

وكانت ترجمات العرب لأرسطو تظهر بذاتها أهتامهم بأعماله . فقد كانوا يرون فيه \* الفيلسوف الأول \* ، اذا ان الثاني هو الفارابي الذي جعل في مطلع القرن العاشر من دراسة منطق أرسطو عنصراً ضرورياً في الثقافة الأسلامية (١) . و و الفيلسوف الثالث \* ، أبن سينا ، كان قد كتب رسالة هامة في المنطق ، ترجم بعضها الى اللاتينية في نهاية القرن الثاني عشر . الآ ان أثر العرب على السكولائيين الغربيين هو بشكل خاص أثر ابن رشد ، الذي دخلت شروحاته لأرسطو ، بعد موته بقليل في اسبانيا سنة 1198 ، الى باريس وأوكسفورد . وَيُسدل على الأهمية المعطاة لما واقع ان السكولائيين كانوا قد اعتادوا على تسميته بـ « الشارح »(د) دون إضافة .

لقد وسعت كل هذه المساهات من مجال المنطق ، فصار المنطق ان لم نقل علماً جديداً فعلى الأقل علماً متجدداً : فقد انضاف الى l'Ars vetus l'Ars nova . وكان إدخال هذه العناصر الجديدة في التعليم السلفي هو موضوع تلك الرسائل الكبرى ، إدخال هذه العناصر الجديدة في التعليم السلفي هو موضوع تلك الرسائل الكبرى ، Summulae وصورة ما يمكن تسميته بالمعنى الصحيح للكلمة المنطق السكولائي ( المدرسي ) . فهي التي ستستعمل في الواقع ككتب لتعليم المنطق ، وهي التي يمكنها اليوم اعطانا صورة واضحة عما كان عليه تدريس المنطق خلال العصر الذهبي للسكولائية ، والكتابان الأشهران هما كتاب المساود ، وكتاب المساعدة للذاكرة التي ستنجح فيا بعد نجاحاً كبيراً . واما كتاب بيار الأسباني ( المتوفى سنة 1277 على كرسي القديس بطرس ، باسم يوحنا الحادي والعشرين ) فيمكن النظر اليه ككتاب سيمتد أثره الى ما بعد القرون الوسطى ،

N. RESCHER, The development of arabian logic, Pittsburgh, 1964

<sup>(1)</sup> الفارابي هو الذي أدخل تعبير و المقدمات ، .

<sup>(2)</sup> حول المنطق العربي ، راجع كتاب :

<sup>(3)</sup> النشرة الحديثة \_

<sup>-</sup> Introductions, M. Grabmann, Munich, 1937

<sup>-</sup> Sumulae, I. M. Bochenski, Turin, 1947.

حتى القرن السابع عشر: ويدل على وجود 166 طبعة بعد اختراع المطبعة، وجوازاة هذين الكتابين، تواصل تراث شارحي كليوردبي. ولا يجوز ان ننسى المكانة الهامة التي شغلها المنطق في عمل كبار فلاسفة العصر البر الأكبر وتوماس الأكويني.

وفي مواجهة جزئية مع هؤلاء الشارحين او ضد النزعة التي كانبوا يمثلونها في كيفية النظر إلى النطق، بدبجه في منظومة فلسفية للهوتية، عاد الحديون الكبار الى تقليد محفوظ على مستوى متواضع في كليات الفنون : هو تقليد منطق باق على الصعيد الشكلي. والدافع موجود عند غيوم أوكام (1270 —1347) في كتابه الصعيد الشكلي. والدافع موجود عند غيوم أوكام (1270 —1347) في كتابه تكمن فيا يقدم ، وهو ليس جديداً تماماً ولا أصيلاً تماماً ، اكثر مما تكن في الذهنية التي تعالجه . يقول اله الدلالة الأساسية لما يسمى الشكلانية العند أوكام هي حذف الألتباس بين المنطق والميتافيزيقيا ، والمدافعة الحادة عن المفهوم القديم للمنطق Scientia sermocinalis كعلم وظيفته تحليل البنية الشكلية للغة اكثر من تحويل هذه البنية الى علم للواقع او للروح الله . والى هذا يعود المفهوم الشهير المعروف باسم الشفرة أوكام الذي يطلب ان لا تتجاوز الموجودات حدود ما هو ضروري الله . وإذا كان كتابه الرئيسي Summa totius logicae عنه بوضوح مع نظرية التقليدي ـ الأطراف ، القضايا ، الأستدلالات ـ فاننا نلمح فيه بوضوح مع نظرية التقليدي ـ الأطراف ، القضايا ، الأستدلالات ـ فاننا نلمح فيه بوضوح مع نظرية

<sup>(</sup>١) راجع حول الفترات السابقة لهذه المرحلة المنتهية مجموعة .

I. M. de RIJK. Logica modernorun, Assen, van Gorcum et co., Vol. I, 1962; Vol. II en 2 tomes, 1967.

<sup>(2)</sup> L.A. MOODY, The logic of W. of Ockham, New York et Londres, 1935.

<sup>3)</sup> MOODY, Thruth and consequence in medieval logic, p. 5-6

<sup>(4)</sup> الصيغة التقليدية ، Entia praeter necessitatem etc. غير واردة في كتابات أوكام .

<sup>(5)</sup> نشرة حديثة لبوهنر ، سان بونافنتر ، ولوفان (1951-1954)

الافتراضات ونظرية النتائج (1) المواضيع الرئيسية التي ستؤمن أصالة هذا المنطق في القرن الرابع عشر ، والتي ستجعل منه اكثر من مجرد تطوير لمنطق أرسطو .

والمناطقة الآخرون الكبار في هذا النصف الأول من القرن الرابع عشرهم فالتر بورلي، التلميذ المشترك بين أوكام وجان بوريدان، الذي سيتبعه تلميذه البير دي ساكس. وبينا كان بوريدان، ثم البير، يعلمان في باريس، كان هناك فريق آخر ناشط في أوكسفورد، على صلة وثيقة بمدرسة الرياضيين المشهورة بأسم « المدرسة المرتونية » . كلهم تأثر وا بأوكام على نحو او على آخر (ن) . فمعهم اخذ المنطق الوسيط هيئته الخاصة . ولقد قام بورلي بخطوة حاسمة في كتابه، فمعهم اخذ المنطق الوسيط هيئته الخاصة . ولقد قام بورلي بخطوة حاسمة في كتابه، الأولى ، 1) معالج في عدة أسطر ، كشيء عادي ومألوف تماماً ، 2) وتابع لنظرية عامة في النتائج ، أي لمنطق قضايا ، موضوع في أساس كل المنطق . وجاء تقدم المنطق في عصرنا ليؤكد صحة هذا التبدل في الأفق .

بالنسبة للنقطة الأولى ، من المفيد ، لاستعمال اولئك الذين ما زالوا يتمثلون منطق القرون الوسطى كمجرد تكرار مجمل ومزين فقط لمنطق أرسطو ، ان نورد مقطعاً مدهشاً بأيجازه في رسالة مطوّلة ، حيث يعرض بورلي نظرية القياس القطعي ، التقريري ! « بعدما تحدثنا عن القواعد العامة المنطبقة على كل نتيجة ، يجب ان نضيف بعض الملاحظات الخاصة حول النتائج القياسية : سأقول إذن هناك عامتان تنطبقان على كل قياس مها يكن شكله وجهته ، أي : أن يكون هناك على الأقل قضية كلية وقضية ايجابية ؛ لأن لا شيء ينجم قياسياً عن قضية سلبية ولا عن جزئية . وفضلاً عن هذه القواعد المشتركة لكل شكل ، هناك قواعد خاصة ولا عن جزئية . وفضلاً عن هذه القواعد المشتركة لكل شكل ، هناك قواعد خاصة

<sup>(1)</sup> J. SALAMUCHA, «Die Aussagenlogik bei Wilhelm Ockham», Franziskanische Studien, 1950, p. 97-134.

<sup>(</sup> مترحم عن البولونية ) .

<sup>(2)</sup> دون أن يكونوا مع ذلك (إسميّين ) ومثال ذلك Burleigh الذي دخل في مناقشة مع أوكام Occam حول موضوع الكليات ؛ الا أن عنوان كتابه بالذات يكشف عن قصده في تطهير المنطق بتخليصه من العناصر الغريبة عن طبيعته .

لكل شكل . هناك للشكل الأول قاعدتان : في الجهات المؤدية مباشرة الى نتيجة ، يجب ان تكون الكبرى كلية والصغرى ايجابية . وفي الشكل الثاني ، هناك قواعد أخرى . احداها هو ان الكبرى يجب ان تكون كلية وان تكون أحدى [ المقدمات ] سلبية . وهناك في الشكل الثالث قواعد أخرى : يجب ان تكون الصغرى ايجابية دائماً وان تكون النتيجة خاصة ، وإلا فلا يكون القياس صحيحاً . وبعد ، هذا قول كاف في موضوع النتائج ١٠٠٠ .

واليكم حول النقطة الثانية شرح بوهنر: «مع بورلي وقع حدثُ تاريخي دو أهمية رئيسية في تاريخ المنطق. فلأول مرة ، حسب معلوماتنا ، يضع منطقي ، في السكولائية الوسيطة ، فصلاً عن النتائج ، يتضمن بدوره القياس كجزء أصغر ، في بداية نظامه المنطقي . ولم تتناقص أهمية هذا الحدث بسبب نسيان الأجيال القادمة نسياناً تاماً لهذا الأنجاز الكبير ١٤٠٤ . من الواضح ، بالتالي ، اننا نشهد بذلك انقلاباً تاماً في النظام التقليدي . فحتى ذلك الحين . كان ينظر الى القياس كأنه الشكل الأولي والتقليدي للأستناد الصحيح ؛ وكانت الأستنادات الصحيحة الأخرى تخلل أما كمركبات قياسية (قياسات متعددة) وأما كقياسات ناقصة قياس إضاري ، بمقدمة واحدة) ، وأما كدمج للأثنين (Sorites ) لا تظهر صحتها بوضوح إلا بالأستناد الى الشكل القياسي . والأن بالعكس ، فقد صار القياس ومشتقاته في حالة تبعية لأشكال أستنادية أكثر بدائية ، تلك التي تحكم العلاقات بين القضايا غير المحللة . ولكي نستعمل اللغة الحديثة ، نقول لقد تم بذلك الاعتراف بأسبقية حساب القضايا على حساب الوظائف .

هناك خطوة جديدة ، تقرب أيضاً منطق القرن الرابع عشر من منطقنا الحديث ، سيقوم بها بوريدان في رسالته Consiquentiae ، يتبعه في ذلك تلميذه البير دى ساكس . ولا تمثل في هذه الرسالة ، بلغة قواعد المنطق ، القوانين العديدة

<sup>(1)</sup> De puritate artis logicae, tractus longior, édité par Bachmer, 1955 p. 126.

<sup>(2)</sup> Ph. BOCHNER, Medieval logic, p. 89.

<sup>(3)</sup> Buridan: Sumula de dialectica.

لما نسميه اليوم حساب القضايا وحسب ، بل فيها محاولة لتنظيم هذه القوانين على شكل نظام استنتاجي . يقول مودي : « انه يبدأ باشتقاق بديهي لقوانين الأستنتاج الصحيح ، ولهذا يعتمد على قوانين منطق القضايا ليجعل منه اساساً وجزءاً أولياً في نظرية الاستنتاج . . . يضاف الى ذلك ، في هذا الاشتقاق . ان قواعد النتيجة التي تتعلق بالقضايا غير المحللة هي الأولى التي يجب ترتيبها وإثباتها . . . واذا نظرنا الى المسألة وفقاً لمستلزمات المنطق الرياضي الحديث ، فان تنفيذ هذا المشروع يبقى ناقصاً كثيراً ؛ ومع ذلك فانه يحتفظ بأهميته وفائدته التاريخيتين ، لأنها هذه هي المحاولة الأولى التي أجريت بوعي لبدهنة منطق القضايا » (۱) .

ومع البير دي ساكس ، المتوفى سنة 1930 ، تكتمل مرحلة المنطق الوسيط الخصبة . فعلى الأقل توسع ذلك المنطق . فمن باريس الى أوكسفورد ، انتشر في أيطاليا وفي البلدان الجرمانية . وفي نهاية القرن الخامس عشر ، ستسمح المطبعة بنشر أعم لأمهات المراجع المنطقية الكلاسيكية ، مراجع العصور السالفة مباشرة ومراجع الأزمنية القديمة . ولكن الكتابات الموضوعة في ذلك الحين - رسائل ، كتب مدرسية ، شروحات - لا تحمل شيئاً جديداً حقاً ، وحتى انها تترك جانباً أهم التجديدات الداخلة حديثاً على المنطق . وأشهر تلك الكتب التي تجمل المنطق كتاب التجديدات الداخلة حديثاً على المنطق . وأشهر تلك الكتب التي تجمل المنطق كتاب الموضوعة ليقرن الخامس عشر . الموضوعة في القرن الخامس عشر . والم تعد نظرية النتائج تعرض فيه بذاتها ، وانما هي داخلة فصل حول القضايا الافتراضية .

اعتباراً من ذلك التاريخ ، سيتوجب بكل وضوح التمييز بين المنطق السكولائي والمنطق الوسيط ، فالأول يمتد الى ما بعد القرون الوسطى حتى أيامنا ، ولكن بدون إبداع كبير ، وعلى نحو يصبح فيه شبه مُغفل . ومن هذه الحالة المُغفلة

<sup>(1)</sup> MOODY, ouv. cité, p. 8 et 80.

<sup>(2)</sup> Avec nos in-8° de dimension moyennes, il faudrait 4 ou 5 volumes pour la contenir.

تكاد تطل بعض الأسهاء ، كأسم كاجيتان Cagétan في مطلع القرن السادس عشر ، أو جان سان توما ، المعاصر لديكارت . كلاهها شارحان لتوما الأكويني ، وهها في الحقيقة لاهوتيان اكثر منها منطقيان بالمعنى الدقيق للكلمة . وظلاً يحتلان مرتبة رفيعة لدى السكولائيين الجدد ، وغالباً ما سيستند جاك ماريتان اليهها بشكل خاص . لكن أسسميهها غسير مذكورين في كتاب كينال الضخم على . Développement de la logique

## 3. إصلاحات المنطق القديم

إن ما كان مشهوراً ومعروفاً في المنطق الوسيط خلال وقت طويل هو ظاهرهُ فقط. فقد جرت العادة على حصره في ذلك اللباس السكولائي الذي تكرَّر واستمر في المنطق المسمى « بالكلاسيكي » ، حيث أنَّه انتهى به الأمر الى مصادرة المنطق الأرسطوطاليسي الذي كان يفترض به ان ينقله . وان احدى السهات التي طبعت منطق القرون الوسطى ، هي انه مرتبطارتباطاً وثيقاً بالتعليم ، ومن هنا كانت بعض المعالم المدرسية في الغالب . فمن الآن وصاعداً ينتمي المنطق كلياً الى حلقة المعالم المدرسية في الغالب . فمن الآن وصاعداً ينتمي المنطق كلياً الى حلقة الدراسات من المستوى الأبتدائي ، مستوى المستوى الأبتدائي ، منتوى المنابة والأقل نخبوية من أولئك الذي كان أرسطو مخاطبهم في تعاليمه في المدرسة .

أولاً كانت وظيفة كتب المنطق الوسيط تربوية . فهي كتب مدرسية حيث تشهد الشروحات المطولة والمفصلة على فكر صاف وحازم لدى واضيعها ، ولكنها تشهد أيضاً على اهتام بجعلها مقبولة لدى العقول البليدة . ومن الواضح انه لهذه الغاية يعود ابتكار تلك الأساليب الأختصارية والوجيزة التي استضافها المنطق الكلاسيكي رغم استهزائه منها قليلاً . ومثال ذلك استعمال أحرف العلة الأربعة الأولى للأشارة الى الأصناف الأربعة من المقدمات ، ثم استعمال الأشعار حيث تمثل هذه الأحرف في كلمات بعضها موضوع قصداً ، وهي اشعار تحفظ عن ظهر القلب وتترسخ بذلك في الذاكرة فتسمح باسترجاع بعض المعلومات الأساسية بسهولة . ومثال ذلك ، ولالة هذه الأحرف الأربعة :

Asserit A, negat E, Vernum generaliter ambo;

AsseritI, negat O, sed particuriter ambo.

وصارت هذه المارسات شائعة في منتصف القرن الثالث عشر ، لكن اصلها لا يزال مجهولاً لدينا . فما هو مؤكد هو اننا نجد أشهر هذه الصيغ في كتاب شيرسوود ، ئم في كتاب بيار الاسباني ، اللذين يعودان الى النصف الأول من القرن الثالث عشر ؛ ولكن هذا الأمر لا يثبت انهم كانوا مبتكريها . وفي نهاية القرن الماضي وحتى مرحلة متأخرة ، كان من المسلم به أنها تعود الى مؤلف يوناني ، Michel psellos ، من القرن الحادي عشر ربما أخذ عنه المناطقة في القرن الثالث عشر الأسلوب الذي نقلوه من اليونانية الى اللاتينية . وبالتالي بما ان بعض هذه الصيغ قد وجد في اليونانية [ . . . ] ، فأن برانتل ظن ان في امكانه عزو تلك الصيغة الى بسلوس ، الأمر الذي يتوافق مع فكرته بأن تطورات المنطق الأرسطوطاليسي في اتجاه شكلانية عمياء كان نتيجة لمؤثرات شرقية . الا ان أعمالاً حديثة بينت ان هذه Σύνοψις تعود الى مؤلف من القرن الخـامس عشر ؛ وبعيداً عن ان يكون كتـاب بيار الأسبانـي Le Summulae ترجمة أو اقتباساً من النص اليوناني كما أعتقد برانتل ، فقد ثبت العكس وهو ان المؤلف اليوناني قد ترجم واقتبس نص بيار اللاتيني (١) . اذن هل ينبغي عزو هذا الأكتشاف الى شيرسوود ؟ من المحتمل انه تلقاه ، ولو جزئياً ، من تراث اقدم ، وانه طوَّره فقط ، لأننا نجد قبله بحثاً بهذا المعنى ، لكنه خام ، في مخطوط من بداية القرن الثالث عشر ، حتى ان كلمة Festino تمثل في مخطوط آخر اقدم منه بقليل .

ان أشهر تلك الصيغ هي الصيغة التي ترمز الى الجهات الصحيحة في أشكال القياس الثلاثة ، وتدل فضلاً عن ذلك على طريقة حصر الطرق الناقصة في الطرق التامة من الشكل الأول . وهي تتضمن أربعة أنواع ، خاصة من قبل المؤلفين الذين سيدخلون شكلاً رابعاً فيا بعد . واليكم كيف تمثل عند بيار الاسباني الذي استتبع مباشرة الجهات الأربع « التامة » من الشكل الأول بجهات « مداورة » من ذات الشكل هذا :

Barbara Celarent Darii Ferio-Baralipton

<sup>(1)</sup> BOCHENSKI, F. L., p. 244 et suiv.

Celantes Dabitis Fapesmo Frisesomorum; Cesare Camestres Festino Baraco; Darapti Felapton Diasmi Datisi Bocardo Ferison.

في كل كلمة من هذه الكلمات ترمز (Voyelles) حروف العلة الثلاثة الأوكى الى طبيعة قضايا القياس الثلاث ، المأخوذة في ترتيبها القانوني : كبرى ، صغرى ، نتيجة . ثم ترمز الحروف الساكنة Consonnes الاولى في كل كلمة الى ان الجهة المشار اليها بهذه الكلمة يجب ان تنحصر في جهة الشكل الأول التي تبدأ بنفس الحرفة ، مثلاً حصر Baroco في Barbara في Datisi في الخرفة ، مثلاً حصر داخل الكلمات تدل بمعنى الحروف على العملية التي يجب اجراؤها للقضية المشار اليها بحرف العلة السابق ، للحصول على هذا الحصر! كا تدعو الى القلب العادي ، P الى القلب العارض ، m الى انقلاب المقدمات ، تا الى البرهان بالأمتناع ، لنأخذ مثلاً قياساً في رموزاه :

Camestres ] کل X تکون M ما من Y تکون M اذن ما من Y تکون X

ولمقضى هذا القياس ، يجب في آن تبديل المقدمات (m) وقلب (S) بشكل عادي ( الصغرى والنتيجة ) ، الأمر الذي يعطي قياساً من نمط Celarenth : ما من M تكون Y

ما من X تكون M كل X تكون M اذن ما من X تكون Y

لنَاخِذُ مثلاً آخر ، يستعمل برهان الأمتناع ، اي قياساً من نمطBaraco . فلكي

لنستذكر أن القياس ، بعد أبولي والاسكندر وبويس ، يظهر الأن بشكل منتظم مثل محطط استناد وليس مثل قانون .

نبرهن على ان نتيجة تتبع بالضرورة مقدماته ، نفترض ان هذه النتيجة باطلة ، وبالتالي نستبدلها بنقيضتها (A هنا ) ، ثم نبين ، بعد وصلها بأحدى المقدمات ، ان هذه المتناقضة في النتيجة الأولى توجب ، حسب جهة معروفة بأنها « تامة » (Barbara هنا ) على حذف المقدمة الأخرى : الأمر الذي يوجب في المقابل ، اذا احتفظنا بهذه المقدمة الثانية ، على الاحتفاظ أيضاً بالنتيجة الأولى . ويمكننا ان نتمثل

 هذا البرهان بالامتناع ، كما يلي :
 کل X تكون M

 کل X تكون M
 بعض Y ليس M

 ل
 ل

 ل
 ل

 اذن بعض Y ليس X  $\longrightarrow$  کل Y تكون X

 ل
 ل

 ل
 ل

 ل
 ل

 ل
 ل

 ل
 ل

 ل
 ل

 ل
 ل

 ل
 کار Y تكون M

بما إن هذه النتيجة الأخيرة (كل Y تكون M ) ، متناقضة مع الصغرى في القياس الأولي فلا بد ، عندما تطرح هذه الصغرى ، من حذف نتيجة كهذه ، وبالتالي V بد أيضاً من حذف التعبير الذي جعلها ممكنة ، اذن V بد من العودة الى المتناقضة (كل V تكون V) الى النتيجة الأولية ( بعض V ليس V ) التي تجد تبريرها على هذا النحو .

واما طريقة الإحاطة بما يميز كلاً من الأشكال الثلاثة ، حسب المكانة التي يحتلها فيها الطرف الأوسط في المقدمات ، فأننا نبسطها بالصيغة التالية حيث ان المقطعين Subjectum و Praedicatum ( موضوع ) و Praedicatum ( محمول ) : Sub prae prima, bis prae secunda, tertia bis sub.

واولئك الذين سيقولون فيا بعد بشكل رابع ، سيصوغون بيت الشعر كما يلي : Sub prae, tum prae prae, tum sub sub, deni que prae sub.

ولكي ننتهي من هذه الصيغ ، لنذكر أيضاً الصيغة التي تسمح ، في المنطق الجهوي ، بواسطة لعبة المتنافيات ، بوضع الفواصل بين الجهات الأربع ؛

الممكن ، العارض ، الممتنع ، الضروري ، فأنطلاقاً من إعلام جهوي أولي ، حيث يكون القول والجهة ايجابيين لكليها ، يمكننا اذا حملنا النفي أما الى القول واما الى الجهة واما الى الأثنين معاً ، ان نحصل على إعلام آخر له نفس المعنى ، شرط ان نغير في نفس الوقت الجهة ، وفقاً لقاعدة معينة ستشير اليها الصيغة بوضوح . نشير أولاً بالأحرف A, E, I, U الى التراكيب الأربعة الممكنة للتوكيد والنفي ، وفقاً للجدول التالى :

| قول    |                |                      |
|--------|----------------|----------------------|
| E<br>U | موجب<br>A<br>I | جهة \ موجبة<br>سالبة |

وعندئذ نعطي الصيغة التالية Purpurea Iliace Amabimus Edentul التي تُسقدم الآن طريقة استعمالها . لنأخذ قولاً معيناً ، فاذا أخضعناه على التوالي لمتغيرات الجهات / الكيفيات الأربع ، المأخوذة في الترتيب السابق (أي : ممكن ، عارض ، ممتنع ، ضروري ) وشرطه ان نطبق ، على كل تغيّر جهوي ، تركيبة التوكيد والنفي التي تستوجبها كل كلمة في الصيغة ، فسوف نحصل على اربعة بيانات متكافئة . لنشر ، على سبيل الأختصار ، الى القول بحرف P ، والى كل من الجهات الأربع بالحرف الأول من أسمها \_ نفس الحرف باللاتينية وبالفرنسية (Possible ) الخ \_ فنحصل مثلاً مع Purpurea ، على :

$$P$$
  $C$   $I$   $N$   
 $pUr$   $pU$   $rE$   $A$   
 $\sim P \sim p$   $\sim C \sim p$   $I \sim p$   $Np$ 

أي أنها متكافئة القضايا التالية : ليس من الممكن ان non- P ، ليس من المعارض ان non- P ، من الممتنع ان non- P ، من الضرور ان P ، ونتبع نفس العارض ان Amabimun Iliace و Edentuli . فمع أربع جهات ، ومع اربعة

تراكيب سالبة وموجبة لكل من القضايا الجهوية فأن ذلك يعطي  $^4 \times ^4 = 16$  أحتالاً ، يتم الحصول عليها بالحروف الأربعة من كل من الكلمات الأربع . وحقيقة القول ان هذه الأحتالات النظرية الستة عشر يمكن ردها الى 12 إحتالاً . لأن السكولائيين ، كما لاحظنا ذلك دون شك ، لا يميز ون هنا بين الممكن والعرضي ؛ ويظهر هذا التاهي ، في صيغهم ، بمضاعفة نفس الحرف في بداية كل من هذه الكلمات الأربع ، بحيث ان كل كلمة ينقصها احد الحروف الأربعة . ويمكن عندهم كما عند أرسطو ان نحكم بالأسف على هذا الأستعمال المزدوج ، بينا هناك غير الضروري .

إن كل هذه التزيينات ترمي الى إحلال تعليم آلي محل تعليم متفهم وذكي ، وبهذا الصدد ، يمكننا مقاربة اسلوب جديد لوضع جهات القياس الصحيحة ، لأن أسلوباً كهذا فيه ، هو أيضاً ، شيء من الآلية ولّا يعطي ، السبب العميق لصحة هذه الجهات ، لقد أخذ السكولائيون ذلك عن ابن رشد . وإذا جاز التعبير ، فقد اخذت المسألة بالمقلوب . فبدلاً من التعرف المباشر ، شكلاً تلو شكل ، على الجهات المؤدية الى نتيجة ، يجري حذف تلك التي لا تؤدي الى نتيجة : فالمنتجات هي الباقية . نبدأ بذكر القواعد التي يجب على قياس ما ان يتقيد بهـا لكي يكون ذا نتيجة . ثم ، بعد وضع لائحة واسعة بالتراكيب الممكنة في القضايا الثلاث التبي يمكن لكل منها ان تكون في A ، في E ، في I أو في O ، أي 64 لكل شكل ، نحذف تلك التي تنتهكُ هذه او تلك من القواعد الموضوعة سابقاً . والجهات التي تصمد امام هذه التجربة تعتبر ذات نتيجة . وعدد هذه القواعد العامة ، خلال االقرون الوسطى ، هو خمسة ، ينضاف إليها بعض قواعد خاصة بكل شكل . واليكم هذه القواعد الخمس ، كما نجدها مثلاً عند بيار الإسباني ، وحيث هي مصاغة في أربعة ابيات شعر لاتينية: على المقدمتين الجزئيتين / الخاصتين لا تترتب نتيجة ، وكذلك بالنسبة الى المقدمتين السالبتين : اذا كانت احدى المقدمتين جزئية تكون الأخرى مثلها ؛ اذا كانت أحداهما سالبة تكون النتيجة كذلك ؛ لا يجوز للنتيجة ان تتضمن الطرف الأوسط. فمثلاً ، مها يكن الشكل ، فأن هذه القواعدُ تستبعد تراكيب في AEA ، أو في EEE ، أو في OIO الخ ، ويمكننا تتبيع هذه القواعد كلها لقانونين أساسيين أن الموصحيح بالنسبة الى كلية النوع (omnis) صحيح أيضاً بالنسبة الى الأجناس والأفراد الداخلين في هذا النوع ؛ وما هو باطل بالنسبة الى كلية النوع (nullus) ، باطل ايضاً بالنسبة الى الأجناس والأفراد التي يتضمنها هذا النوع . ويمكن العودة بأصل هذين القانونين الى أرسطو: وقد قام السكولائيون بجمعها وعرضها بوصفها «أساس القياس »؛ ويشار اليها عادة باختصار (omni et nullo ) . ومن المؤكد ان هذه الطريقة حازمة ، لكنها ذات طابع آلي وأعمى ، ولهذا حكم عليها البعض حكماً غير مؤآت ، كما فعل مثلاً مثلاً المف وأعمى ، ولهذا حكم عليها البعض حكماً غير مؤآت ، كما فعل مثلاً مثل أسف هذه النظرية ، الفارغة فكرياً ، والتي اكتفت بتقديم البراهين قد غطت بكل أسف وأغفلت نظرية أرسطو ، التي براهينها هي في الآن ذاته أسباب . ومن المؤكد انها مسؤولة إلى حد ما عن الانحطاط الذي أصاب المنطق منذ القرن السابع عشر » : .

الى جانب هذه التجديدات المحض خارجية ، تجدر الاشارة الى ان لائحة الجهات والخشكال قد شهدت بدورها بعض التعديلات . وتمتد لائحة الجهات مع إضافة تلك التي سيسميها الوسطويون ( التوابع ) لأنها تتحصل باستبدال نتيجة كلية بالجزئية التابعة لها : واذا وافقنا على شرعية الاستتباع ، فسوف تدخل فيها اذن الجهات التي تكون نتيجتها في A وفي ع ، مثلاً Celarent, Barbari Barbara

<sup>(1)</sup> في وقت متأخر ، حوالي عصر النهضة ، ستظهر ثماني قواعد؛ أربع للأطراف وأربع للقصايا ، كل مها مُصاغ في بيت شعر لاتيني ، وهذا المجموع للقواعد الثماني هو الذي أنتقل الى التعليم السلمي . وحتى لا نعود البها ، فأننا نقدمها هنا منقولة عن صياغتها الفرنسية :

<sup>[</sup>هناك ثلاثة أطراف ، أوسط ، أعلى ، أدنى ؛

<sup>[</sup> لا يجوز للنتيجة أبدأ أن تتضمن الأوسط؛

<sup>[</sup> ولا يجوز أن تؤخذ الأطراف بتوسع كبير في النتيجة ولا في المقدمات ؛

<sup>[</sup> وأن يؤخذ الأوسطكلياً مرة واحدة على الأقل ؛

<sup>[</sup> لا يمكن لقدمتين موجبتين أن تؤدي الى سالبة ؛

<sup>[</sup> اذا كانت المقدمتان سلبيتين فلا وجود لنتيجة ؛

<sup>[</sup>النتيجة تتبع دائها الطرف الأضعف ؛

<sup>[</sup> لا تترتب أية نتيجة على جزئيين .

<sup>(2)</sup> Catég., 111, 1 b 10, et anal. pr., 1, 1, 24 b 28-30,

<sup>(3)</sup> Leçons de phil., II, Logique, Paris, Hachette, 1866, 6 éd., 1909, p. 59.

ستعطي Celaront ، الخ . او أيضاً أضافة جديدة ، لأن القضايا في E وفي E تتحول فقط ، فمن الممكن للجهات ذات النتيجة حسب احد هذه الحروف ، أن تتقبل شكلاً آخر ، حيث ان انقلاب النتيجة يؤدي الى انقلاب الموضوع والمحمول ، مثلاً شكلاً آخر ، حيث ان انقلاب النتيجة يؤدي الى انقلاب الموضوع والمحمول ، مثلاً عند أرسطو ، فأن بعضها لم يلبث ان ظهر ؛ ومثال ذلك ان الجهات « التابعة » قد أخرجها أريسطون الأسكندراني Ariston d'Alexandrie ( القرن الأول قبل المسيح ) وكذلك المدرسة المشائية بدون شك . ولكن جرى انكارها بوجه عام ، لصالح القول مع آبولي انه من غير المعقول تماماً استنتاج الأقل عندما يمكن استنتاج الأكثر . غير ان القرون الوسطى تبدو مهتمة بذلك ، وفي نهاية المرحلة نجد هذه القياسات الجديدة محصية ومسمَّاة ـ مع بعض قياسات أخرى غير صحيحة في الواقع ـ عند بيار دي مانتو Pierre de Mantone .

ثمة فارق أكبر بالمقارنة مع قياس أرسطو ، وبنفس الوقت ، مع تعاليم الأيساغوجي ، هو أدخال قياسات تتضمن طرفاً او عدة أطراف جزئية ، نذكر أن هذه كانت مستبعدة من انالوطيقا ، وإن شجرة فرفوريوس ، من جهة ثانية ، كانت تمييز صراحة بين المفرد وبين المتناهي الصغر . والحال فأن طريقة ادخال القياسات الجزئية وطريقة تبريرها تعني دمج الفرد في صنف ، او بتعبير آخر ادماج الطرف المفرد في طرف عام ، مع مفارقة امتدادية بسيطة : فالصنف الذي يكون عندئذ أمامنا هو صنف مفرد ، صنف لا يعتد سوى عضو واحد . وبالتالي فان القضية المفردة تندمج في كليّة ، لان ما هو مؤكد او منفي في صنف فارد هو بكل وضوح مؤكد او منفي من هذا الصنف بكل امتداده ، باعتبار هذا الأمتداد لم يعد قابلاً لانقسام . كان بعض المؤلفين يتهمون هذا الدمج للقياسات ذات الأطراف الفاردة مع المقاسات ذات الأطراف الفاردة مع القياسات الأرسطوطاليسية ذات الأطراف العامة ، وذلك بجعل الأسم مسبوقاً بالقول Omne الأرسطوطاليسية ذات الأطراف العامة ، وذلك بجعل الأسم مسبوقاً بالقول Omne الذي سيغدو مشهوراً عن موت سقراط يكون إنساناً ) . كذلك نجد عند أوكام المثال الذي سيغدو مشهوراً عن موت سقراط ، حيث يكون الطرف الفارد / الجزئي هو الذي سيغدو مشهوراً عن موت سقراط ، حيث يكون الطرف الفارد / الجزئي هو الذي سيغدو مشهوراً عن موت سقراط ، حيث يكون الطرف الفارد / الجزئي هو

الأصغر ، موضوع الصغرى والنتيجة . ولكنه عنده كما عند الـPseudo- scot أو سواه ، نجد أيضاً قياسات حيث يكون الطرف الجزئي يلعب دور الأوسط، ماثلاً بذلك في المقدمتين . وعندها تكون الحالة الطبيعية جداً هي حالة الشكل الثالث حيث يكون موضوعاً مرتين ؛ سقراط أبيض ، سقراط أنسان ، اذن هنـاك انسـان أبيض (Darapti ) . ولكن يُبنى على مثاله أيضاً في الشكلين الآخرين حيث يؤخذ تناقضياً ، كمحمول ، اما في الصغرى ( الشكل الأول ) واما في المقدمتين ( الشكل الثاني ) ؛ وحتى ان قياسات لا تتضمن سوى أطراف فاردة او قابلة للأندماج في مفردات ، كهذا الطرف المُدرج في أطرافBarbara ؛ اوكتاف هو وريث قيصر ، انا اوكتاف ، اذن أنا وريث قيصر . ففي قياسات كهذا الأخير ، من الواضح ان توزيع الأطراف الى كبيـر وأوسط وصغير ليس له معنى ، وفي كل حال لا يمكنه ان يتم الاحسب المكانة التي تشغلها في القياس . ان قياسات كهذه التي يبرّرها اسلوب أرسطو القائم على البرهان بالشكل ، سميت قياسات برهانية شكلية ( expositorii ) وجرى العمل لأدراجها في كلّ من الأشكال الثلاثة . وبعضها لا يدخل في الأطر التقليدية ، لأن بعض القياسات في الشكل الثالث سيكون لها نتيجة جزئية / فاردة ، اذن منظور اليها كنتيجة كلية ( سقراط أبيض ، سقراط هو هذا الأنسان ، اذن هذا الأنسان أبيض ) ، بينا سيكون لبعضها في الشكل الثاني نتيجة ايجابية ( سوفرونيسك ) هو أب سقراط ، هذا الأنسان هو اب سقراط ، اذن هذا الأنسان هو سوفر ونيسك).

إن القبول بالقياسات الجزئية كان ضروريا بالطبع ، وبالتالي يمكن النظر إليه كتقدم . ولكن الطريقة التي أدخلت بها تبدو لنا اليوم بائسة . فمن نتيجتها إخفاء اصالتها ، لأنها عندما تُقدَّم على هذا النحو لا يوجد بينها وبين القياسات التقليدية ، كما يقول أوكام ، سوى فارق « لفظي محض » : فالقياس المؤدي الى استنتاج موت كل سقراط لها عندئذ نفس الشكل المنطقي الذي للشكل المؤدي الى القول بحوت كل فيلسوف ، وهذا شكل Barbara . وبخلاف ذلك ، يظهر لنا ، منذه Peano ، أنه من الضلال ادماج الفرد في صنف ، ولو كان جزئيا ، او معاملة الصنف كنوع من الضلال ادماج الفرد في صنف ، ولو كان جزئيا ، او معاملة الصنف كنوع خاص ، على حد تعبير فرفوريوس . وبنظرنا الـBarbara الوحيد الذي لأوكام هو الذي يجب انقسامه الى شكلين متميزين . حسب ما يشير موضوع الصغرى الى

مفهوم اولى الى فرد:

| $(x) fx \supset gx$ | $(x) fx \supset gx$ |
|---------------------|---------------------|
| $(x) hx \supset fx$ | $fx_1$              |
| $(x) hx \supset gx$ | $\overline{gx_1}$   |

صفوة القول ، هناك ثلاثة مواقف محتملة إزاء القضايا الجزئية وموقعها في القياس : فاما استبعادها من القياس (أرسطو وخلفاؤه في الأزمنة القديمة) وإما قبولها فيه وذلك بدمجها مع الكليات (اوكام ، سكولائيون شتى ، وWallis في وقت متأخر ، ومناطقة بور رويال) واما اخيراً قبولها لكن مع الاعتراف بسمة أصيلة للقياسات حيث تمثل (كما فعل راموRamus ، وكما نفعل نحن اليوم) .

ليس من المعروف المؤلف ولا الفترة الدقيقة التي تم فيها ادخال شكل رابع للقياس ، وهو شكل لا يزال وجوده مشبوهاً حتى عصرنا ، ولا يزال موضوعاً للمساجلات . فلا نجد آثاراً لشكل كهذا في المنطق السكولائي في القرون الوسطى المساجلات . فلا نجرى أحياناً فصل الجهات « المداورة » في هذا الشكل عن الشكل الأول ، وهي الجهات التي احصاها ثيوفراسط ، ولكن هذه الزمرة المفصولة على هذا النحو لا تتاهى مع ما سيسمى بعد ذلك بأسم الشكل الرابع . فأما انه لم يغب عن النظر أنه يتحصل بذلك تصور جديد ، أنطلاقاً من الشكل الأول ، مع تحويل مقدماته ، ولكن تحويلاً كهذا لا يكفي لجبل شكل جديد تماماً ، متميّز فعلاً عن الشكل الأول ، واليكم مثلاً قول البير دي ساكس في هذا الموضوع : « هناك طريقة رابعة ، نعني عندما يكون الأوسط محمولاً في المقدمة الأولى وموضوعاً في الثانية . . . ولكن لا بد من الملاحظة ان هذا الشكل الرابع لا ينحاز عن الأول الا بانقلاب المقدمات ، وهذا ليس له أي أثر على اشتقاقية او عدم اشتقاقية النتيجة » بانقلاب المقدمات ، وهذا ليس له أي أثر على اشتقاقية او عدم اشتقاقية النتيجة »

. (2)

<sup>(1)</sup> تم حديثاً أكتشاف نص عبراني من القرن الثالث عشر ، مؤلفه يهودي يُدعىAlbalag ، يَباهي باكتشاف شكل دابع ، يعطيه خس جهات . لكنه يبدو مجهولاً تماماً لدى السكولاثيين (-251 ملك الثالث الذي يعتبره غير ضروري كالمنافذ ) . ولنلاحظ بالمقابل أن لورنزو فالا Lorenzo VALLA يحذف الشكل الثالث الذي يعتبره غير ضروري وبدون معنى ؛ وظل وضع هذا الشكل الثالث موضوعاً للنقاش طيلة قرن .

<sup>(2)</sup> Perutius logica, IV, 7; dans BOCHENSKI, F. L., p. 251.

لقد طور الوسطويون مطولاً المنطق الجهوي . واننا نستعيد ، في حدود كيفية الحدي و الفي المور الوسطويون مطولاً المنطق الجهوي . واننا نستعيد ، في حدود كيفية الدعني المركب للقضايا ، ماكان البيلار يسميه الافتهاء الأنتباه ان البيلار يسميه de dicto أجزئي ، وموضوعه الـ dictum ، بينا القول de re يمكنه ان يكون كلياً او جزئياً ، حسب كمية الموضوع ، وكها عند أرسطو ، فأن العرضي يكون كلياً او جزئياً ، حسب كمية الموضوع ، وكها عند أرسطو ، فأن العرضي والممكن يستعملان بعامة كمترادفين ، مع تأرجح معين بين المعنى الأحدى والمعنى المثنوي . والامتدادان الرئيسيان للنظرية التقليدية هها :

1 ) يضيف الـPseudo-scot للكيفيات الأرسطوطاليسية الأربع ، فضلاً عن الصحيح الفاسد ، الكيفيات المسهاة ذاتية مثل : مشكوك ، معلوم ، مظنون ، ظاهر ، مُراد ، مُحتار ؛ مستبقاً بذلك النظريات الحديثة لتوسيع الكيفيات باعتبار الكيفيات « aléthiques » الى جانب الكيفيات « aléthiques »

2 ) بينا كان أرسطو يتناول كيفياته الجهوية بالمعنى المنقسم (de re) وثيوفراسط يتناولها بالمعنى المركب (de dicto) ، كان اوكام لا يتصور فقط الحالتين ، بل كان أيضاً يدرس تراكيبها . وذلك على نحوانه كان يميز في كل من الأشكال الكلاسيكيسة اربعة أصناف ، حسبها تكون المقدمتان مأخوذتين بالمعنى المركب ، او كلتاهها بالمعنى المنقسم ، أو الكبرى بالمعنى المركب والصغرى بالمعنى المنقسم ، أو الكبرى بالمعنى المركب والصغرى بالمعنى المنقسم ، أو بالعكس أخيراً . وإذا أضفنا أنه كان يميز ، فضلاً عن ذلك ، بين الممكن ( بمعنى المكن المحض ، التابع للضروري ) وبين العرضي ( بمعنى إمكانية مثنوية ) ، وإنه أخيراً يعتبر أيضاً على طريقة Pseudo—scot أنه توجد جهات ذاتية ، فسوف ندرك إلى أي حبر كبرت ، معه ، لا ثحة القياسات الجهوية .

## 4. مساهات جديدة

لقد قمنا ، على مثال بوهنر ، بتقسيم نظريات المنطق الوسيط على مجموعتين : مجموعة النظريات التي استعادت نظريات المنطق القديم مع عرْض مختلف واضافة

<sup>(1)</sup> BOCHENSKI, p. 261-2 et 265-7.

بعض التفاصيل ، ومجموعة النظرية التي تقدم عناصر جديدة ، غير معروفة في ذلك المنطق القديم . ولكن ، كما يلاحظ بوهنر (١) ، فان السكولاثيين أنفسهم لم يتقبلوا ، بدون شك ، الكلام هنا على الجديد الا بتحفظات كثيرة ، اللهم الا اذا أخذ التجديد بمعنى ضيق . فقد كانوا في المنطق كما في كافة المجالات مقتنعين أشد الاقتناع بأن دورهم كان ينحصر في متابعة تراث وتقليد . ولا نرى أيا منهم قد فكر بوضع هذه العناصر الجديدة في مواجهة تعاليم المنطق الأرسطوطاليسي ، المنظور اليه كأساس ضروري ونهائي لهذا العلم . وبالنسبة الينا نحن الذين نحكم على ذلك ، فان التمييز مسموح ، حتى وان كان الحيد يفتقر الى الوضوح .

ومن بين شتى الرسائل والأبحاث ، المستقلة أو المضمومة الى مجموعات ، التي لا مقابل لها في المنطق القديم ، لنذكُر أولاً ، لنبدأ بشيء خارجي تماماً ، تلك التي تدور حول « الموجبات » . ويمكننا في الحقيقة تصنيفها كأمتداد للتعاليم التي كانت تتحكم بالمساجلات في الأزمنة القديمة الأغريقية ـ الرومانية . كان بعض تلك الموجبات اصطلاحات محضة يمكن ان تتباين من جامعة الى أخرى . ومثال ذلك ان مخطوطاً يطلعنا على القواعد المعمول به في كمبردج . ولكننا نجد فيه أيضاً قواعد ذات طابع منطقي او طرائفي ، يجعلنا بعضها نفكر بالشروط التي تفرضها على أنظمتنا البديهية لكي نضمن صلاحها وصحتها .

وأكثر أهمية هي الرسائل التي تحمل عنوان Syncategoremata . حتى ان الحدود الكلمة (2) موجودة في الأزمنة القديمة ، وربما تكون من أصل رواقي ، ان الحدود الأساسية لقول ما هي الأسهاء والأفعال ، التي لها دلالة بذاتها ، من حيث أنّه المروز لبعض الأشياء . ولكن كثيراً من الأقوال يستعين ، من جهة ثانية ، بكلهات أخرى وظيفتها هي تغيير او تحديد هذه الكلهات على نحوما ، مثل العطف ، المكهام . لهذه الكلهات معناها ، لأنها توقظُ شيئاً ما في تفكيرنا ولكن ليس لها

<sup>(1)</sup> Medieval Logic, p. 16.

Priscien (2) بريسيان ، الذي نجدها عنده ، ينسبها الى و الجدليين .

دلالات خاصة بها ، فهي ليست رموزاً لأي غرض / شيء . وهي لا تكتسب دلالة الا بتركيبها مع الأسهاء والأفعال ؛ انها مشاركة في الدلالة Consignificantia ، كما تترجم عن اللاتينية احياناً ، بدلاً من كتابتها كما هي في اليونانية احياناً ، بدلاً من كتابتها كما هي في اليونانية الحياناً ، بدلاً من كتابتها كما هي في اليونانية الحياناً ، بدلاً من كتابتها كما هي في اليونانية الحياناً ، بدلاً من كتابتها كما هي في اليونانية الحياناً ، بدلاً من كتابتها كما هي في اليونانية المياناتية الحياناً ، بدلاً من كتابتها كما هي في اليونانية المياناتية ال

اليكم كيف يعرض البيردي ساكس هذه المهايزة: « ان طَرْفاً مشترك الدلالة هو طرف يمكنه ، من حيث وظيفته الدلالية ، ان يكون موضوعاً او محمولاً ، او جزءاً من الموضوع او جزءاً من المحمول الموزع(2) ، في قضية تقريرية . مشال ذلك « انسان » ، « حيوان » ، « حجر » . انها تسمى أطراف محدودة الدلالية لانكا دلالة محصورة ومحددة : وبالعكس فان طرفاً محدود الدلالة من حيث وظيفته الدلالية لا يمكنه ان يكون موضوعاً او محمولاً ، ولا حتى جزءاً من الموضوع او من المحمول الموزع في قضية تقريرية . مثال ذلك « الكل، » ، « اللاشيء » ، المحمول الموزع في قضية تقريرية . مثال ذلك « الكل، » ، « اللاشيء » ، « ليس » والعاطفات مثل « واو » ، الفاصلات مثل « أو » ، الحاضرات أو المستثنيات مثل « إلا » ، « وحسب » ، الخ . وهي كلها أطراف محدودة الدلالة » المستثنيات مثل « إلا » ، « وحسب » ، الخ . وهي كلها أطراف محدودة الدلالة »

"هناك صيغتان تلفتان الأهتام في هذا المقطع ، كما يشرح ذلك فيا بعد البير نفسه . اولاً الصيغة القائلة ان الأطراف المحدودة الدلالة ليس انها فقط لا تقبل ان تكون موضوعات او محمولات ، ولكنها لا تقبل أيضاً ان تكون أجزاء من الموضوع او من المحمول . مثال ذلك القضية «كل انسان يمشي » . فاذا نظر إلى «الكل» كأنه جزء من الموضوع ، لا بد من القول ان القضيّة «انسانٌ ما لا يمشي » ليس له نفس الموضوع كما في القضية الأولى ، ومن ثم ليست هاتان القضيّتان متناقضتين ، وهذا القول باطل . ففي الواقع ان كلمتي «كل » و « بعض » لا ينتميان الى الموضوع ، فهما هنا مجرد طرق لتغيير الموضوع ، للتدليل على الطريقة التي الموضوع ، فهما هنا مجرد طرق لتغيير الموضوع ، للتدليل على الطريقة التي

Disribui est accepi universaliter

<sup>(1)</sup> يجب أن تترجم حرفياً بـ محمولات مشاركة Co- praedicata

<sup>(2)</sup> محمول موزع أي مأخوذاً كلياً ، كما يقول غوكلينوس goclenuis :

<sup>(3)</sup> Perutilis logica, I, 3; cité par Bochner Medieval Logic, p. 22-23.

«يُفترض» فيها هذا الموضوع. والملاحظة الثانية: هي انه يمثل في تعريف الأطراف المحصورة المدلالة ، تعبير « من حيث وظيفتها الدلالية ». فَهُنْكُو أخذت كلمات مثل « كل » « و » « ليس » ، الخ . ليس في وظيفتها الدلالية او ، بشكل أدَّق الوظيفة ، الدلالية المشتركة ، وإنما أخذت بمعنى « مادي » أي بوصفها مجرد كلمات ، فعندئذ يمكنها ان تمثل تماماً كمواضيع او كمحمولات في قضية : « الكل » هو رمز للكلية ، « السواو » هو عطف وصلى ؛ « لا ، هو ظرف / حال . ونرى بوضوح مثلاً في أن « لا » في هذه القضية الأخيرة لا تعمل كنافية ، لأن هذه القضية توكيدية ، فهي تؤكد شيئاً ما في موضوعها الذي هو كلمة « لا » ذاتها .

كان الوسطويون يعلقون أهمية على هذا التمييز لأنهم كانوا في أعالهم المجموعة يخصصون عموماً ومنذ شيرسوود ، بحثاً خاصاً بـ Sycategoremata . وكانوا على حق لأن تمييزاً كهذا أساسي في فكرة المنطق الشكلي . إنه يسمح بالتالي الفصل . في الخطاب ، بين ما هو فيه بمثابة اللحم أو المادة ، وما هو بمثابة الهيكل المنطقي ، الشكل، وقد ادرك المؤلفون الوسيطون هذا التطابق . فعلى خطى بوريدان ، يسير البيردي ساكس : « ان ما نقصده بمادة قضية او محصلة ، انما هي الأطراف المشتركة الدلالة ، اي المواضيع والمحمولات ، ما عدا الأطراف المحصورة . الدلالة التي بها يتم وصل او فصل او تحديد الأطراف الأولى بكيفية من الأفتراض . والباقي ينتمي الى الشكل » (۱) . لهذا ينظر بوشنسكي الى نظرية العبارات المحصورة الدلالة كأنها صالحة للاستعال في تحديد التصور الذي وضعه الوسطويون عن المنطق ، وان يرى في ذلك ، متوافقاً مع بوهنر ، باكورة للمنطق الشكلي الحديث المنطق ، وان يرى في ذلك ، متوافقاً مع بوهنر ، باكورة للمنطق الشكلي الحديث يتطابق مع التمييز الذي نجريه اليوم بين الأطراف المحصورة والمشتركة الدلالة الذي يتطابق مع التمييز الذي نجريه اليوم بين الثوابت المادية او المتغيّرات من جههة ،

<sup>(1)</sup> Perutilis logica, IV, 1; cité par Bochner, ouv. cité, p. 25, et par Bochenski, F. L., p. 181.

<sup>(2)</sup> W. Kneale, D. L., p. 233-234.

وبين الثوابت المنطقية من جهة أخرى . الحقيقة ان التطابق ليس تماماً ، اذ ان الدلالات المحصورة تغطي ميداناً أوسع من ميدان ثوابتنا المنطقية ، حيث اننا نكره مثول دالات حاصرة مثل « ما خلا » ، « بما ان » الخ . ولكن ربما لا يكون لهذا الحصر ، الحد ، الذي تفرضه الشكلانية المعاصرة ، سوى فوائد في نهاية الأمر .

إن قسماً رئيسياً من المجاميع المنطقية في القرون الوسطى مخصص للبحث في «خواص الحدود» ، ذلك غالباً تحت عنوان عام Parva logicalia . هذه النظرية يبدو انها تكونت في نهاية القرن الثاني عشر . وأننا نجدها للمرة الأولى عند شيرسوود ، ولكنها لا يقدمها كشيء جديد . فغايتها التمييز بين الأدوار المتعددة التي يكن للكلمات أو للعبارات ان تلعبها عندما تمثل كحدود / أطراف في قضية . انها تقترن عموماً بترتيب لأجزاء الخطاب ، وفقاً لأستعداد كل جزء منها للأضطلاع بهذا المدور او ذاك . يميز شير سوود بين أربعة أصناف من الخواص : الدلالة ، الافتراض ، الوصل ، التسمية . فمثلاً الدلالة هي تقديم شكل ما (شكل بمعنى الافتراض ، الوصل ، التسمية . فمثلاً الدلالة هي تقديم شكل ما (شكل بمعنى فكرة بموة وي العقل . ويعني الافتراض إما Secundum actum وأله والمناف الأخرى ، التي تطول قائمتها مع المؤلفين الذين يضيفون مثلاً التوسع عن الأصناف الأخرى ، التي تطول قائمتها مع المؤلفين الذين يضيفون مثلاً التوسع والحصر ، واستعمال السماء الوصل الخ . وسيسعى بوريل الى محاولة تنميط حين يقدم الافتراض كانه مستند الى موضوع القضية ، والتسمية كأنها مستندة للمحمول ، الوصل للفعل .

ان مدرك الافتراض هو أهم هذه المدارك . وهو ذو ملامح كثيرة ، حسب المؤلفين . ومن جهة ثانية ، يمكن أخذ المدرك بمعان واسعة نسبياً . فبالمعنى الضيّق للكلمة لا يناسب مدرك الافتراض الا للأسم الموصوف الذي يضطلع بدور تمثيل الكائنات التي « يفترضها » والتي هي بمثابة « مرتكزات » . مثلاً في القضية الأنسان ميت ، تستند كلمة إنسان إلى البشر ، سقراط ، أفلاطون ، السيبياد ، الخ . مينا ليس هناك مرتكزات للوصلة ولا للمحمول . وحتى يمكن الحصر أكثر فأكثر فلا بينا ليس هناك مرتكزات الموصوف ( الموضوع ) الا أفراداً موجودين حالياً ، مستبعدين نأخذ مرتكزات الموصوف ( الموضوع ) الا أفراداً موجودين حالياً ، مستبعدين

كل ما يستند الى الماضي ، الى المستقبل ، الى الممكن ، الى الحيالي ، المخ . واذا أخذنا مدرك الافتراضي بمعنى أوسع ، سيمكننا التمييز بين المعنى غير الصحيح عندما يكون الطرف مأخوذاً بمعنى ً رمزي ، وبين المعنى الصحيح ، حيث يكون مأخوذاً مبوجب العبارة ذاتها . de virtute Sermonis . وبهذا المعنى الصحيح ، نقسمه ، منذ شيرسوود ، الى افتراض مادي او شكلي . ويكون الافتراض  $\alpha$  مادياً  $\alpha$ عندما يؤخذ الطرف على نحو غير دلالي، أي لذاته وليس لأجل ما يُدعى عادةً للتدليل عليه؛ أو كما نقول اليوم بأنه يدلُّ على ذاته ولا يدل على الأشياء التي من وظيفته التدليل عليها ؛ مثلاً الانسان موصوف .وعندها تسمى القضية « شكلية » . وفي هذه الحالـة الأخيرة كان أوكام يقـول افتـراض « شـخصي » . ويتناول بورلي هذا الوصف الأخير ، ولكن بمعنى آخـر . فيجعـل منـه حالـةً من حالات الأفتراض الشكلي ، فيقسمُه الى صنفين : الأفتراض « العادي » عندما يؤخذ الطرف لما يعنيه ، لمعناه ، والأفتراض الشمخصي ، عندما يؤخمذُ للأفسراد المذين يمثلُهم ، لافتراضاته . بعبارة أخرى : مرتكزات الطرف ـ الموضوع هي : إما هذا الطرف ذاته ( افتراض مادي ) ، واما الأفراد الملموسون الـذين يدلُّ عليهم ( افتراض شخصي ) ، واما أخيراً معناه ( أفتراض عادي ) . إن هذا التمييز مرتبط بواقعية الجواهر عند بورلي ، وليس لها بالطبع مكان عند اوكام . ففي الأفتـراض المذي يسميَّه شخصيًّا ، يجري اوكام ، بعد بيار الأسباني ، تمييزاً آخر بين الأفتراضي « السّري » حيث يكون الموضوع ممثلاً لفرد ، والأفتراض المشترك ، حيث يؤدي الموضوع دور الكليّ . وبالنسبة الى هذه الحالة . تأتي بعد ذلك تفريعات لا داعي لذكرها (١)

تبدو لنا اليوم نظرية الأفتراضات هذه ساقطة . ذلك لأنه لم يعد ثمة موجب لوجودها بعد إبداع اللغات الرمزية الحديثة ، المستخلصة من احتالات اللغات

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل حول هذه النظرية المعقدة عن الأفتراض Suppositio وتطوراته منShyreswood إلى Burleigh

W. KNEALE, D. L., p. 248-272.

الطبيعية والمكينة قدر الأمكان مع مستلزمات الفكر المنطقي . وبالعكس عندما يتناول التحليل المنطقي لغة كاللاتينية ذات البنية البالغة التعقيد التي لا تتطابق الا تطابقاً جزئياً جداً مع بنية الفكر المنطقية ، يغدو من الضروري ، لبناء منطق شكلي لا يُخشى معه الأنجرار الى أجراء تشبيهات او مفارقات باطلة في الأشكال النحوية ، تحليل هذه الأشكال وادخال المقاربات والمايزات عليها حتى تتأخر مع الأشكال المنطقية التي يفترض إنها تعبّر عنها ، وينبغي إجراء تقسيات وتفريعات ، وباختصار ينبغي ادخالها في منظومة مدارك جديدة الله .

هناك مثال اولي ، شبه فاحش في بساطته ، سيجعلنا نفهم الأمر . كانت نظرية الأفتراضات تسمح، بين وظائف أخرى ، بتأدية الوظيفة التي نخصصها اليوم لنظرية مستويات اللغة ، وهي مستويات نشير اليها فقط بفر وقـاتٍ في الكتابـة ، واضعين بين هلالين الطرف او التعبير المستعمل على نحو ذاتي الدلالة ، آخذين رموزنا من مختلف الأبجديات بالنسبة الى اللغة وقواعد اللغة الخ . ان اللغة اللاتينية الوسيطة لم تكن تستعمل أساليب كهذه . وعندئذ كان يفترض بنظرية الأفتراضات ان تتدخل مع نظرية مراتب « المقاصد » لتوضيح العبارات وازالة الألتباسات والشبهات عنها . لنأخذ مثلاً القضية Homo est momen . سيتوجب علينا التمييز بين تأويلين ممكنين . فأذا أخذنا الموضوع على نحو دلالي أي كطرف « للمقصد الأول » ، حسب الأفتراض « الشكلي » او « الشخصي » ، تكون القضية باطلة ، لأن الموضوع تكون مرتكزاته عندئذ متمثلة في جان ، بيار ، بول اللذين هم بكل تأكيد ليسوا أسماء فقط. وإذا أخذناه على نحو غير دلالي، أي كطرف «للمقصد الثاني » حسب الأفتراض « المادي » عندئـذ تكون القضية صحيحـة ، لأن حد ـ الموضوع هو بذاته مرتكز ذاته ، والحد homo هو اسم في الواقع . ويكفينـا اليوم التمييز بين الشكلين مع حد أدنى من الرمزية ، فنكتب إما Homo est nomen وإما . «Homo» est nomer

(1) Cf. Bochner, Medieval Logic, p. 28-29; W. Kneale, D. L., p. 274.

لقد خصّص الوسطويون أبحاثاً عديدة عن السوفسطائية . فمنذ النصف الأول من القرن الثاني عشر كان الأنكليزي آدم دي بالشام ، المشهور بأسم من القرن الثاني عشر كان الأنكليزي آدم دي بالشام ، المشهور بأسم Parvipontanus لأنه كان يعلم فوق الجسر الصغير في باريس ، قد وضع (1152) السفسطات وكيف نرد عليها . وان احدى المفارقات التي يضر بها مثلاً هي بالكلام الحديث ، الأمكانية التي تجعل للمجموع مجموعاً فرعياً له نفس عدد العناصر (۱۱) . ولكن انتشار الأورغانون الكامل خلال القرن الثاني عشر هو الذي جلب الأنظار الى هذه المسائل . وما يثير العقول اكثر من أنالوطيقا الأولى ، المعروفة من خلال القرون الوسطاء اللاتينين ، هو كتاب التهافت السفسطائي . والحقيقة ان سفسطات القرون الوسطى ليست سفسطات بالمعنى الدقيق للكلمة ، بل هي عبارات غامضة تستدعي بعض المايزات ذات النسق المنطقي لاستبعاد تأويلات فاسدة (۱۵) . ان السفسطات تحلّل أكثر من 200 حالة ، على حسب رواية البير دي ساكس بعد روايات أخرى كثيرة . وهاكم مثلين يشعران بوجوب توضيح ما سنسميه اليوم روايات أخرى كثيرة . وهاكم مثلين يشعران بوجوب توضيح ما سنسميه اليوم روايات أخرى كثيرة . وهاكم مثلين يشعران بوجوب توضيح ما سنسميه اليوم روايات أخرى كثيرة . وهاكم مثلين يشعران بوجوب توضيح ما سنسميه اليوم روايات أخرى كالفاعل ، أو ، بعبارة أخرى تحديد الأمر بدقة .

Omnes hamines sunt asini vel homines et asini sunt asini

إن هذه القضية صحيحة لأنها جامعة وطرفاها صحيحان ، أي : Omnes homines sunt asini vel homines, asini sunt asini.

ولكن يمكن القول إنها باطلة لأنه فاصلة وطرفاها فاسدان ، أي Omnes homines sunt asini, et homines et asini sunt asini.

فنقول لا يجب ان نكتب p v q. r وهي صيغة ملتبسة ، وانما يجب الأختيار بين Non aliquid est vel tu es homo . لنأخذ مثلاً آخر pv (q. r) و (pvq). r

<sup>(1)</sup> I. THOMAS, "A twelfth Century paradox of the infinite", Journal of Symbolic Logic, 1958, p. 133-134.

<sup>(2)</sup> لهذا فأن بوهنر يصنّف النظرية الوسيطة عن الـSophismata في فصله المخصص للعناصر الجديدة في المنطق السكولائي .

القضية صحيحة لأنها فاصلة ، وطرفها الثاني tu es homo صحيح ؛ ولكنها فاسدة لأن مقابلها المتناقض صحيح Aliquid est vel tu es homo لأن مقابلها المتناقض صحيح p v q و اثما يجب الأختيار بين p v q و و اثما يجب الأختيار بين p v q و بين (pvq) - .

و يمكننا ان نقرب من السفسطات الممتنعات المعالجة بوجه خاص في آخر الحقبة . ولا يجوز للكلمة ان تخدعنا : فالممتناعات هي صعوبات ليست غير قابلة للحل ولكن حلها صعب وتطرح مشاكل على المنطقي . والمقصود ما نسميه متعارضات أي قضايا تتضمن صحتها بطلانها بالذات ، وبالعكس . وكان البير الكبر يحددها على النحو التالى :

« أسّمي أقوالاً غير قابلة للحل تلك التي تضطرنا للقبول بنقيضها مها يكن فرع البديل الذي نقبله ١١٥ وهاكم بعض الأمثلة المأخوذة عن البير دي ساكس ، التي نجد فيها ألواناً من الكذاب ، أقول الباطل :

هذه القضية باطلة .

ان هذه القضية التي أعلم بها هي ذات القضية التي يُعلم بها أفلاطون - مع العلم ان تلك القضية التي يعلم بها أفلاطون هي باطلة .

يقول سقراط: ما يقوله أفلاطون باطل ؛ أفلاطون يقول: ما يقول سقراط

صحيح . سقراط: ما يقوله افلاطون باطل؛ افلاطون ما يقوله شيشرون باطل؛ شيشرون: ما يقوله سقراط باطل.

سَقَراط: الله موجود ؛ افلاطون لا توجد قضية آخرى صحيحة غير القضايا التي يُعلم بها سقراط.

تتأتى الصعوبة في هذه الأمثلة من كون القضية تتضمن محمولاً يستند الى القضية ذاتها . ويحتل Le pseudo- scot عنوان فصل في كتاب التهافت السفسطائي لأرسطو « اذا كان طرف عام يمكن تطبيقه على مجمل القول الذي ينتمي

<sup>(1)</sup> Dans BOCHENSKI, F. L., p. 276.

<sup>(2)</sup> J. Duns Scoti Opera omnia, Paris, 1891, vol. 2.

اليه » فيردُّ على هذه المسألة بالنفي () . اما بوريدان الذي رأى هذا الجواب غير كاف، فقد حلَّل مطولًا مصاعب من هذه النوع () . وبول دي فينز لِخُص ، قبل أن يعرض طريقته ، حوالي 12 طريقة للسعي الى حل متعارضات كهذه .

لكن العقيدة الوسيطة التي تبدو لنا اليوم بالغة الأهمية فهي نظرية النتائج Consequentiae ، بعنى انه يمكن النظر اليها بوصفها إطاراً لجزء جوهري وأساسي في منطقنا المعاصر . وهذه النظرية ذاتها تقع في امتداد المنطق الرواقي ، دون ان تتمكن إطلاقاً من افتراض أثر مباشر ، ولكن بالأحرى نفترض نقلاً بواسطة بويس و آبيلارة . ان كلمة « نتيجة » منذ آبيلار ، تدلّ على القضية الشرطية ، تلك التي تبدأ بر إذا . . عند ثذ . ( يقول مثلاً الـ pseudo-scot : ان نتيجة هي قضية افتراضية مؤلفة من سابق ولاحق مترابطين على نحو يستحيل معه ان يكون السابق صحيحاً واللاحق باطلاً » . ولكن الى هذا المعنى ، الذي سيحتفظبه ، سينضاف قريباً معنى اخر يتعلق بصلاح الأستدلال العقلي أي تبرير النتيجة بالمقدمات . وفي العبارة التي ستغدو شائعة Consequentia لا تعني كلمة Consequentia القضية التي هي نتيجة المقدمات ، بل مجمل الحجة التي وحدها يمكن النظر اليها بأنها « صالحة » ، سينا لا يمكننا ان نقول ذلك في قضية تكون نتيجتها اما صحيحة واما باطلة (٥ ) . ان ها تني الدلالتين سوف تتخالطان بحيث انه سينجم عنها التباسا معين ، في المصطلح على الأقل . وسوف نتكلم ، على نحو غير محدد ، على السابق واللاحق ، الأمر الذي يستند الى مصطلح القضية الشرطية ؛ أو على مقدمات ونتيجة ، الأمر الذي الذي يستند الى مصطلح القضية الشرطية ؛ أو على مقدمات ونتيجة ، الأمر الذي

<sup>(1)</sup> Dans Bochenski, ibid.

<sup>(2)</sup> A:N. PRIOR, «Some problems of self- reference in John Bruidan», proceedings of the British Academy, vol. XL VIII, Oxford University Press, 1963, p. 287-296.

<sup>(3)</sup> Boéce, Angelicum, 15, 1938, p. 92-109; et F. L., p. 171-172 et MOODY, ouv. cité, p. 3, note.

<sup>(4)</sup> Premiers Analytiques, question X; dans Kneale, D. L., p. 277, et dans Moody, p. 68.

<sup>(5)</sup> لتجنُّب الألتباس فيما يلي سنضع تشديداً تحت كلمة ونتيجة ، عندما لا تشير كيا في أستعمالنا الحالي الى نتيجة أستناد ، بل إلى نتيجة Consequentia عند الوسطويين .

يستند الى مصطلح الأستدلال ، وبتعبير آخر ، ليس التفريق واضحاً تماماً بين الشكل الأفتراضي لقضية ، صحيحة او باطلة ، والشكل الأستنادي ، شكل استدلال صحيح اوغير صحيح . وعندما يكون التفريق واضحاً ، فأنه يبدو ثانوياً ، كما لو ان الفارق كان لفظياً فقط . مثال ذلك بوريدان : « ان النتيجة هي قضية شرطية ، مؤلفة من عدة قضايا بواسطة الأداة « إذا » أو الكلمة « الوائمة المؤلفة من عدة قضايا بواسطة الأداة « إذا » أو الكلمة تربطها ، على انها تتبع بعضها البعض . والفرق هو ان كلمة « إذا » تدل على ان القضية التالية مباشرة هي السابق والأخرى هي اللاحق ، بينا العكس هو الصحيح مع كلمة ١١١ « الواضل لم تكن تدخل في عداد النتائج سوى القضايا ذات السابق الواصد او الأستدلالات ذات المقدمة الواصدة ، وبالتالي ما عدا القياس ، فأذا الكلمة ستتسع فيا بعد لتشمل كل الأستدلال ، بحيث ان نظرية القياس ، فأذا الكلمة ستتسع فيا بعد لتشمل كل الأستدلال ، بحيث ان نظرية القياس ذاتها ستدخل في النهاية ضمن نظرية النتائج العامة .

ومما لا شك فيه اننا سنلاحظ Pseudo—scot في تعريفه للنتيجة ، يستعمل كلمة « ممتنع » . وهذه موجودة لدى مؤلفين آخرين . فمشلا ، بالرغم عن كون بوريدان يصحح تعريفه في بعض النقاط فأنه يتمسك بهذه الكلمة ، كما سيفعل البير دي ساكس عندما سيميّز طبيعة العلاقة بين السابق واللاحق ، أي علاقة التضمين . أذن من المغري حقاً تشبيه هذه العلاقة ، المكوّنة للنتيجة ، بالتضمين الدقيق عند لويس . الا إنه يجب التنبه لعدم الخلط بينهما . فبينا يأخذ لويس الامتناع بالمعنى الضيق للأمتناع المنطقي ، كان الوسطويون يأخذون الكلمة بمعنى أوسع ، حيث يمكنه أيضاً ان يتضمن الأمتناع المادي ، وبهذا الشأن كان يميّز بين عدة اصناف من النتائج .

لقد كان التمييز الرئيسي هو التمييز بين النتائج الشكلية و النتائج المادية . كتب بوريدان : « ان نتيجة تسمّى شكلية ، اذا كانت صالحة بكل اطرافها ، وظل الشكل كها هو ؛ او ، لكي نتكلم بشكل أدقّ ، نقول إن نتيجة شكلية هي نتيجة

<sup>(1)</sup> Consequentiae, I, 3; dans MOODY, p. 66.

كل قضية فيها لها نفس الشكل تكون نتيجة صالحة »(١) . هذا يتطابق مع ما نسميه تحصيل حاصل ، صيغة « صحيحة دائماً » مها تكن الثوابت التي نحلها فيها محل المتحولات . فبينا تسمّى نتيجة مادية عندما لا يكون هذا الشرط متوفراً ، أي عندما يبطل ان يكون صالحاً ، حين نبدل اطرافه مع الأبقاء على شكله . ولنأخذ مشل بوريدان « اذا كان انسان ما يشي ، عندئذ فأن حيواناً يمشي » فهو نتيجة غير صالحة إلا مادياً ، لأنها لا تعود صالحة اذا بدلنا أطرافها ، مثلاً « اذا كان حصان ما يتنزه ، عندئذ تكون غابة ما تتنزه » . في النتائج الشكليَّة ، تعتبر أستحالة لاحق فاسد بالنسبة الى سابق صحيح استحالة منطقية ؛ فمع النتائج المادية تكون هذه الأستحالة متوقفة على قيمة صحة القضيتين ، بموجب « ماديّتها » ، أي معنى الأطراف الماثلة فيها .

وبدورها ، تنقسم النتائج المادية الى نتائج بسيطة والى نتائج صحيحة فقطا الله المدورة النتيجة صحيحة ببساطة عندما لا يمكن في اية لحظة ان يمكون سابقها صحيحاً دون ان يمكون لاحقها صحيحاً ، باختصار عندما تكون صحيح في كل آن . وتكون صحيحة فقط Ut nunch عندما لا يمكون هذا الشرط متحققاً . ان هذا التفريق يستدعي تفريقاً آخر يفصل بين التضمين الديودري والتضمين الفيلوني ، اذ أن ديودور ينتقد التضمين الفيلوني اذا كان هناك ليل هناك نور لأن صحته تتغاير حسب فترات اليوم . ان التضمين الذي يدخل في Consequentia Ut nunc هو تضمين فيلوني ـ أي بالنسبة الينا تضمين راسلي ، ذلك الذي يمثل في حساب وظيفي صحيح . كذلك فأن بوريدان يجد بالنسبة الى Consequentia Ut nunc ، مفارقات هو تضميننا المادي » : ان قضية باطلة تتضمن كافة القضايا ، وان قضية صحيحة تتضمنها كافة القضايا ، وان قضية اللهوي ؛

أن العلاقة بين هذه الأصناف الثلاثة من النتائج يحدّدها بوريدان كما يلي (3):

<sup>(1)</sup> Ibid., I, 4; MOODY, p. 70.

<sup>(2)</sup> Consequentiae, I, 8, concl. I; dans MOODY, p. 74.

<sup>(3)</sup> MOODY, p. 76-77, 97-98, 100.

1 ) لا تُبرَّر النتائج المادية الا بقدر ما نتمكن من و حصرها » في نتائج شكلية . ويجب لهذا النظر اليها كأنها أنواع من القياس الإضهاري ، والتصريح فيها عن قضية جديدة بحيث ان النتيجة المادية تتلوها شكلياً ، بواسطة هذه المقدمة أو هذا السابق المتمم ان القضية المدرجة على هذا النحو ستكون ، في حال النتيجة البسيطة ، قضية ضرورية ، وفي حال النتيجة Out nunc قضية صحيحة فقط في الواقع . وهكذا في المثل الوارد سابقاً إذا انسان يمشي ، عندئذ حيوان ما يمشي ، يكون اللاحق مثبوتاً والنتيجة مبرَّرة شكلياً اذا أضفنا الى السابق الشرط الجديد : واذا كان كل انسان حيواناً .

2 ) تقوم العلاقة ، داخل النتائج المادية ، بين النتائج البسيطة والنتائج غير البسيطة اذا اعتبرنا الباطل بوصفه ممتنعاً . لان ما هو ممتنع لا يمكنه ان يكون صحيحاً . ولا Ut nunc ، أي في الواقع ، بينا ما هو ضروري لا يمكنه ان لا يكون صحيحاً . وهكذا يتلاشى المعيار الجهوي في النتائج غير البسيطة Ut nunc ، وينخفض فيها الممتنع الى الباطل / الخطأ . وبالرغم من كون الوسطويين قد طوّروا النظامين جنباً الى جنب ، مفضلين بوجه عام نظام النتائج البسيطة ، فأن بعضهم اعترف مع ذلك بالمطابقة الصريحة بين النظامين .

وهكذا نجد عند مناطقة القرن الرابع عشر صيغاً عديدة، اما موزَّعة وإما معروضة في جهد للتوحيد المنهجي ، تتطابق مع القوانين المنطقية التي يعترف بها المنطق الرياضي المعاصر . وفيا يتعلق فقط بحساب القضايا ، يخصص مودي حوالى العشرين صفحة من كتابه لعرض وترجمة الصيغ اللاتينية لأولئك المؤلفين القدامي (۱) في لغة رمزية حديثة . اليكم بعض الأمثلة : (2)

Omnis bonae consequentiae, ad contradictoriam consequentis

<sup>(1) 15,</sup> Voir aussi- J. T. Clark, Conventional logic and modern logic, a prelude to transition, Woodstok, Md., Woodstok College Press, 1952, chap. III

<sup>(2)</sup> Summa logicae يبدو أن أصل هذه القوانين الأخرى في المنطق السكولائي يعود الى كتاب أوكام voir Bochner, Archiv für philosophie, 1951, p. 113-116.

#### 3 . ريون لول Raymand Lulle

مع ريمون لول (1235-1315 ) يظهر بوضوح واجب التمييز بين الوسطويين والسكولائيين . انه وسطوي حقاً من حيث عصره وافقه الفكري ، وكذلك بهـذه الطريقة المتبعة في التبويبات مع تقسيات وتفريعات بدون نهاية .

الا ان كتابه Grand Art ، اذا احتفظ بالتعاليم التقليدية للمنطق الأصغر ، فهو منقطع الصلة عن أعمال مناطقة المدرسة . حتى انه يمكننــا القــول انــه يدير لهــم ظهره ، فبينا كان المنطق السكولائي ، ما بين منعطف الثالث والرابع عشر ، ينزع إلى التحرر أكثر فأكثر من تبعيته لغايات غيبية ولاهوتية ليصبح علماً يجد غايته في نفسه ، بأنكبابه فقط على اشكال الأستدلال ، فأن فن لول لا يريد ان يكون بالتالي اكثر من فن في خدمة غايات سامية . ان كل النشاط للمحموم لمدَّعي المارقين ، كما كان يسمى نفسه ، كان يرمى الى تبديل اليهود والمسلمين ؛ وما كان يطلبه قبل كل شيء من فنه ، هو ان يزودّه بوسيلة منيعة تكره على الأقتناع ، فتنقاد العقول والنفوس الى الديانة المسيحية . وكان هو نفسه يتحفظ . فكان يقول وهــو يتكلم على المنطق العام ، ان المنطق يعتبر النوايا الثانية التي يضيفها الى الأولى ؛ ولكن اذا لم تكن هذه معروفة تماماً فأن ما يقوم عليها لن يكون معروفاً إلا جزئياً . ويضيف اما في فننا فالأمر بخلاف ذلك لأننا نبـدأ « طبيعياً وفلسـفياً » مع معرفـة واضحة وتامة للنوايا الأولى والثانية معاً ؛ ولهـذا بينما يكون المنطـق علماً مضطر بــاً وهشأ ، يكون فننا راسخاً ودائهاً ١١٠ . وهكذافأن المنطق اللولى هو شيء آخـر غـير المنطق الشكلي ؛ واننا من جهة ثانية نقتنع به بسهولة اذ نلاحظ انه يتجاهل أن لم نقل استعمال الإشارات فعلى الأقل يتجاهل استعمال المتحولات / المتغيرات .

إن وضع الفن الكبير الذي لا يحتل سوى مكانة متواضعة نسبياً في نتاج لول الاجتل a'Art abreujada d'atrobar veritat الواسع ، يمتدّ على مدى ثلاثين سنة ، منذ

<sup>(1)</sup> A. LLINARES, Raymon.. Lulle, philosophie de l'action, Grenoble, 1963, p. 217 et 229 note.

<sup>(2)</sup> Ars compendiosa inveniendi veritatem seu Ars magna et major (Mayence, 1721) et Ars dimonstrandi (Paris, 1509, et Marjence 1722).

et l'Art demonstrativa ، حتى الشكل النهائي الذي سيتخذه سنة 1308 في l'Ars في 1308 أن . magna, g:neralis et ultina

ينقسم كتاب l'Ars magna الى ثلاثمة عشر جزءاً ؛ الألفباء ، الأشكال ، الحدود ، القواعد ، الجدول الخ . والألفباء تتضمن تسعة أحرف, B, C, D, الخ ، وكل منها يتقبل ستة معان مختلفة حسبها تمثل مبدأ مطلقاً ، مبدأ نسبياً ، قضية ، موضوعاً ، فضيلة او رذيلة . اليكم مثلاً معانى الحرفين الأولين :

B= Bonte différence, Utrum, Dieu, Jastice, avarice

C= Grandeur, Concordonce, quid, ange, prudence, gour mandise.

وبواسطة هذه الألفباء تُبنى أربعة أشكال . الشكل الأول ١١١ داثري ، ومحيط الدائم منقسم الى تسع غرف متساوية حيث ستسكن أحرف الألفباء التسعة ؛ وفوق اسم الموصول الذي يعلن احدى دلالات الحرف تكتب الصفة المطابقة ، مشلاً : Bonitats, bonus; Magnitudo, magnus ، وهناك خط مستقيم يصل كل غرفة بكل من الغرف الثياني الأخرى ، مشيراً بذلك الى المحمولات المختلفة التي يمكن تصورها لكل طرف ، مثل الطيبة كبيرة ، الله اكبر ، او بالعكس ، العظمة طيبة ، او العظمة ألوهة . اما الشكل الثاني ، المؤلف من ثلاثة مثلثات ذات ألوان نختلفة ، فدورُه السياح بأجراء اختيار بين التراكيب العديدة التي يتقبلها الشكل الأول ، وإما الى المبدأ ، والمسيلة والغاية ( الثاني ) ، وإما الى المبدأ ، ويتضمن الشكل الثالث ) ، وإما الى التفوق ، المساواة والدونية ( الثالث ) . ويتضمن الشكل الثالث 16 خانة مرتبة على شكل سلًم مقلوب ؛ وهو يدمج ويتضمن السكل الثالث 36 خانة مرتبة على شكل سلًم مقلوب ؛ وهو يدمج الشكلين السابقين ومهمته تقديم الحد الأوسط . وأخيراً الشكل الرابع ، ذلك الذي لوحظ بشكل خاص ، وهو نوع من آلة أوليَّة ، مؤلفة من ثلاث حلقات ذات مركز

 <sup>(</sup>۱) كان لهذا الفن الوجيزArt bref أنتشار كبير حتى القرن السابع عشر ( الطبعة 71 اللاتينية ) . وبما له معناه ظهور ترجمة فرنسية لهذا الكتاب عشية ظهور خطاب المنهج لديكارت .

<sup>(2)</sup> BOCHENSKI, F. I.., p. 230

واحد وذات أقطار مختلفة ، حيث ان الوسطى تدور حول الكبرى ، والصغرى حول الوسطى . كل واحدة تتضمن الغرف التسع حيث تسكن أحرف الألفباء التسعة ، فنحصل هكذا على كافة التراكيب المكنة () .

لاشك انه لا داعي لمتابعة الوصف . فقد لاحظنا بشكل كاف الطابع العشوائي لأختيار المدارك الأساسية ، وشعرنا بعدم ثبات « النتائج الضرورية » التي يمكن ان يؤدي اليها اسلوب الأسطوانات الدوارة . والحقيقة اننا لسنا امام اداة منطقية بقدر ما يؤدي اليها اسلوب الأسطوانات الدوارة . والحقيقة اننا لسنا امام اداة منطقية بقدر ما نحن امام فن يسمح باستمرار بوضع عدة « جهات » بتصرف مدرس البيان . ويمكن ان نضيف الى Ars Ultima ما كان لينارس Llonares يقوله في الفن الأول بأنه « من الواضح ، شيء آخر غير رسالة منطقية . انه يريد ان يكون رسالة محاججة في خدمة المهارسة ، اي في سبيل رد الكافرين وخلاص الفرد » (١٠) . كذلك ، بالرغم عن السحر الذي مارسه لأمد طويل على عقول عديدة فقد اسقطه المحدثون في نهاية المسحر الذي مارسه لأمد طويل على عقول عديدة فقد اسقطه المحدثون في نهاية المطاف وغالباً بأزدراء ، فنحن نعرف ان ديكارت كان يأخذ على هذا الفن أنه يسمح « بالكلام دون حكم على الأشياء التي نجهلها » . ولكن باكون الذي كان فكره اكثر توافقاً مع هذا النوع من الأبحاث ، ومع تذوقه للتبويبات اللامتناهية ورأيه في اورغانون مطبق آلياً ، لم يكن حكماً بأفضل من سواه : يقول ان منهجه اللفظي المحض هو منهج يستخدم بعض قطرات العلم ويبالغ بأنصاف العلماء (١٤) .

واما ليبنيز الذي كانت مشاريعه اشد انطباقاً مع مشاريعه ، لأنه كان يرمي هو أيضاً إلى إكراه العقول ، بواسطة حساب منطقي ، على الأعتراف بحقائق الأيمان ، فلم يتوان في الابتعاد عن أثر لول ، فقال : ان منهجه «هو فقط ظل للدمج الحقيقي ، الذي لم يبق بدون معجبين ، رغم انه لم يقم بشيء آخر سوى ملامسة الأشياء ؛ وهو أيضاً بعيد عن الحقيقة ، مثلها يكون الدَّعي في نفس الوقت

<sup>(1)</sup> Dans Llinares, p. 224, note.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 189, note.

<sup>(3)</sup> De dignitae, VI, ii, 11.

دون إنسان فصيح وقوي ٣٠٠ .

ولم يتراجع المناطقة الحديثون عن احكام كهذه . فقال بيرس فيه إنه « عبث » لا يستحق ان نذكره في تاريخ المنطق، . ومع ذلك كان لا بد ان نفردله ، لأننا نجد عنده بذور فكرتين على الأقل ، ستسيطران عند ليبنيز اولا ، ثم عند معاصرينا ، على الأعهال المنطقية ، وهما فكرة الميزة وفكرة الحسساب . فقد استعمل بشكل منهجي الرمزية البصرية : حروف ، اشكال هندسية ، الوان ، مخططات مثل مخطط الشجرة الخ . « فمن يريد البحث عن الفن والطريق الصحيح اللذين سيكشف بهما الصواب او الخطأ ، من المناسب ان نقدم الأشكال الملموسة التي يعرف بواسطتها اظهار الصور العقلية . وبهذه الوسيلة سيمكننا ان نفتح ونوجه ادراكه حتى يعرف اذا كان أمر ما صحيحاً او فاسداً » (ق يريد ، بواسطة هذه الرمزية ، ان يسمح بأبتدال العمليات العقلية غير المؤكدة غالباً بعمليات موثوقة شبه آلية مقدمة مرة واحدة ، إلى الأبد ، إنه يقدم الينا على هذا النحو التناقضي ، مثال فن يريد ، كمنطقنا الحالي ، ان يكون في آن رمزياً ومحصوراً في استعها لات خارجية للرموز ، دون ان يكون مع ذلك شكلانياً مثله ، ولا حتى شكلياً .

<sup>(1)</sup> Y. BELAVAL, Leibniz critique de Descartes, Paris, Gallimard, 1960, p. 40 note 4.

<sup>(2)</sup> Collecterd papers, IV, 36.

<sup>(3)</sup> LLINARES, p. 197.

## الفصل السابع

# النهضة ومطلع الأزمنة الحديثة

- 1 . غفوة المنطق
- 2. منطق بور رويال

### 1 \_ غفوة المنطق

مع انسانية النهضة تكون وتأكد مثال ما سيسمتى « الأنسان الشريف » الذي سيوضع في مقابل الانسان المتحذلق . فالمتحذلق هو السكولائي ، او هو الانسان الذي لم يتمكن عقله من التحرر من عادات مألوفة في المدرسة ، حيث كان تعليم اللغطق واشكاله يشغل مكانة متميزة . لنستمع الىمونتين Montaigne في فصله عن تعليم الأولاد ، ، وهو يطلب من المعلم ان يكون رأسه حسن التكوين بدل ان يكون مليئاً بالمعلومات ، وان ينكب على غرس روح النقد عند تلميذه بدلاً من إثقال ذاكرته . « انني لا أريد ان يسجن هذا الولد في معهد ، ولا أريد ان يترك أمره لغضب او لمزاج سوداوي يمتاز به معلم مدرسة مرعب ، انني لا اريد افساد لغضب او لمزاج سوداوي يمتاز به معلم مدرسة مرعب ، انني لا اريد افساد يخيّبون الأمل الذي يُعلق عليهم ، وعندما يصبحون رجالاً كباراً لا يبرز عندهم أي امتياز . لقد سمعت اناساً يقولون ان هذه المعاهد التي يرسلونهم اليها ما هي الا ملاجيء لهم » . والمسؤول الأكبر عن ذلك هو المنطق : هو باروكو وباراليبتون اللذان يجعلان العقول وحتى الأجساد « مطهية ومدخنة » .

لقد تضرّر أرسطوكثيراً من وضع يد السكولاثيين على شخصه ، فلم يعد يحظى بالأحترام المتجدد الذي كانوا يكنونه له في الأزمنة القديمة . بل على العكس ، أصبح المرمى المفضّل لذوي العقول المتحررة . فبدلاً من النظر اليه كـ « فيلسوف » . يبدو

<sup>(1)</sup> Essaie, I, XXVi.

الآن مكسوفاً بأفلاطون الذي عاد الى المكانة الأولى . ولقد أقتيد الى هذا الكسوف المنطق الذي كان مؤسسه ومعلمه دائماً . واما التدقيقات التي انضافت اليه ، في اعلى مستوياته . من قبل كبار المناطقة في مطلع القرن الرابع عشر ، فقد جرى التُّنكر او حتى جرى تجاهلها بكل بساطة . إنّ ما بقى ، وما جرى نقده ، هو جسم العقيدة ، ما يُعلِّم في المدارس تحت اسم المنطق ، بأختصار منطق المربين ، خاصةً علم القياس بصيغة ذات المظهر القبلاني . وهناك عقائدٌ تستند الى الأورغانون ؛ ومن جهة ثانية يتجّه الأهمّام من انالوطيقًا الى طوبيقًا . وهكذا ، كما لوحظ بشكل صحيح ١١١ ، فأن المنطق السكولائي الذي اخذ في الأصل ، الكثير عن النحو ، يرتد الآن ، عكسياً ، نحو الركن الثالث من الثالثوث . فمن علم القياس ونظرية البيَّنة ، يجري الأنتقال إلى نظرية المجادلة ، إلى الجدل والبيان . وأرتسم هذا الأنتقال منذ منتصف القرن الرابع عشر ، حيث كانت بدايات الأنسانية تتطابَّى مع نهاية مرحلة المنطق الخلاَّقة الكبّري . ان ما كتبه كويره Koyré في موضوع بترارك Pétrarque \_ بترارك الذي اكتشف تعاليم كانتيليان الخطابية \_ يمكن تطبيقه على الحركة الأنسانية بمجملها: « انه يحارب أرسطو . . . يكافح المنطق السكولائي ، ولكن ذلك لصالح شيشرون والبيان . . . فلا تهمُّه البراهين المعقدة في السكولاً ثية الأرسطوطاليسية ؛ فهي لا تولُّـد الاقِناع . والحال اليس الأقناع هو الأهم ؟ فهاذا يمكن ان يفيد الأستدلال ان لم يكن في إقناع الشخص المخاطب ؟ وعليه فأن للقياس قيمة ، في هذا الأمر ، اقل بكثير مما للبيان الشيشروني . فهذا بيانٌ مؤثر . لأنه واضح ، ولأنه غير تقني ، لأنه يخاطبُ الأنسان » (2) . وأدَّى هذا الأهمّام بالفعالية الى ارتداد عما هو محض نظري في المنطق الذي لم يعد يستعمل لأكتساب معارف جديدة بل لأقناع الغير . فالمطلوب هو منهج ، لكنه منهج قوي وفاعل ، قادر على ان يوجه النشاط العقلي توجيهاً نافعاً في البحث عن الحقيقة .

إن هذه السيات نجدها مجتمعة في كتاب المنطق الأشهر عند انسانيي القرن

<sup>(1)</sup> Ivo THOMAS, dans l'Encyclopedia of philosophy, vol. IV, p. 534-535.

<sup>(2)</sup> A. KOYRE, Etudes d'histoire de la pensée scientifique, Paris, P. U. F., 1966, p. 8-9.

السادس عشر ، وهو كتاب بيار دي لارامي ، المشهور بأسمه اللاتيني Dialecticae بكتاب 1543 بكتاب Dialecticae بكتاب Aristotalicae animadversiones وكتاب partitionys حيث يهاجم أرسطو بحدة بالغة ومبالغة حقاً .

ورداً على استعمال المتحذلقين ، سينشر بلغة دارجة ، سنة 1555 ، كتابه من الجدلDialectique ، وهو أول كتاب منطق موضوع بالفرنسية . وفي السنة التالية جدّده وأكمله بكتابDialicticae باللاتينية . لكن عداءه لأرسطو وللسكولائية الا يمنع ان يظلّ ، الى حد بعيد ، منغلقاً في الأطارات التقليدية ، بالرغم من تجاوزه لبعض مضامينها . فهو مثلاً يبدّل على نحوٍ مشكوك فيه التبويب المألوف في القضايا القطعية حيث ان الخصوصيات مميزة عن العموميات ، وحيث ان هذه تنقسم الى كليات وجزئيات: فبالنسبة اليه، التفريق الرئيسي هو بدين العموميات والخصوصيات وهذه تنقسم بدورها الى خاصة وصحيحة . وهو يقلب ، بدون سبب ظاهر ، الشكلين الأولين في القياس ، وفي شكله الثانمي ـ اللذي يتطابق بالتالي مع الشكل الأرسطوطاليسي « التَّام » \_ ويقترح ان يصار الى قلب الترتيب المَالُوفَ فِي المقدمات ، مفسحاً بذلك المجال التوسطي للطرف الأوسط ، الأمر الذي يدل على التعدُّى بشكل أوضح . ان الفكرة لا تخلو من مهارة ؛ ولكن يُنسى ان الخطأ المشار اليه يُعزى الى خلفاء أرسطو وليس الى أرسطو ذاته ، الذي أعلم بقضايا قياسه . بدءاً من المحمول . بحيث ان Barbara السكولائيين تُعلن كما يلي : اذا كانت A تنتمي الى كل B واذا كانت كل B تنتمي الى كل C ، عندئذ A عندئذ تنتمي الى كل C ان ومما لا شك فيه انه من حسن الحظ ان يكون اعتبار القضايا « الحُقيقية » ( أي الجزئية ، التي موضوعها اما اسم حقيقي واما ما نسميه اليوم « وصفًا » لموضوع جزئي ) قادَ رامو الى ادخال ممايزات في الطرق الكلية . فعندما تكون المقدمتان كليتين فعلاً ، او باللغة الراموية ، عامتين ، يكون القياس نفسه عاماً ؛ وعندما تكون المقدمتان جزئيتين ، او خاصتين ، يكون القياس خاصاً ؛

النام النقليدي النام التقليدي الأعتراض الذي طرحه واموضد النظام التقليدي المرام المرام التقليدي (Nouveaux Essais, IV, XVii, 8).

واخيراً عندما تكون احداهما كلية والأخرى جزئية ، يسمى القياس خصوصياً ، وهي تسمية رديشة . لقد اشتهرت الطرق الراموية ، كما اشتهرت معالجة « القياسات المركبة » التي كانت تسير على نهج تعاليم كريسيب وثيوفراسط .

كما أنَّ رامو يبتعد في جوانب أخرى عن التراث السكولائي . ومما لا شك أنه لم يخترُ صُدْفة كلمة جدل ليضعها في رأس مؤلفاته المنطقيَّة . لأن الجدل وهو « فن المساجلة الناجحة » الذي يتناول « الحجج والاستعدادات والأحكام » (1) ، انما المساجلة الناجحة » الذي يتناول « الحجج والاستعدادات والأحكام » (1) ، انما يتوافق احسن توافق مع اهتهاماته وذوقه (2) . والجدل المذي عرضه فنقول ، كما جرت الأشارة الى ذلك (3) ، عن بيان شيشرون وكانتيليان . « اقسام المنطق اثنان ، ابداع وحكم . الأول يعلن الأجزاء المفصولة التي يتألف منها كل حكم ؛ والثاني يبيّن طرق ترتيبها وانواعها ، مثلما يعلم القسم الأول من القواعد أجزاء الصلاة ، ويصف علم النحو مبناها » (4) . إنّ هذين القسمين مستقلان نسبياً كما توحي بذلك كفايةً مقارنتها مع علم القواعد . ويلاحظ برهيه ، عن حق ، ان رامو « ليس عنده أدنى شعور بهذا الترابط الحميم بين النظام والإيداع الذي اكتشفه ديكارت ليس عند الخطباء والشعراء ، وانما في الرياضيات » (5) . ان التعاليم الخاصة بالأبداع تتطابق من الأجزاء السبعة الأولى من طوبيقا . وتعاليم الترتيب ، الذي يسميه رامو طرق ووسائل الحكم الجيد بواسطة بعض قواعد الترتيب ، ولترتيب المنطق ، الذي يدلُّ على طرق ووسائل الحكم الجيد بواسطة بعض قواعد الترتيب . . . ولترتيب المنطق ثلاثة أصناف : الإعلام ، القياس ، المنهج » (6) .

اذن المنهج هو الذي يكمل هذا المنطق أو الجدل ، بوصفه غايته الأخيرة . دكما ان الأنسان يفوق الحيوانات بالقياس ، كذلك فأنه يتفوق بنفسه بين الناس بالمنهج ، والدهة الأنسان لا تشع في أي جزء من العقل الا تحت نور هذا الحكم الكلي ١٥٠٠ .

<sup>(1)</sup> Dialectique, Préface et page 1. وكرسيه في الكوليج دي فرانس كان كرسي بيان وفلسفة (2) حتى أن أخصامه يعترفون ببيانه ، وكرسيه في الكوليج دي فرانس كان كرسي بيان وفلسفة

<sup>(3)</sup> G. SORTAIS, cité et approuvé par BREHIER, Hist. de la phil., I, p. 773.

<sup>(4)</sup> Dialectique, p. 4; cité par Ch. WADDINGTON, Ramus, Paris, Meyruies, 1855, p. 369.

<sup>(5)</sup> Hist. de la phil., I, p. 774.

<sup>(6)</sup> Dans WADD INGTON, ouv. cité, p. 370.

<sup>(7)</sup> Dialectique, p. 135 (Waddington, p. 373).

ولكن معرفة قواعد منهج جيد ليست سوى خطوة أولى ، ذلك أن المهم هو استيعابها وتمثّلها من خلال تطبيقها على مشاكل واقعية . « لكي ينال المرء مرتبة المنطق الحقيقية ، لا يكفيه ان يتلقى في المدرسة قواعد التنبيه ، بل عليه ان يطبّقها مع الشعراء والخطباء والفلاسفة ، أي في كل نوع عقلي : وذلك بالنظر وبالتدقيق في فضائلها ومثالبها »(١) . وهكذا ، فان قواعد المنهج تتحصّل بالتأمل في كتابات كبار الفكرين ؛ وبعد ذلك تجري محاولة تقليدهم ثم محاولة التساوي بهم » وحتى التفوق عليهم بتناول المرء ومناقشته كل شيء بنفسه ، دون ان يتوقف عند مساجلاتهم »(١).

وكما نرى ، فأن إسهام رامو في المنطق هو أسهام ضئيل . فقد علم الرياضيات ، فضلاً عن المنطق ؛ وكتب في الحساب والهندسة والجبر ؛ وأسس من ماله كرسيّاً للرياضيات ؛ ولكن لم ينتقل شيء من رياضياته الى منطقة . حتى انه الم يستعمل في المنطق شيئاً من المتحولات التي ينتقد استعالها باللذات في كتابه لم يستعمل في المنطق شيئاً من المتحولات التي ينتقد استعالها باللذات في كتابه تفيد أبداً ؛ وهو يؤثر عليها أمثلة يأخذها ، كأنساني طيب ، عند الشعراء والخطباء الكلاسيكيين . ان ودينغتون الذي يمتدحه ويذهب الى حد القول انه « اكبر فيلسوف فرنسي في القرن السادس عشر ، واحد أشهر وأهم رواد الأزمنة الحديثة » ، كان لا بد له في النهاية من الأعتراف (ق) بأن منطقه هو مجرد « منطق انساني اكثر تناسباً مع الحديثة » . ولكن شهرته كانت كبيرة طيلة قرن تقريباً ، كما يشهد على ذلك عدد الطبعات وترجمات كتبه الى لغات أخرى (ه) ، والمناقشات التي أثارتها أطروحاته الشخصية (ق) ، وطريقة تصنيف المناطقة في عصره بين أرسطوطاليسيين ورامويين

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 137 (Waddington, p. 374).

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Ouv, cité, p. 10 et 374.

<sup>(4)</sup> هناك ترجمة أنكليزية للديالكتيا سنة 1574 ، بعنوان

The Logik of the moste excellent philosophy p. Ramus martyr.

مثال ذلك أن نظريته عن الجهات الحقيقية ، انتقدها الرياضي الأنكليزي جون واليس في كتابه institutio logica, Oxford 1686.

وانها لمن السهل التعرُّف على موضوعات راموية في منطق بور ـ رويال (١١٠) الذي سيحظى بمكانة كبيرة لأمد طويل: المنطق بوصفه فن التفكير، المستخلص من تأمل في أعهال الخطباء والشمراء، المعزَّز بالمراس من خلال المسائل التي تبرز عملياً في الحياة، والمتَّوج أخيراً بالطرائقية (الميتودولوجيا).

وينقضي نصف قرن بين بيار دي لارامي وفرانسيس باكون (1561-1626 ) المعاصر لغاليله ، ولكن اذا كان غاليله حديثاً ، بالرغم عن بعض الرواسب ، فأن باكون لا يزال رجلاً من رجال النهضة ، بالرغم عن بعض البواكير ، فهو أيضاً ، في لغة بياني ِ زاهرة ووافرة ، ينتقد السكولائية ويدَّعسي تجديد الأورغانــون الأرسطوطَّالِّيسي مستبدلاً منطقاً لفظياً وعقياً بمنهج أحتباري فعَّال. ولكن منهجه الأستقرائي ، الذي يضعه في مواجهة الأستنتاج القياسي ، لا يفعل شيئاً آخر سوى تبني هذا المنهج الأخير بالمقلوب ؛ فنحن دَاثُمَّا أمام نفس السلسة من الأنواع والأجناس ، ولكن مع انقلاب في ترتيب السلسلة . وكما كتب بحق اميل برهييه : « ان باكون لم يعرف أبداً عقلاً آخر سوى هذا العقل المجرَّد والمُصَّنف الآتي من أرسطو ومن العرب عن طريق القديس توما . انه يجهل العقل الذي اكتشف ديكارت عاملاً في الأبداع الرياضي ١٥٠٠ ان ريضنة الطبيعيات التي تميّز بشكل جوهري العلم الحديث ، قد فاتته تماماً . ويمكن القول من جهة ثانية إن منهجه بالرغم من مكانة معينة مخصصة لـ l'intellectus sibi permissus ، مشوب بنفس العيب الذي شاب التربية الوسيطة النازعة ، بكل اجهزة صيغها ، الى جعل العمل العقلي ينحط الى تطبيق آلي وأعمى لوصايا معينة . فقد أخذ كلمة اورغانون بحرفيتها معتبراً المنهج كأداة يمكن انتقالها من يد الى يد ، ويمكن لأستعمالها ان يجعل كافــة العقول شبه متساوية مثلما يسمح البيكار الجيّد لأنسان غير ماهر ان يرسم داثرة أصح من دائرة يرسمها بيده فتَّان ماهر .

<sup>(1)</sup> مثلاً : غوالتبريوسGualtperius ( روستوك 1599 ) وتوماس سبنر في كتابه :

The art of logic delivred in the precepts of Aristotle and Ramus, 1628, Artıs logicae... 1672.

(2) Hist. de la phil., t. 2, p. 25.

أخيراً اذا كان الاورغانون الجديد قد حمل بعض العناصر التي سيمكنها ، اذا وضعت في سياق عقلي آخر ، ان تنتقل الى المنهج العلمي الحديث ، فأنه في المقابل لا يوجد شيء يمكن الأحتفاظ به من رامو في تاريخ المنطق .

\* \*

\*

من الواضح ان نقد المنطق في بداية الحقبة الحديثة يدور حول هاتين النقطتين ، العبودية للمدارك النوعية العامة ومكننة الفكر ، وذلك عندماسينبني العلم الجديد ويبرز خارج التخطيطات القياسية وتعاليم المنطق السلفي. لقد تُرك المنطق ، فسقط الى درجة تمرين مدرسي عقيم تماماً . وما حل مكانه ، هو وضع منهج ، يُستوحى البحث عنه بشكل طبيعي من المنهج الذي يعمل به العلم الجديد ؛ ونجاح هذا الأخير يضمن فعالية أساليبه . لقد حلت الرياضيات محل المنطق . كعلم تابع للعمل العلمي ، وبوجه أعم للعمليات الادراكية . ومنذ ذلك الحين سنرى لزمن طويل ، تعايش مفهومين حول علاقات المنطق والـرياضيات ، وهما مفهومـان سينتشران كقواسم مشتركة في علم العلوم ( الأبيستمولوجيا ) : انهما مفهومان كان يصعب التوفيق بينهما ، الى ان سمح التكوين الأخير لمنطق رياضي بالتوفيق بينا على نحوما . فمن جهة ، فكرة وجود فارق في الطبيعة بين هذين العلمين ، تؤدي الى فرضية الفصل الجندري ، المدفوع احياناً الى حدود التعارض ، بين المنطق والرياضيات. ولكن هذه الفكرة ، الجديدة في هذا الشكل المتطرف ، أنضافت الى فكرة قويمة دون ان تمحوها تماماً . لا تزال موجودة عند الرياضيين أنفسهم ( ا ؛ بما أن القياس يظن انه يمثل الشكل الوحيد للأستنتاج الصحيح ، فقد استمر التفكير بأن الأستدلال الرياضي ينحل نهائياً ، عندما نحلُّله في تكيفاته الأخيرة ، الى قياسات .

شهدنا منذ القرن السادس عشر تتغلل عند بعض اتباع المنطق السلفي مفاهيم وتصورات مستوحاة صراحةً من المنهج الرياضي. ومثال ذلك زارا بـ للا Zarabella

<sup>(1)</sup> راجع مثلاً نصEuler الوارد لاحقاً ، ص237 .

<sup>(2)</sup> Opera logica, 1578, Ed. modernes chez G. Olms, 1966.

(1532 -1589)(1). اذ واصل التعليم القائل بأن القياس «هو النوع المشترك بين كافة المناهج وكل الأدوات المنطقية »، انما ظلَّ مع ذلك يفسح مجالاً واسعاً للتفريق بين الأسلوبين الرياضيين في التحليل والتوليف، اللذين يسميها في ترجمة حرفية عن الأغريقية ، المنهج التحليلي والمنهج التركيبي. ويرى فيهما الأداتين الوحيدتين لتقدم المعرفة ، فالبحث العلمي اما ان ينطلق من المعلول الى العلة ، وإما من العلة الى المعلول . ونلاحظ عند هذا الممثل للتراث السلفي كما نلاحظ عند الإنسانيين المناوئين للسكولائية ، نفس الإتجاه الى تحرير المنطق من الغيبيات والى جعله طرائقية للفكر العلمي (1) . وإن كتاباته المنطقية ، المعاد نشرها في بال سنة 1594 ، وكولونيا سنة 1597 ، وفي فرانكفورت سنة 1608 و1623 ، قد حظيت بشهرة كبيرة ؛ وقد رأى البعض فيه ، بعد أرسطو وأبن رشد ، المرجع الثالث في موضوع المنطق . وإننا نجد آثار نفوذه عند غاليله . ولقد أسهم في التربية المنطقية لليبنيز ، الذي يعلمننا نجد آثار نفوذه عند غاليله . ولقد أسهم في التربية المنطقية لليبنيز ، الذي يعلمننا .

لكن من الطبيعي ان يحدث تحول جذري على اثر الثورة العلمية التي قام بها غاليليه اكثر من أي شخص آخر: تخليص المنطق والفلسفة من المفهوم المعطى لهما ، وقبل كل شيء منهج وابدال هذا المفهوم بتفسير نظري للمنهج الذي يطبقه العلم ، وقبل كل شيء منهج العلوم الذي استطاع التحرر من المساجلات بين الفلاسفة ليتكون ، فيا يتعدى الآراء ، كجسم للحقائق .

من المؤكد ان ديكارت هو الممثل الأفضل لهذا الموقف الجديد . ولر بما سندهش من وجود بضع صفحات عن هذا الفيلسوف ، في تاريخ المنطق ، وهو اللذي لم يقدم ، شيمة باكون ، اي أسهام حقيقي في المنطق . لكنه يمثل ، أحسن من أي شخص آخر ، منظومة الأفكار التي تفسر انحطاط المنطق في الأزمنة الحديثة . ولا بد لتاريخ علم ما ، كما لتاريخ كل نشاط بشري ، ان يتابع هذا العلم في كل تحولاته : فلا يجوز الوقوف عند الحقبات الظافره ، وانما يتوجب ايضاً أعتبار اللحظات الصعبة ، وبذل الجهود لفهم أسبابها .

(1) Cassirer, ouv. cité, p. 144.

لقد قال هاملان Hamelin إنه لا يوجد اي تعارض بين المنهيج الديكارتي والمنطق التقليدي ، فالاستنتاج الديكارتي قد يماثل الأستنتاج|لأرسطوطاليسي، نظراً لأن ترابط المفاهيم هو « تحليلي » في الحالين ، تحليلي بالمعنى الذي اعطاه كانط هذه الكلمة ١٠٠ . وبالأستناد الى هذا التأويل ، يذكر بوجه خاص « نصاً شكلياً » ، نصاً « وحيداً لكنه واضح تماماً » نه حيث يخبرنا ديكارت في خطاب المنهج عن أصول منهجه ، ويضع المنطق الى جانب الرياضيات . والحال فأن هذا النص لا يعني شيئاً ما رآه فيه هاملان. فعندما يبحث ديكارت عن منهجه، «يبدو» له عندئذ، كما لكل أهل عصره، أنه يجب التوجُّه إلى المنطق؛ ولكن إذا كان على هذا المنهج أن « يدرك فوائد ، المنطق ، فهذا لا يعني ان عليه الاستيحاء منه . والواقع ان ديكارت في الشروحات التالية لا يستند الا الى الجبر والهندسة . كذلك في Les Regulaes فأنه يحصر فيها « العلوم المعروفة » ، « المطهرة من البُّطلان والشكوك » . وفي هذا الكتاب كما في الآخر ، لا يتحدث عن المنطق الالينتقده ، ليتهمه بأنه لم يستخدم الا في عرض الحقيقة وليس في البحث عنها . إن هذا النقد معروف تماماً ، وكذلك عداء ديكارت لفلسفة المُدرك Concept . يردّ على غاسندى : « ان ما تتهمّون به كليات الجدليين لا يطالني البتّـة ، لأنني انظر اليها بطريقة مختلفة عنهم» . ان الإيلاجات المتتالية للأجناس ( الأصناف ) في الأنواع . الماثلة في شجرة فرفوريوس ، لا تفيدُ علماً ، وهناك من جهة ثانية « غموض كبير في هذه الدرجات الغيبيّة » ان الأفكار التي يتعاطاها ديكارت هي أفكار من النمط الرياضي ، قائمة على العلاقة ، وليست مدارك نوعية ، قائمة على الأمتداد .

أشارة الى المقطع الشهير في الجزء الثاني من خطاب المنهج

<sup>(1)</sup> O. HAMELIN, Le système de Descarte,

<sup>(2)</sup> p. 49 et 58..

<sup>(3)</sup> Reg. 11; trad. G. Le ROY, Paris, Boivin, 1933, p. 11 et 13.

<sup>(4)</sup> Réponses aux cinquièmes objections, Des choses qui ont été objectées contre la 5° Méditation, 1 (Œuvers philosophiques, éd. F. Alquié, Paris, Garnier, 1963 et suiv.; t. II, p. 827).

يبدو الفرق جلياً في القاعدة السادسة حيث ينبُّه ديكارت ، منذ البداية ، الى أنَّ هذه القاعدة « تتضمن السّر الرئيسي للمنهج ، وانه لا يوجد ما هو أجدى من ذلك في كل هذا الكتاب ، . وبالرغم عن هذا التنبيه ، فأن هاملان يهمل ذلك في الواقع ، دون ان يستبعده منهجياً . وبشكل أصح ، يقيم هانَّكان على هذه القاعدة تحليله النَّفاذ ١٠٠ ومثال ديكارت البالغ البساطة هو مثال متوالية هندسية : نحصل على ستة بمضاعفة الثلاثة ، ثم على 12 بمضاعفة الستة ، المخ . ماذا يعلمنًا هذا المثل ؟ اولاً ان كل طرف جديد متحصّل على هذا النحو يتحدّد بشيئين : يمكن القول بدون شك ان 6 مستنتجة من 3 ولكن ليس من 3 وحدها فقط. ثم نرى تكرار العلاقة يضع كل الأطراف في سلسلة متراتبة ، منضّدة : فهي لا تعطى الأطراف بالصُّدفة بحيث ينبغي علينا ترتيبها فيا بعد ؛ ان التراتب الذَّى يظهر فيه كل طرف هو الذي يحدّدهُ . أُخيراً ، نرى أيضاً ان استنتاجاً من هذا النسوع ذو خصوبة لا متناهية ، وإن هذه الأطراف ، بالرغم من لا تناهيها ، يمكن تحديدُهــا بيقين مُطلق . وكل هذه الخواص تعود ، ليس الى خاصية الطرف الأولي ، بقدر ما تعود الى خاصية العلاقة . فهذا الطرف الاولى ليس دائمًا مطلقاً حقيقياً ، اذ يمكنه ان يتبع لعلاقة ما بطرف آخر ، الى ان نصل في النهاية الى مطلق حقيقي ، maxime absalutum ، كما هي « الطبائع البسيطة » .

إن جديد المنهج الديكارتي يكمنُ في هذه الأهمية المناطة بالعلاقات . فحتى ذلك الحين ، كان المناطقة ، بدءاً من أرسطو ، لا يعطونها سوى دور ثانوي : فالأطراف مطروحة أولاً ، ثم تأتي العلاقات لتوّحدها . هنا ، بالعكس ، الأطراف ، ما عدا الأول ـ وهذا غير صحيح بالنسبة إليه إلا في مسألة معينة ـ لا توجد إلا بالعلاقة . لهذا فأن الترابط الذي يشكل عَصَب هذا الأستنتاج ، مع كونه ضرورياً ، ليس تحليلياً ، بمعنى ان الأطراف المتوالية ليست موجودة ضمناً إلا في الأول قطعاً . وانه لمن الممتنع تماماً ، من جهة ثانية ، ان نتمكن استخلاص شيء

<sup>(1)</sup> A. HANNEQUIN, la méthode de Descartes, Rév. de Met. 1906.

آخر، من طبيعة بسيطة وحيدة ، وبالتحديد لأنها بسيطة . اذن انه تلاعب على الكلهات هو التقريب بين الأستنتاج الرياضي او الديكارتي وبين القياس ، حين يقال ، كها فعل هاملان ، ان جوهر القياس هو التوسط . ففي مثال النسبة الرياضية ، تعتبر العلاقة التي تربط طرفين أشيئاً آخر مختلفاً عن الطرف الأوسط في القياس . انها حقاً ، مثله ، وسيط ، يقوم بالوساطة بين الطرفين النقيضين ، ولكن وسيطاً كهذا لا يعود دوره هذا ، كها في القياس الكامل ، الى كونه هو نفسه طرفاً ذا أمتداد متوسط ، لأن مفهوم الأمتداد لا معنى له هنان . ان جوهر الأستنتاج الديكارتي هو هذه العلاقة ، الغريبة عن القياس التقليدي الذي يسمح بواسطة عدد صغير من الأطراف الأولى والمطلقة ، ببناء كثرة لا متناهية من الأطراف الجديدة والمحددة تماماً في آن . ان استنتاجاً كهذا يوحد بذلك بين الخصوبة والدقة .

الا ان الفارق بين الأستنتاج الديكارتي والأستنتاج الأرسطو - سكولائي لا يقف عند الفارق الفاصل بين منطق علاقات ومنطق إسناد . فهناك مأخذ آخر يوجهه ديكارت ، كما وجهه من قبله رامو ، وسيوجهه من بعده بور - رويال ، لمنطق المدرسة هو شكلانيتهان . فهو لا يأخذ على هذا المنطق عقمه وحسب ، بل يأخذ عليه أيضاً إخضاع الذكاء بشكل أعمى لقواعد تسمح بالكلام ، بدون محاكمة ، على أشياء مجهولة . وهو يشرح ذلك في ختام القاعدة العاشرة : « وربما سيندهش البعض ، ونحن نبحث هنا عن الوسائل التي تجعلنا أقدر على استخلاص الحقائق من بعضها البعض ، لأننا نتناسى كافة التعاليم التي يظن الجدليون انهم بها يحكمون العقل البشري، ويجدون له بعض الأشكال الأستدلالية ، والتي تؤدي إلى نتيجة ضرورية ، بحيث ان العقل الذي يثق بها دون ان يبذل اي جهد للنظر في الأستناد على نحو واضح ومتفهم ، يمكنه أحياناً ، بفضل الشكل ، ان يؤدي الى نتيجة راسخة . وبالتالي فأننا نلاحظانه غالباً ما تفلت الحقيقة من هذه السلاسل ، بيغا ان

<sup>(1)</sup> Cf. HANNEQUIN, Etudes, t. I, p. 219-220.

<sup>(2)</sup> Regulae, XIII, début.

<sup>(3)</sup> Voir p. SCHRECKER, «La méthode cartesienne t la logique», Revue phil., 1937, p. 336-367.

اولئك الذين يستعملونها يظلون ملتزمين بها . وهذا لا يحصل بشكل مألوف للبشر الاخرين ؛ والتجربة تبيّن عادةان كل السفسطات البالغة المهارة لا تخدّع ابداً تقريباً ذلك يستخدم العقل المحض ، ولكنها تخدع السفسطائيين أنفسهم . لهذا فأننا هنا اذ نخشى بوجه خاص ان يبقى عقلنا معطلاً ، بينا نتفحص حقيقة شيء ما ، انما نحذف هذه الأشكال الأستدلالية بوصفها مضادة لهدفنا ، واننا نبحث بالأحرى عها يكنه المساعدة التي استرعت انتباه فكرنا »(۱) .

إن هذا النقد للشكلانية يمكنه ان يثير الدهشة لصدوره عن انسان ، بوصف عالمًا جبرياً ، يفترض به ان يعرف فوائد الشكلانية العملية . اذ عنده ان علم الجبر ، اذا لم نربطه بالحدس الهندسي واذا تركناه « خاضعاً لبعض القواعد ولبعض الأرقام »، ليس الا «فناً غامضاً وملتبساً يضايق العقل، بدلاً من علم يثقَّفه،(٥). ان الأتحاد الحميم بين الجبر والهندسة لا ينجم عنه تقديم ضمانة للتمثيلات المكانية بقدر ما ينجم عنه امكان ترجمتها الى علاقات فكرية ؛ وهو أيضاً بمعنى آخر ، يسمح بالرقابة على الشكلانية الجبرَّية بالأستناد الى الحـدس . وما سمي ، بعـد دیکارت(نه) ، بـ « الهندسة التحلیلیة » ، لم یکن عنده سوی « الجبر متشكّـل » ، كما لاحظ ذلك ليارد Liard . اننا نعرف ان مصادر المعرفة المؤكدة عنده تشمل الحدس والاستنتاج ، ونعرف انه يقيم الأستنتاج على الحدس . فالمقصود بنظره ، حقاً ، هو حدس عقلي ، ولكن من الواضح ان الهندسة الجديدة ، كما أسميناها ، تسمح بأفتكار الحدس المكاني . وفي هذه الشروط ، لا يمكن ان يوجد فيها استدلال شكلي محض يمكنه ان يصمد ؛ فأما ان يتعين منطلق الأستنتاج في أفكار واضحة ومتميَّزة ، وعندئذ لا يكون الاستنتاج صحيحاً شكلياً فقط ، بلُّ يكون صحيحاً مادياً ؛ وإما ان تكون الأفكار الأولية غامضة وملتبسة ، وعندها لا يعودُ عندنا يقين ولو منطقي بالنسبة الى النتائج التي نحاول بلوغها . لا يمكن الأستدلال العقلي في

<sup>(1)</sup> Trad. Le ROY, p. 95-97.

<sup>(2)</sup> Discours de la méthode, 2º partie.

من الملاحظ أن هذه العبارة التي تشدد على جبرنة الهندسة ليست من ديكارت الذي يعنون رسالته بعنوان بسيط
 الهندسة .

الفراغ . وما كان يسعى اليه ديكارت في العلم ليس الائتلاف بل الحقيقة  $_{\rm II}$  . وما يتطلبه من المنهج ليس تنويم العقل تحت أمن القواعد الزائف ، بل المطلوب على العكس وهو جعله حذراً و  $_{\rm II}$  زيادة النور الطبيعي للعقل  $_{\rm II}$  .

ونجد تعارضاً مماثلاً ، مرتبطاً بالتعارض السابق ، وقوامه طريقة ادراك المنهج : فهو إما اداة غريبة واما ترتيب داخلي للعقل : وما يبحث عنه الشكلاني ، هو أورغانون ؛ وما يهدف اليه الديكارتيون هو ما سيسميه سبينوزا L'emendatio أورغانون ؛ وما يهدف اليه الديكارتيون هو ما سيسميه سبينوزا intellectus . وعندها لا يعود المنهج مجموعة وصفات . ان ديكارت يقلع عن إكهال القواعد ، حيث التزم بعدة قواعد ، ويحصر هذه الأخيرة في أربع قواعد شهيرة . ولقد اندهش الكثيرون لقلة تطويره ، في الخطاب لعرض المنهج هذا الذي يوحي به العنوان ؛ ولكن قصده من كتابه ، كها يقول مرسن Mersenne ، الس تعليم المنهج لأن هذا « يتقوم بالمهارسة اكثر مما يتقوم بالنظرية » . إن منهجاً لا يمكن تعليمه بواسطة الكتب ، ولا يمكن تعلمه من القراءة . انه يتعين في امتلاك عادات عقلية بواسطة الكتب ، ولا يمكن تعلمه من القراءة . انه يتعين في امتلاك عادات عقلية لنا بنفسه انه قبل ان يطبقه على المسائل الحقيقية ، تلك التي تواجهنا « لكي نرى اعهالنا بوضوح ولكي نسير بيقين في هذه الحياة » ، كان قد مارسه طيلة تسع سنوات عتى « يترسَّخ فيه اكثر فأكثر » (و) .

ان الفكر الديكارتي ، اذ ينضاف الى الهبوط العام في قيمة فلسفة أرسطو والتعليم السكولائي ، واذ يتعزَّز بمكاسب العلم الناشيء ، وينتشر انتشاراً متصاعداً منذ منتصف القرن السابع عشر ، انما يزيد من القطيعة مع الماضي . والمنطق ، فيا تبقى منه ، يتوجه الآن شطر الاستتباع للمنهج ، والمنهج ذاته ينزع الى الظهور كأنه

<sup>(1)</sup> PSchrecker,, art. cité. p. 351 et suiv.

<sup>(2)</sup> Y. BELAVAL, Leibniz critique de Descarte, Paris, Gallimard, 1960, p. 28.

<sup>(3)</sup> A. RIVAUD, «Quelques réflexions sur la méthode «cartésienne», Rev. de mét. 1937, p. 35-62. 62.

<sup>(4) 27</sup> février 1637, Alquié, t. I, p. 522.

<sup>(5)</sup> Discours, I, et II; ALQUIE, t. I, p. 577 et 591.

معاينة عقلية . ويعلن عن ذلك بوضوح عنوان كتاب لتشيرنهاوس Medicina mentis, etc. (1687) . صحيح ان المنطق احد مراسلي ليبنيز ، وهو : (1687) . Medicina mentis, etc. (1687) . صحيح ان المنطق التقليدي لم يُلغ ، فنحن نجده ليس فقط في التعليم الرسمي الذي يكرّر العلوم السكولائية ، بل عند الديكارتيين كالألماني جان كلاوبرغ تولينكس Clauberg في كتابه (1654) . Logica vetus et nova (1654) والبلجيكي ارنولد غيولينكس عناوينها كتابه (1662) Logica fondamentalis suis (1662) . ولكن كما يظهر ايضاً من عناوينها فأن هذه الكتب تؤرجحه نسبياً : فكلاوبرغ يجدد المنطق بخلطه بأعتبارات طرائقية واشتقاقية تعلن نفسها من خلال ديكارت انها تنتمي الى التيار الأفلاطونسي ، وغيولينكس يدعي اقامته ، ضد أرسطو ، على اسس صحيحة ، اما المثال النموذجي وغيولينكس يدعي اقامته ، ضد أرسطو ، على اسس صحيحة ، اما المثال النموذجي عنه في منطق بور رويال .

### 2 \_ « منطق » بور \_ رويال

ان المنطق المنسوب الى « بور ـ رويال » هو كتاب ظهر غفلاً سنة 1662 بعنوان « حول المنطق او فن التفكير » . وهو يُعزى الى متوّحدين في هذا المكان الرفيع للجانسينية ، هما انطوان آرنو A. Arnauld وبيار نيقول . ولقد أرتدى الكتاب شكلاً خاصاً . فمنه تعلّم « الناس الشرفاء » المنطق طيلة قرنين ؛ خاصة في فرنسا ولكن ليس فيها حصراً . وقد جرى طبعه اكثر من خمسين مرة في فرنسا في غضون هذين القرنين ، وهناك ترجمات انكليزية عديدة في نفس المرحلة ، وحوالي دزينة من الترجمات اللاتينية . ان هذه الواقعة الأخيرة ذات دلالة خاصة ، لأن بعض تلك النشرات اللاتينية ، الصادرة في امستردام ، اوترشت ، مغدبورغ او بال ، كانت تستهدف بخاصة البلدان الجرمانية ، ولكن الكثير منها الصادر في ليون كان بشكل صريح موجها نحو التعليم في المعاهد الفرنسية : الأمر المذي يوحي ان قوة نفاذ

<sup>(1)</sup> K. DURR: «Die mathematische Logik des Arnold Geulincx», The Journal of unfied science, vol. 8, 1939-40, p. 361-368.

ولكنه و منطق رياضي ۽ من هنا جاء مفهوم لوجيستيك .

الكتاب كانت كبيرة بحيث أقنعت اليسوعيين الذين كان لهم اليد الطائلة في التعليم عندنا والذين يمكن الظن انهم لم يكونوا ميّالين عفوياً الى تقبل كتاب يحمل طابع بور ـ رويال (١١) .

ولفهم الروحية التي وضع فيها الكتاب ، من المفيد ان نعرف ظروف تأليفه . فبينا كانت المدرسة ، حسب تراث الثالوث ، تخصص سنة كاملة لدراسة المنطق ، وهو علم مشهور بصعوبته بسبب تجريده ، سعى أرنو الى تدريس الدوق الشاب دي شيفريز وتعليمه في بضعة أيام كل ما هو مفيد في المنطق . وعلى سبيل التجربة جرى أولاً وضع هذا النص الذي جرى تنقيحه وزيادته فيا بعد بالتعاون مع نيقول لأجل نشره .

ان هذا المقصد الأولي يفسر طابع الكتاب . فالسمة الأبرز في هذا المبحث المنطقي هي ، بكل تناقض ، قلة استشهاده بالمنطق . ولنفهم المنطق من حيث هو علم نظري ، كما يدرس في المدارس ، الى جانب الهندسة والتاريخ واللاهوت : مجموعة نصوص تعطى للحفظ . وبدلاً من هذه الطريقة في تصور المنطق ، وهي طريقة المتحذلقين ، جاء أقتراح طريقة أخرى توضع بتصرف الناس الشرفاء . انه منطق لا يكون علماً ، كما يدل على ذلك عنوان الكتاب ، بل يكون فناً ؛ وهوليس فن تركيب الكلمات او الصيغ ، لكنه فن نتعلم بواسطته التفكير الأفضل ، فيا يتعدى الصيغ اللفظية . فالمنطق ليس شأناً نظرياً إنه علم تطبيقي . وغايته ليست اعفاءنا من الحكم المعقول بفضل تطبيق شبه آلي لوصايا ، ولكنها على العكس ترمي الى تمرين عقلنا ولجعله آوكد . وبالتالي ، آل الأمر إلى «حبس المنطق في المنطق دون نشره أبعد من ذلك ، بدلاً من جعله أداة بمتناول العلوم الأخرى » (ي) وليس العلوم نقط لأن له دوره في كل ظروف الحياة حيث يجب علينا استعمال عقلنا . ان كتاب بور - رويال وضع بالضبط لأتاحة الفرصة ولتشجيع العمل على تطبيقه ، ولهذا فهو دائم الأعتاد على الأمثلة . وبدلاً من وضع تلك الأمثلة المبتذلة او تكرارها وهى لا

<sup>(1)</sup> P. Clair et Fr. Cirbal, P. U. F., Paris, 1965.

<sup>(2) 2</sup>e discours, p. 29.

تفيد الا داخل المنطق - لأنه من يهتم لكي يتعلم بطريق القياس ان سقراط ميت ؟ - فأن الكتاب يبحث عن أمثلته اما في استدلالات جارية فعلاً في شتى مجالات الفكر ، من الهندسة الى الأخلاق ، واما في نصوص الكتاب الكلاسيكيين ، والشعراء اللاتين غالباً ، المظنون انهم مألوفون عند القراء . وبالتالي بدلاً من « منطق جاف تماماً » ، والذي يُنسى منذ مغادرة المدرسة لأنه لا يتعلَّق بشيء ، اراد واضعا الكتاب ان يجعلا منه باستنادة المتجدد الى شتى مواد الأستعمال ، منطقاً ليس فقط « أكثر ترويحاً عن النفس » بل وبشكل خاصة ذا أثر أوسع وأبعد .

ذلك ان المنطق كما درسوه في المدارس لا يفيد أفي شيء يُذكر . أولاً لأنه يهمل الجوهر لكي ينصب على العرضّي . فموضوعه هو تقديم قواعد للأستدلال . واذا لم تكن هذه القواعد نافلةً تماماً ، « فلا بد مع ذلك من الظن ان هذه الجدوى تمضي قُدماً ، اذ أن معظم اغلاط الناس لا تكمن في الأنخداع بالنتائج الباطلة بل تكمن في الأنصياع وراء أحكام باطلة تستخلص منها نتائج سيئة »(١) . وما يجب تعليمه اولاً للناس ليس ان يعقلوا بدقة بقدر ما ان يحكموا بشكل صحيح . ان فن الأستدلال يجب ان يُلحق بفن الافتكار . يضاف الى ذلك انه لا يجوز ، حتى بالنسبة الى هذا الغرض المحدود اللذي هو فن الأستلال العقلي ، ان نغفل عن دور القواعد وفعاليتها . اننا نستدل عقلياً بالطبع ، والقواعـدُ لا تسـتخلص ولا تُصـاغ الا فيا بعد ، بطريق التأمل في سيرورات الفكر العفوية . ان النور الطبيعي هو الـذي يحكم ، في آخر المطاف ، على صحة القواعد ، وذلك بعيداً عن خضوعنا الأعمى لها ، وهذا بالضبط ما يعرضنا له المنطق . ان المهارسة المألوفة للمنطق تؤدي الى نوع من البلبلة ، لا جدوى لها عند الناس ، فيصبح المنطق في الواقع ضاراً بأولئك الذين يتعاطونه . « يجب الأعتراف انه اذا كان هناك من يفيده المنطق ، فهناك الكثيرون ممن يتضر رون منه ، ويجب في الآن ذاته الأعتراف انه لا يوجد البتة من يؤذيهم أكثر من اولئك الذين يتعاطونه ، والذين يسعون ليظهر وا عبثاً كأنهم مناطقة جيديـن . لأن هذا السعى بالذات هو دليل روح متدنية وضعيفة ، فيحصــل انهــم غالبــاً ما

<sup>(1) 1</sup>er discours, p. 21; cf. III, début, p. 177-178.

يتمسكون بقشرة القواعد اكثر مما يتمسكون بمعناها الصحيح ، وهو روحها ، فينساقون بسهولة الى حذف استدلالات صحيحة تماماً ويصفونها بأنها سيئة ، لأنهم لا يملكون كفاية من الأنوار لكي يكيفوها مع القواعد التي لا تصلح الا لخداعهم ، بسبب فهمهم الناقص لها . ولاجتناب هذا الخطأ . . . لا بد لنا من فحص متائة استدلال ما بواسطة النور الطبيعي بدلاً من الأشكال ١١٥ .

وبالتالي فمن الواضح ان منطق بور ـ رويال ليس شكلياً ، ولا بد من الأضافة انه ، في مشروعه بالذات ، معاد للشكلانية . يبدأ المنطق الشبكلي مع استعمال المتحولات . والحال فمن الملاحظ ان بور ـ رويال يستبعدها منهجياً : فلا مجال لصيغة تخطيطية ، بل على الدوام امثلة ملموسة . حتى ان الإعلام بالقواعد مخفوض الى الحد الأدنى : فلا يجوز للتلميذ ان يتعلمها من الخارج بقدر ما يتوجب عليه ان يدركها بنفسه في استعمالها من خلال الأمثلة . الحقيقة انهم لا يتجاسرون على عدم ذكر الصياغات من طراز Barbara أو Purpurea ، وحتى انهم يدافعون عنه بمواجهة السخريات الظالمة ؛ ولكن فقط لأنها من هذه الأشياء فلا يجوز تجاهلها . وكلما عولج موضوع تقني قليلاً ، يجري الأعتذار من القاريء ودعوته عند اللزوم الى تجاوز المقطع .

إن هذا الأهتام بكل ما من شأنه ان يحد من حذر الفكر ونباهة العقل ، وان هذا التنوّر الدائم بالأفكار الواضحة والمميزة ، بالأنوار الطبيعية ، بد « الحس السليم » ، يظهران كفاية ان هذا المنطق ذو روح ديكارتية . وأصالة الكتاب تقوم بالذات على هذا التكيف التناقضي بين تعاليم المدرسة وبين مقصد من وحي ديكارتي . فمنذ عصر النهضة ، تعبت عقول نيّرة كثيرة من تلك السكولائية التي كانت تندفن فيها الروح النقدية عند التلاميذ ، وتاقت تلك العقول الى تجديد التربية الفكرية ؛ وفي القرن السابع عشر انكب كبار الكتاب على القيام بأصلاح كهذا ، بوصفه شرطاً أولياً لكل فلسفة صحيحة . إلا أن أصلاح الادراك ،

(1) III, iX, p. 203-205.

عندهم ، كان يتضمن حذفاً كاملاً لتعاليم المدرسة ، فلا أثر للمنطق السكولائي في الـ Regulae أو خطاب المنهج ، ولا بعد ذلك بقليل في الـ Nonum Organum أو في كتاب De intellectus emendatione أو في كتاب La Recherche de la vérité أو في كتاب De intellectus emendatione ألم المناق بور - رويال هي انه حاول بعكس ذلك الجمع بين الأمرين ، فتكييف الوسائل مع الغاية ليس تاماً . وإذا كان كما يدل العنوان الكامل ، المنطق او فن التفكير ، يتضمن « فصلاً عن القواعد المشتركة عدة ملاحظات جديدة كفيلة بتكوين الحكم » ، فأن العنصرين يظهران غالباً متراكبين اكثر مما هما مند بجان . وعلى الأقل ، فأن الجهد ظاهر لعرض قواعد المنطق التقليدي في تكوين الحكم . ومن هنا جاء خفض تلك القواعد الى الحد الأدنى ، والحرص على إبقائها دائماً في المرتبة الثانية ، وبالتمثيل عليها منهجياً بأمثلة غير مدرسية ، مجتلبة من كافة ميادين الفكر .

والحقيقة ان هناك أثراً آخر إينضاف الى أثر ديكارت او بالأحرى يهيمن عليه . فعندالجانسينيين يأتي باسكال قبل ديكارت ، مثلها يهيمن الأستيحاء الأفلاطوني - الأوغسطيني على الاستيحاء الأرسطوطاليسي - الطومائي . ان صحة الفكر ، التي يمكن للمنطق الصحيح ان يسهم فيها ، هي بكل تأكيد ضرورية لا يجاد الحقيقة في العلوم ، ولكن العلم بذاته ليس في النهاية سوى « تسلية عابثة جداً » ، لأن الناس لم يولدوا لقضاء وقتهم في عد الأسطر وفي اعتبار مختلف حركات المادة ، بينا هم ملزمون بأن يكونوا أصحاء في كل أفعالهم ، وبالتالي لا يجوز لهم أن يكرسوا حياتهم هلشيء آخر الا لما يمكنه ان يفيدهم في اكتساب حياة لا تنهي أبداً » (۱) : ان مصارحات كهذه ، متطابقة تماماً مع مصارحات نجدها في مناسبات عدة في كتاب مصارحات كهذه ، متطابقة تماماً مع مصارحات نجدها في مناسبات عدة في كتاب تناقض الغائية القريبة في المنطق ، المنظور اليه كفن لتكوين الحكم ولبس كتعليم وصايا . فيا يقوله باسكال في الميان والأخلاق والفلسفة ، يمكن قوله أيضاً في المنطق : ان المنطق الصحيح يهزأ بالمنطق ، اي ان منطق الحكم يهزأ من منطق

<sup>(1)</sup> Pages 16 et 355.

العقل ، ذلك الذي يُدرس في المدارس ، اذْ ان الأول بدون قواعد .

ذلك لأن القواعد التي اعطاها ديكارت وباسكال لأجل تدبير الفكر ليست ، كما نعلم ، قواعد منطقية ، وانحا هي قواعد منهجية . وهدنه تنضاف في كتاب بور ـ رويال ، الى قواعد المنطق العادية ، مسجلة بذلك الطابع « الحديث » لهذا الكتاب ـ وكذلك نقص معين في الائتلاف بالمقارنة مع ما سبقه . فمبوجب التجديد الذي أتى به راموRamus ، يتضمن منطق بور ـ رويال جزءاً رابعاً مخصصاً للمنهج « هو بدون شك أحد اهم الأجزاء وانفعها » ١١ . وهو بجوهره متأت عن المقواعد وخطاب المنهج وعن جزء من مقالة حول العقل الهندسي (١) . ان توسيعاً كهذا لحقل المنطق ليتطابق تماماً مع فكرة فن يقود الفكر ، وسوف يستمر غالباً في الكتب الكلاسبكية . الا ان هذه الطريقة في تصور المنطق تبتعد عن طريقة معاملته كعلم شكلي .

اذن يناقش الكتاب في أجزائه الثلاثة الأولى ، الأفسكار (ق) والأحكام ، والأستدلال على التوالي ، ويلحق بها لغاية استنتاجية عناصر المنطق بحصر المعنى . ان المرتكز أرسطوطاليسي . وهو معطى بهذه الصفة . ولكن المفارقات مع المنطق الأرسطوطاليسي واضحة . اولاً يبدو الأثر انه غير مباشر كثيراً . فلا شك ان أرنو قد قرأ انالوطيقا ، ولكنه وجده غامضاً (4) ويبدو أنه استلهم من التعليم السكولائي التقليدي الذي كان قد تلقاه هو نفسه . وبهذا الصدد يكتسب دلالة خاصة الفصل التقليدي الذي كان قد تلقاه هو نفسه . وبهذا الصدد يكتسب دلالة خاصة الفصل حدث بانتظام منذ قرون ، عرض الكاتب أولاً نظرية القياس معلناً عن قياساته على شكل استنادات ، تتضمن ثلاث قضايا متميّزة . لكنه يلاحظُ هنا انه يمكن ايضاً حصرُها في قضية شرطية واحدة ، وبعد ان يضرب أمثلة على ذلك ، كها هو شأنه ، يضيف : « لا بد من التصريح بأن هذه الطرق في الأستدلال هي طرق عادية

<sup>(1)</sup> IV, p. 291.

<sup>(2)</sup> Les Regulae de Descartes, l'Esprit géométrique de pascal.

<sup>(3)</sup> نلاحظ أن كلمة فكرة ذات الإرنان الديكارتي تستبدل بكلمة مفهوم ،مدرك .

<sup>(4) 2</sup>e discours, p. 33.

وطبيعية جداً ، وانها تمتاز بهذه الميزة ، وهي انها نظراً لابتعادها عن مناخ المدرسة ، تبدو مقبولة أكثر في العالم ١١٥٠ . ولا يظهر أنه قد ادرك أن هذا العرض الأكثر انطباقاً على استعمال الناس الشرفاء هو بكل وضوح ذلك الذي كان أرسطو قد اختاره في انالوطيقا ، مع هذه المفارقة الوحيدة وهي أن أرسطوكان يحصره في شكله التخطيطي مستعيناً بالمتحولات .

من جهة ثانية ، يحدث ابتعاد ، على نحو واع ومعلن ، عن الأطروحات الأرسطوطاليسية . ومثال ذلك عقيدة العشر مقولات . فليس لهذه العقيدة « من اساس الا خيال إنسان لم يكن له أية سلطة لإملاء قانون على الآخرين ، الذين لهم الحق مثله في تصنيف مواضيع أفكارهم على نحو آخر ، كل منهم حسب طريقته في التفلسف » 2: . فمن حق ديكارتي ، مثلا ، ان يعتمد ، بموجب مستلزمات فلسفته ، لائحة أخرى للمدارك الأساسية كما فعل Regius تماماً :

Mens, meusura, quies, motus, pasitura, figura Sunt Cum mâteria cunctarum exordia rerum.

وبالأخص ، عديدة هي الأطروحات او الطرق التي نجدها مجدداً هنا ، والتي احتواها تعليم المنطق شيئاً فشيئاً منذ أرسطو . وعلى صعيد عناصر القضية ، لا بد من الإشارة الى جديدين في المصطلح . اولاً إحلال كلمة فكرة idée محيح مدرك Concept ؛ وثانياً التمييز ، في الأفكار ، بين فهمها وبين مداها . صحيح ان التفريق بذاته ليس جديداً ، الا ان كلمة فهم الجديدة في هذا الأستعال انتقلت الى المصطلح المنطقي الفرنسي ، في مقابلتها للأمتداد extension ، وهذا الأستعال يتحدد على النحو التالي : « اسمتي فهم الفكرة ، الصفات التي تحملها بذاتها ، والتي يمكن انتزاعها منها بدون تقويضها ، مثلها يتضمن فهم التي يمكن انتزاعها منها بدون تقويضها ، مثلها يتضمن فهم

<sup>(1)</sup> Page 223.

<sup>(2)</sup> I, iii, p. 51.

فكرة المثلث ، الأمتداد ، الشكل ، الخطوط الثلاثة ، الزوايا الثلاث ، وتساوي هذه الزوايا الثلاث مع مستقيمتين الخ « ١١٠٠ .

هناك جديدٌ آخر قياساً على أرسطو وعلى الوسطويين ، يتعلق بالحدود ، وبشكل أدَّق ، بطريقة ادراك حدود الأسم . لقد سبق لأرسطو ان فرَّق بين الحدود التي تدل على جوهر الشيء وبين الحدود التي تعطي معنى كلمة (١) . من هنا نجد عند السكولائيين التفريق بين الحدود الفعلية ، quid rei ، والحدود الأسميّة ، quid nominis . ان بور ـ رويال يسترجع التعابير . او على الأقل التعابير المهاثلة في تحديد الأشياء وتحديد الأسماء ، لكنه يدرك باختلاف التقسيم الثنائي لأنه يدخل ، تحت تأثير باسكال ، مفهوماً ثالثاً للحد ( التعريف ) سيدفعه حتى المرتبة الأولى(ن . وهذا المفهوم هو التسمية ، واقع فرض اسم للدلالة على مدروك معين ، أي بوجه عام استبدال عبارة مركبة تدل على هذا المدرك ، بكلمة واحدة ، وذلك لاختصار الخطاب : وهكذا عندما نقرّر ان نسمى زوجاً كل عدد يقبل القسمة على أثنين أيضاً . ان حداً من هذا النوع يتعارض بكل وضوح مع الحديَّن السابقين ، وبالتالي يتعارض مع الحد التقليدي quid nominis ، لأنه ينتج عن قرار عشواثي(4) ولأنه لا يحتمل الشك نظراً لأنه بمعزل عن الصحة والبطلان ، ولا يحتاج الى بيّنة . ليس ذلك لأن بور ـ رويال يجهل الحدود quid nominis بالمعنى السَّكولائي ؛ فأحــد عناوينه « حول نوع آخر من حدود الأسهاء ، التي نشير بهــا الى ما تدل عليه في الأستعمال » . ولكن من الواضح انه اذا كان الكتاب لا يضعها صراحةً في عداد حدود الأشياء فأن طريقته في إقامة التقسيم الثنائي تدفعه الى جهة الأشياء ، فهي مثلها تحتمل الصحة او البطلان ، وتتعالى على العشوائية ؛ فهي ان لم عَشَّل « حقيقة

<sup>(1)</sup> I, Vii, p. 59.

<sup>(2)</sup> Seconds Analytiques, II, 7.

<sup>(3)</sup> II, Xii- XV.

<sup>(4)</sup> لم يخطر ببال باسكال ولا مفكري البور ـ رويال أن 1 الحدود البدائية 1 للبرهان يمكن طرحها هي الأخرى عشوائياً كما في بديهياتنا الحديثة .

الأشياء » انما تمثل « حقيقة الأستعال » . وسينجم عن ذلك في العصر الحديث ، وبالذات بسبب الشيوع الواسع لكتاب منطق بور - رويال ، ان التفريق الذي ظل مستعملاً بين حد الأسم وحد الثيء سيكون التباسياً حسبها يستند الى المعنى القديم او الى المعنى الجديد ، الى معنى السكولاثيين او الى معنى بور - رويال المأخوذ عن باسكال . وبالأخص فأن عبارة حد الأسم ان لم تتحدد هي ذاتها على نحو واضح ، فأنها تعرض للألبتاس . ان مكافحة التباسات من هذا النوع ، الذي يشجع عليه تعدد المعانى ، هي بكل وضوح الجدوى الرئيسية للحدود في منظور بور - رويال .

اما بخصوص القضايا ، فأن الواقعة الكبرى التي يتوجب ملاحظتها هي القبول ، الى جانب القضايا الأرسطوط اليسية الأربع ، بقضايا سميَّت « مركبَّة » . وفي بعض منها ، Les exponibles ، لا يظهر التركيب من خلال الشكل النحوي للجملة ، بحيث يجب تحليلها ، « عرضها » ، الأظهار بنيتها المنطقية : هذا هو حال قضايا الحصر ، الاستثناء ، المقارنة وسواها . وفي قضايا أخرى ، فعلى العكس يمتاز التركيب صراحة بميزة اللغة ؛ ويميز بور ـ رويال بين ستة أصناف ؛ المزاوجة ، التعاندية ، الشرطيَّة ، السببيَّة ، النسبية والضمنية (2) ونلاحظ ان الشرطية والمزاوجة ( وهي مزاوجة سالبـة : ليس في آن . . . و . . . ) والتعاندية تتطابق مع المقدمات الثلاث التي تستعمل بمثابة كبرى للقضايا الخمس عند الرواقيين . ونذكر انه منذ نهاية الأزمنة القديمة ، كانت هذه العناصر الرواقية قد اندمجت مع المنطق الأرسطوطاليسي المتمدّد عند ثيوفراسط . ولكن سنلاحظ أيضاً ان قضايا واردة الى جنبها ، وموضوعة على نفس المستوى ، وهي قضايا يفصلها المنطقي الحديث عنها فصلاً جذرياً ليرميها خارج مجال المنطق ، أو على الأقل لكي ينزلها الى مرتبة ادنى بكثير . وهذا أيضاً عميق الجذور ، لأن بعض الرواقيين ، حسب رواية ديوجين ، كانوا قد قاموا بعمل مماثل إذْ وضعوا في لاثحتهم / السببيّة والمقارنة . ولنلاحظ أيضاً ، ودائماً حول موضوع القصايا ان بور- رويال يخلط الجزئيات

<sup>(1)</sup> أن مفهوم Exponibles من أصل سكولائي .

بالكليات . ولقد نوقشت المسألة في القرون الوسطى ؛ فسار المنطق المسمَّى كلاسيكيًا ، على نهج بور ـ رويال في هذه النقطة وذلك باستناده الى نفس السبب الذي ذكره واليس Wallis ، .

إن هذا الجزء الثاني يظهر اكثر من الجزئين اللذين يحيطانه ، إلى أي حد يسير منطق بور ـ رويال وراء الأستعمال السكولائي في الجمع الوثيق بين التحليل المنطقي والتحليل النحوي . ومن جهة ثانية ، تبدو له فارغة من المعنى مسألة الميادين والتخوم. « لا يهم البحث فيا اذا كانت معالجته تعود الى النحو او الى المنطق ، وانه لمن الأيسر القول ان كل ما هو نافع لغاية كل فن ، ينتمي اليه ، (2) . ان معظم التحليلات التي يتضمنها هذا الجزء الثاني هي تحليلات للغة ، ترمي الى إظهار الأشكال المنطقية الأساسية ، التي غالباً ما تتخفُّى وراء أشكال العبارة المتنوَّعة . لأن التطابق ليس تاماً بين اللغة والفكر . من هنا كانت الضرورة لكي تكتشف ، وراء تنوع وتعقيد وتقلُّب الأشكال النحوية ، البني المنطقية التي تشتملها . ان بحثاً كهذا متطابق تماماً مع غاية هذا المنطق ، لأنه سيعلمنا على عدم الوقوع في الأشراك التي تنصبها لنا اللُّغة . فالآن ، يمكن انطلاقاً مِن الأعتراف بهـذا التفـاوت بـين البنى النحوية وبين البني المنطقية للفكر ، ان نختار بين حزبين مختلفين . لأن حزب ليبنيز ، الذي سيتجدد في نهاية القرن التاسع عشر ، هو ان تبني ، على هامش اللغات الطبيعية ، لغةً صناعية تعكس تماماً سيرورات العقــل المنـطقية . وحــزب كابتًى بور ـ رويال . ويمكن القول انهما لا يعتقدان بوجود منطق شكلي . فهنــاك الشكل ، الذي هو شكل الخطاب ، وهناك عمليات العقل المنطقية ، التي تظهر للخارج في هذه الأشكال اللغوية ولكنها لا يجوز ان تبقى اسيرة لها. فمهمة المنطق ، فن التفكير ، هي بالتحديد استخلاص الفكر الصحيح من ملابس الشكل اللفظي ، ومساعدتنا على الصعود من الشكل الى المعنى . لأن المعنى هو الذي يجب ان يسمح بتأويل الشكل ، وليس الشكل هو الذي يجب ان يفرض المعنى . فبالرغم

<sup>(1)</sup> II, iii, p. 115.

<sup>(2)</sup> II, i, p. 103.

عن المظهر الأول ، فأن هذا التصور للعلاقات بين النحو والمنطق لا يختلف مع تصور « نحوعام » ، سجَّل نجاحاً كبيراً في القرن الثامن عشر ، بعد ان انطلق بالتحديد من كتاب نحو الله بور - رويال الذي وضعه ارنو ولانسلو ، والذي قبل كتاب المنطق بعامين . ان المقصود دائماً ، فيا دون الأعراض التاريخية التي تحدّ نوعية الجذور اللغوية ، هو الصعود الى البنى الأساسية التي تحكم ضرورة كل سير للعقل البشري بوجه عام ؛ وقلها يهم عند ثند وصف هذه البنى بأنها نحوية او منطقية ، لأن الأثنين ينصهران في هذا المستوى .

اما في معالجة القياس ، فأن منطق بور - رويال ، يتبنّى في آن الصيغ الفاتحة للذاكرة التي ابتكرها الوسطويون ، وطريقة وضع الطرق الصحيحة باسقاط تلك التي تنتهك القواعد الموضوعة مسبقاً . وتقوم قواعد القياس العامة على أربع مصادرات متعلقة بأمتداد الأطراف . ونجد فيها القواعد التقليدية الأربع الخاصة بالقضايا ؛ وترد القواعد المتعلقة بالأطراف الى أثنين . وتليها قواعد خاصة بكل شكل ، تسمح باستبعاد الطرق الفاسدة . ولكن في نهاية الأمر ، جميع هذه القواعد تنحصر في اثنتين رئيسيتين هما اساس القواعد الأخرى ، وهما مبررتان ، وغم عدم قول ذلك صراحة ، بجلائهما بالذات . الأولى « لا يمكن لطرف ان يكون رغم عدم قول ذلك صراحة ، بجلائهما بالذات . الأولى « لا يمكن لطرف ان يكون كلياً مرة واحدة على الأقل » . وحتى انه يمكن المضي الى أبعد من ذلك ، ووضع هاتين القاعدتين في حالة تبعية لهذا المبدأ العام جداً وهو « انه يجب على المقدمات ان تشتمل على النتيجة »(2) . فنفهم تماماً كيف ان أطر وحة كهذه ، شاعت في التعليم ، ستجلب اتهامات الحلقة المفرغة او العيب في المبدأ ، التي ستوجه للقياس بشكل ستجلب اتهامات الحلقة المفرغة او العيب في المبدأ ، التي ستوجه للقياس بشكل ما وفي العصر الحديث .

وفي نقطة أخرى ايضاً يبتعد منطق بور ـ رويال صراحةً عن منطق أرسطـو، ويتبنى تجديداً حديثاً نسبياً ، لكنه منسوب الى غاليان ، وهو تجديد الشكل الرابع في

<sup>(1)</sup> Grammaire générale et raisonnée, Ed. moderne, Paris, Paulet, 1969.

<sup>(2)</sup> III, X, p. 212-213.

القياس . وهو مبرَّر بالطرق الأربع التي يمكن للأوسط ان يندمج بها مع الكبرى والصغرى في المقدمتين ، وهي تشتمل على 5 طرق صحيحة ، مرموزة في ـ Barbari, Caleutes, Dibatis Fespamo, Fresisone.

ومن جهة ثانية قلما تهم اطلاق اسم «شكل» على الكوكبة حيث يكون الأوسط صفة في الكبرى وموضوعاً في الصغرى ، فهذه ليست سوى قضية كلمات لا مجال للجدال فيها ، فالتسميات حرة . وما يهم بخاصة ، كما فعل غاسندي ، هو وجوب الأحتراز من خلط هذا التصور مع ذلك التصور الخاص بالشكل الأول الذي تنقلب مقدماته ، الأمر الذي لا يبدل شيئاً من طبيعتها ولا من طبيعة القياس (١) .

(1) III, iv et viii.

لنصيف من جانبنا أنه لا يجوز أيضاً الخلط، كما يحدث ذلك أحياناً ، بين هذا الشكل الرابع مع الطرق المداورة في الشكل الأول ، المرموز اليها بـ :

Baraplipton, Celantes, Dabitis, Fapesmo Frisesomorum.

أن التخطيطات التالية حيثM ترمز الى الأوسط ، X الى الأكبر ، وY الى الأصغر ، ستساعد على أجراءالتفريقات الضرورية :

|  |      | , الأول | الشحر |
|--|------|---------|-------|
|  | <br> |         |       |

| الشكل الرابع | - | طرق مداورة | مقدمات متقلبة | عادتي |
|--------------|---|------------|---------------|-------|
| MX           |   | MX         | YM            | XM    |
| YM           |   | YM         | MX            | MY    |
| YX           |   | XY         | YX            | YX    |

# الفصل الثامن

- 1 . موقع ليبنيتز
- 2. المنطق الكلاسيكي
   3. اللغة الشموليَّة المميّزة
   4. الحساب العقلاني

### ١ \_ موقع ليبنيتز

يعيطُ بعض الغموض بموقع ليبنيتز في تاريخ المنطق . فقد توافق المناطقة المحدثون على ان يروا فيه الراثد الأول ، وعلى وضعه في أصل خطهم . فهو يعتبر مبتكر المنطق الرياضي » ، « أول منطقي - رياضي » ، « أب المنطق الرمزي . ويقول لويس Lewis في بداية تاريخه للمنطق الرمزي والمنطق الرياضي ، بالمعنى الدقيق للكلمة ، يبدأ مع ليبنيتز » . ويقول الرمزي والمنطق الرياضي ، بالمعنى الدقيق للكلمة ، يبدأ مع ليبنيتز » . ويقول سكولز « إن التفوّه بأسم ليبنيتز يعني الكلام على إشراقة شمس » (» . وبالتالي مع ليبنيتز بدأ عهد جديد في المنطق . فها كانه أرسطو بالنسبة الى المنطق القديم ، سيكونه ليبنيتز بالنسبة الى الجديد ، اذ سجَّل قطيعةً كُبرى في التطور التاريخي لهذا العلم . وهذا كها نذكر هو حكم سكولز : « ينقسم تاريخ المنطق الشكلي ، ابتداءً من العلم . وهذا كها نذكر هو حكم الشكل الكلاسيكي للمنطق الشكلي ، ابتداءً من أرسطو حتى العصر الحاضر ويشتمل على كل ما هو غير مستوحى من الفكر السطو حتى العلم الرياضي ؛ والتفريق المالوف بين الأزمنة القديمة والعصور الوسطى والأزمنة الحديثة ، ليس له أي معنى تقريباً بالنسبة الى هذا المنطق الرياضي ؛ والتفريق المالي يبدأ مع ليبنيتز ويشتمل على كل ما الستوحى ، عن وعى او عن لا وعى ، من فكرة ليبنيتز عن المنطق الرياضي » («) . الشكل الحديث للمنطق الشكلي الذي يبدأ مع ليبنيتز ويشتمل على كل ما استوحى ، عن وعى او عن لا وعى ، من فكرة ليبنيتز عن المنطق الرياضي » («) .

<sup>(1)</sup> SCHOLZ, ouv. cité, p. 135; BOCHENSKI, F. L., p. B 12; RESCHER, Journal of sybolic logic, 1954, p. 1.

<sup>(2)</sup> SCHOLZ, p. 79.

<sup>(3)</sup> ID. Ibid., p. 44-45.

إلا أنَّ هناك تحفظاً يفرض نفسه ، لا يستطيع سكولز وبوشنسكي الا ان يعترفا به . ذلك انه لا بد من فهم علاقة منطق ليبنيتز بالمنطق الرياضي المعاصر بوصفها علاقة سبق اكثر مما هي علاقة أبوة ، أو اذا اردنا هي علاقة تماثل اكثر مما هي علاقة تأثير حقيقي . فليس من الممكن النظر الى ليبنيتز بوصفه منشىء المنطق السرياضي الحديث ، لأن هذا ولد على نحو مستقل ، بمعزل عن كتاباته المنطقية . حتى انَّه يمكننا القول·إن العلاقة المعكوسة هي التي أثَّـرت، بمعنى أن التوجه الجديد الذي اتخذه المنطق فى نهاية القرن التاسع عشر هو الـذي لفـت اهتمام بعض واضـعيه او اتباعه ، مثل راسل او كوتورا ، آلى اعهال ليبنيتز . وعندئذ فقط كشف للجمهور مضمون العديد من المخطوطات التي كانت غير منشورة حتى ذلك الحين ، والتي تضيء وتوضح الإشارات التي نجدها في كتاباته المنشورة(١) . وهـكذا ، فأنّ « الأستيحاء من فكرة ليبنيتز عن المنطق الرياضي » ولو « على نحو غير واع ٍ » ، لا يمكنه ان يعني ، على الأقل بالنسبة الى بدايات المنطق الرياضي الحديث ، شيئاً آخر إلاَّ التالي : إنه يستلهم مصدره من فكرة معينـة عن المنطـق المنظـور اليه كمنطـق رياضي ، وهي فكرة نجدها بكل وضوح عند ليبنيتز . ومن الممكن ان نكتشفهما عندئذ بنظرة الى الماضي . ولكن لا بد لذلك من القفز فوق قرنين ظلت خلالهما فكرة المنطق المرياضي في حالـة الكمُـون ، بالرغـم عن بعض الأرهاصـات في عقـول الرياضيين ، بينا ظل المنطق الكلاسيكي سائداً في وضح النهار .

ولا بد ان نضيف الى ذلك انه اذا كان المثال الذي يحفّز مناطقتنا الحاليين موجوداً فعلاً لدى ليبنيتز ، فأن تحققاته عنده ليست إلاّ جزئية ومفككة : يقول سكولز إنها « أجزاء رائعة ١٤٥٠ . فأعماله المنطقية تبدو كعدة مسودات متعمقة نسبياً . يضاف الى

التي نشرها جرهاردت لا سيا في الجزء Philosophische Schriften التي نشرها جرهاردت لا سيا في الجزء
 برلين1890 ؛ ثم في

Opuscules et fragments médits de Leibniz

التي نشرها ل. كوتورا في باريس1903 والمرجع الأساسي ، رغم تجاوزه ، هوكتاب كوتورا . منطق ليبنيتز ، باريس 1901 ، وسنشير الى هذه المراجع الثلاثة :

G. Ph., Opux, L., Lz.

<sup>(2)</sup> ouv. cité, p. 87.

ذلك ، ان هذه المحاولات نادراً ما تتسلسل وفقاً لتقدم متدرج ؛ فمعظمها ينطلق ، ab ovo م بحثاً عن طريق جديدة . فالأطروحة التي اطلقها السيد Serres بالنسبة الى مجمل فلسفته تصح أيضاً على منطقه : انها مقاربات متنوعة مع طرقات متقاطعة ، وشبكة ذات مداخل متعددة ، « مجموعة منتظمة ومتعددة الخطوط ذات سلاسل متشابكة » (۱) . اذن لا يمكننا الكلام على « المنطق » عند ليبنيتز الاكها نتكلم على بناء جديد انطلاقاً من عناصر شتى ، تقوده بعض الأفكار الرئيسية .

مع كل المخاطر التي يتضمنها البناء الجديد ذو الطابع الماضوي ؛ فأن كل اعادة تفسير للمنطق القديم في ضوء أفكارنا الراهنة تعرّضنا الى نفس الخطر . صحيح ان تقدم المنطق المعاصر سمح بألقاء ضوء جديد على هذه الأجزاء والمقاطع من ليبنيتز ، وبأدراك أفضل لمداها ، وبالرجوع الى المصدر الأصلي الذي يضمن وحدتها العميقة الكامنة وراء التشتت الظاهر ، ولكن التطور التاريخي للمنطق الحديث من شأنه ان يج المفسر في حركته وان يبدّل من نظرته . تلاحظ الأنسة باشلار ، بصدد محاولات « الحساب المنطقي » عند ليبنيتز ، « انه كان يجدر بالمؤرخ في العشرينات من هذا القرن ، قارىء المباديء الرياضية لراسل ووايتهيد ، أن يباشر بدراسة نصوص ليبنيتز ، مع مفاتيح للقراءة لم تكن متاحة في مطلع القرن لكوتورا Cuturat الذي كان يرى أن أشكال الحساب المنطقي تنحصر في الأشكال بوولBoole وبيانـو<sup>(2)</sup> Peano واما السيد سرSerres ، الذي يمتلك بدوره مفاتيح قراءة جديدة ، أجـدُّ من تلك التي يوفرها كتاب المباديء الرياضية ، يوافق على هذه الصعوبـة ويحـاول اجتنابها . يقول : « بمعنيَّ ما تسير العلوم نحو أصلها » وتاريخ العلوم هو « تقـدّم نحو العمق ، الأصيل ، الشرط والمصدر . . . فللأنفلات من إسار الحركة التأخرية ، وللحفاظ على حقيقة الاستعادة العلمية ، يجب البرهان على ان المؤلف قد أحسن الحُكم كما فعل ذلك الخلف المعمِّق »(د) . لا شك في ذلك ، لكن هل آل

<sup>(1)</sup> M. SERRES, Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, P. U. F. Paris 1968, p. 18

<sup>(2)</sup> S. BACHELARD, «Epistémologie et histoire des sciences», Revue de synthèse, 1968, p. 47.

<sup>(8)</sup> Ouv. cité, Introd., 11, Récurrences et recouvrements historiques, p. 79.

الخلفُ حقاً الى ذلك ، ومن يضمنُ لنا أن التأويلات الجديدة التي يمكننا تقديمها اليوم بأنها هذه المرة تأويلات نهائية ؟

أخيراً ، اذا كان هناك مؤلف يجب الاعتدال في الحديث عن فكرة قطيعة او أنقطاع حاد عنده بين المنطق القديم والجديد ، فهو ليبنيتز بدون شك ، فيلسوف التواصل ،ان المنطق ،كالطبيعة ،لا يقوم بقفزات . وليبنيتز لا يقدم نفسه كثوري لا في المنطق ولا في سواه . فطريقته هي استعادة ما قام به الآخرون ، وقبوله لتعميقه فقط . في قالوه صحيح . لكنه لم يروا مدى ما قالوه إلا بغموض ؛ ودوره كفيلسوف هو استخلاصه ورفعه إلى مستوى الوعي الواضح . والأزدراء الذي يعلنه المحدثون على المنطق ، متأت من عدم فهمهم له .

Loke المذي يعبّر عن قليل من الأحوال المنطقية ، شأنه في ذلك شأن معظم Loke المذي يعبّر عن قليل من الأحوال المنطقية ، شأنه في ذلك شأن معظم معاصريه ، بالقول : « أوكد ان ابتكار شكل القياسات هو من اجمل ابتكارات العقل البشري وحتى انه من أثمنها وأقيمها . انه نوع من الرياضيات الشاملة التي لم تُعرف أهميّتها على نحوكاف بعد ؛ وانه ليمكن القولُ انها تتضمن نوعاً من فن العصمة ، شرط ان نجيد وان نتمكن من استخدامها كما ينبغي عنه المنها .

إن هذا الاإعلان ، مع وجهيه المتكاملين ، يدلنا على موقف ليبنتز من المنطق القديم . فهو من جهة لا يخفي اعجابه به ، فلا يتوانى عن العمل بنفسه على إشكاله من الداخل . وهو من جهة ثانية لا يعلن اعجابه بعلم القياس ذاته بقدر ما يعلن اعجابه بمبدأ الذي اوحى اليه على نحو لا يزال غامضاً . لأنه ليس في الواقع ، وهذا ما لم يَرهُ احدٌ من قبل ، سوى تحقق أول من مشروع أوسع وأعمق . ان غايته هي تأمين عصمة الأستدلال العقلي ، ووسيلته هي حصر الاستدلال في شكله . والحال ليس القياس سوى أحد هذه الأشكال ذات الأستعال المحصور جداً على هذا النحو . فالحساب الجبري ، مثلاً ، يقدم لنا مثالاً آخر للأستدلال القائم على الشكل وحده . فالمسألة تكمن الآن في صوغ نظام للأشكال يسود على القائم على الشكل وحده . فالمسألة تكمن الآن في صوغ نظام للأشكال يسود على

<sup>(1)</sup> G. Ph., VII, p. 481.

<sup>(2)</sup> Nouveaux Essais, IV, XVii, 4. Cf. lettre à Wagner (G. Ph., VII, 516).

هذه الأشكال الخاصة ، التي يجدها مجدداً كحالات خصوصية لحساب كلي حقاً ، قابل للتطبيق على كافة مجالات الفكر . اذن ، يجب أولاً ان نعي ، في القياس ، ما يشكّل فائدته الحقيقية ، وان نعرف ما يجب البحث عنه في القياس ، ثم الأنكباب على أيجاده حتى نتمكن من الإفادة منه في النهاية ، ومن تطبيقه على كافة الحالات التي تظهر أمامنا . وهكذا فأن ليبنيتز بعد ان ردً في كتاب الأبحاث الجديدة على الناطق بلسان لوك ، الذي دأب على احتقار المنطق ، سيمكنه في النهاية أن يجعله يقول : « يبدو انك تمتدح المنطق الشائع ، ولكنني أرى جيداً ان ما تقدمه ينتسب الى منطق أسمى . . . لقد بدأت أكون فكرة مختلفة عن المنطق لم تكن عندي في الماضي . لقد كنت اعتبره لعبة مدرسية ، والآن أرى انه يوجد نوع من رياضيات الماضي . لقد كنت اعتبره لعبة مدرسية ، والآن أرى انه يوجد نوع من رياضيات شاملة حسب الطريقة التي تحدّونه بها ١١٥٠ .

وهكذا يقترح علينا مخطط دراستنا . اولاً الأعمال الباقية ، بقطع النظر عن توسيعها ، في إطار المنطق التقليدي . ثم الأعمال المستندة الى البحث عن هذه الرياضيات الشاملة ، هذا الحساب العام إطلاقاً ، القائم على تشكيل الأستدلالات ، وهو تشكيل يفترض مسبقاً وجود منظومة رموز ؛ من هنا جاءت الدراسة المتوالية لهذه اللغة الشمولية المميزة والحساب العقلاني الذي يفترض ان تجعله محكناً .

# 2\_المنطق الكلاسيكي

ان ليبنيتز في اهتامه الدؤوب بأن يحدد موقعه في خط المؤلفين الذين سبقوه ، وبأن يعترف بمأثرة ومساهمة كل منهم ، انما يضع بذلك « دليل الاختراعات » (د) في مجال المنطق . اننا ندين لأفلاطون بأستعاله الحدود والتقسيم والأسلوب التحليلي ، وندين لأرسطو بالأشكال القياسية والطوبيقا كها ندين لـLulle بفن البحث في أي

<sup>(1)</sup> IV, XVii, 7 et 9.

<sup>(2) (</sup>Opusco., p. 330.

موضوع ؛ وإلى بيار الأسباني ندين بقواعد الفلسفة مع نظرية الأفتراضات ؛ وندين لرامو بالبرهان على التحولات بواسطة القياسات ؛ ولهو سبيانوس يعود الفضل في التعداد الكامل للطرق القياسية ، وأخيراً ندين لجونكيوز Junguis بأكتشاف الأستنادات القياسية .

ان ليبنيتز، اذ أنطلق من القياس الأرسطوطاليسي، وهو في سن الثامنة عشرة! انما ادخل عليه ، كما فعل الكثيرون من قبله ، بعض التعديلات التيأستوحي بعضاً منها من هوسبيانوس ، ومن رامو ، والتي يعتبرها كاملة طبعاً . فعلى منوال هوسبيانوس ، ولكن مع الأفتراق عنه في بعض النقاط ، لا سيا حول معالجة القضايا الجزئية ، يبنى منهجياً حسب الفن التركيبي ، مجمل الطرق الممكنة ، ليجرى فيما بعد تصفيات واختزالات ، فهو اذ تقبُّل الشكل الرابع بوصفه صالحاً كما الأول ، إنما أتُّم لأنحة الطرق المؤدية إلى نتيجة ،فحسب الطرُّق التابعة ،مثل Barbari و Celarant . في الشكل الأول الذي أنضافت إليه أيضاً طريقتان أضافيتان. كذلك أنضافت للشكل الثاني طريقتان ، وانضافت طريقة أخرى للشكل الرابع . وعندئذ ، بدلاً من الـ14 طريقة أرسطوطاليسية (4 +4 +6 ) أو بدلاً من الـ19 طريقة اذا أضفنا اليها طرائق ثيوفراسط الـ 5 ، نحصل على جدول كامل منتظم من 24 طريقة ، حيث يبدو ان كل شكل يتضمن 6 طرق . ويعتز ليبنيتز بهذا التقابل الذي يبدوله انه شهادة على بلوغه الحقيقة الأخيرة وانه أعطى للنظرية شكلها الأخير ؛ لأن « الطبيعة منتظمة في كل الأشياء »(١) على حد تعبير ج . فاغنر . G Wagner . وهو يقول أخيراً ، للبرهان على طرق الأشكال الثلاثة الأخيرة انطلاقاً من طرق الشكل الأول ، بتبنى منهج يختلف عن منهج أرسطو . فهو يبدأ جوهرياً من الخفض الى الأمتناع ، الذي يسميه نكوصاً ، وهـ ذا يمثــل بالنسبــة الى المنهــج التقليدي ، الذي يستند الى التحويل ، فائدة توفير عدد المباديء، اذ ان النكوص لا يستند الا لمبدأ التناقض . افتراضاته المسبقة الوحيدة هي الطرق الأربع التقليدية

<sup>(1)</sup> De arte combinatoria. G. Ph., IV, p. 27-104, Voir Nouveaux Essais, IV, ii, 1. (2) G. Ph., VII, p. 519.

والكاملة ، فضلاً عن مبدأ التناقض . وبما انه مبرهن في الشكل الأول على الطريقتين الجديدتين بالأستتباع ، وهذا بدوره مبرهن عليه سابقاً بواسطة Darii بطرق الطريقة في الشكلين الثاني والثالث بطرق الشكل الأول . واما طرق الشكل الرابع فلا بد للبرهان عليها من استعمال التحويل ، ولكن هذا يبرهن عليه بقياسات الشكلين الثاني والثالث ، ان هذه الطريقة تُظهر نوعاً من التراتب بين الأشكال : فالأول هو « الرئيسي »، والثاني والثالث هما « الأقبل أهمية مداورة » لأنه « أبعد والثالث هما « الأقبل أهمية مداورة » لأنه « أبعد بدرجة عن الثاني والثالث ، وهذان من حيث المستوى بعيدان أيضاً عن الأول ، واما الرابع فهو بحاجة أيضاً الى الثاني والثالث للبرهان عليه » (۱) . وسنلاحظ ان الاستنادات المساة « فورية » تظهر هنا مبرهناً عليها بمساعدة القياسات التي يعترف فا بالأولوية على هذا النحو . فهذا الكمال المزعوم ، القائم على تضام الطرق التابعة ، لم يأخذ به الخلف الذي لم يعد يعترف اليوم بالصحة الشاملة للأستتباع .

أكثر خارجية ، لكنها أقل اشتباهاً بدون شك ، هي التمثّلات البيانية التي يحاول ليبنيز تخيّلها بالنسبة إلى أشكال القياس ، والتي يمكننا متابعة تبلورها المتدّرج في أبحاث شتى حتى بحث

De formae logicae comprobatione per lineaum ductus (2).

فهو في آن واحد يستعمل التخطيطين البيانيين ، أحدهما بالدوائر والثاني بالخطوط المستقيمة . والأول معروف جداً بأسم « دوائر اولر Euler » لأن أولر اكتشفه وعمَّمه ؛ وهو يشكو ، كما سنرى ، من بعض العيوب . والثاني ، ان لم يكن قابلاً للقراءة مباشرة ، فهو أتم من الأول . اليكم اولاً كيف يمثل ليبنيتز الأصناف الأربعة من القضايا الجديرة بالدخول في قياس . مع اعتبار القضية الجزئية متاهية مع الكلية . ان الخطوط الأفقية ترمز إلى توسع المدارك والخطوط المنقطة العمودية تشير إلى علاقات التضمين او الطرد ، الجزئية او الكلية ، بين هذه

<sup>(1)</sup> N. Essais, IV, ii, 1.

<sup>(2)</sup> opusc., p. 292-321; cf. L.z., p. 25-32.

المدارك ؛ فعندما تقع على الخط الأفقي يكون هناك تضمين وتكون القضية موجبة ، وتكون سالبة ، عندما تقع في الفراغ .

| U.A. Tout B est C          | B  |  |
|----------------------------|----|--|
| U.N. Nul B n'est C         | BC |  |
| P.A. Quelque B est C       | BC |  |
| P.N. Quelque B n'est pas C | B  |  |

فنرى ان هذا التمثل يسمح ، خلافاً لما يحدث في تقاطع الدائرتين ، بالتمييز الواضح بين الجزئيتين . وسنلاحظ ان ليبنيتز حرص على جعل المخططات الكلية السالبة والجزئية الموجبة متقابلة لأنها تتحول فقط ، وجعل المخططين الآخرين متعاكسين لأنها لا يتقبلان هكذا تحول .

اليكم الآن مخططات القياسات ، حيث ان النتيجة مطبوعة بخطين ملبئين عموديين . واننا على سبيل المثال نورد فقط الطرق التقليدية الأربع من الشكل الأول :

| Barbara  | Tout C est B Tout D est C Tout D est B       | B<br>C<br>D |  |
|----------|----------------------------------------------|-------------|--|
| Celarent | Nul C n'est B Tout D est C Nul D n'est B     | B<br>C<br>D |  |
| Darii (  | Tout C est B Quelque D est C Quelque D est B | B<br>C<br>D |  |

Ferio | Nul C n'est B | B | Quelque D est C | C | Quelque D n'est pas B | D

هذه هي مساهات ليبنيتز الرئيسية في إغناء القياس . ولكن بشكل خاص لأن ليبنيتز قد أعترف بالمصاعب التي يصطدم بها خفض كل أستدلال منتاج الى أشكال المنطق التقليدية ، فأن تأملاته في الأستناد تبدو لنا اليوم جديرة بالأهتام . فقد تركز أنتباهه على هذه النقطة من خلال ملاحظات جونكيوز الذي كان يحترمه كثيراً . فقد وضعه بين معاصريه في مستوى كبلر وغاليله وديكارت . وعلى صعيد المنطق ، لم يكن بعيداً عن مساواته في الأهمية مع أرسطو : فهذا اكتشف القياس اللذي كان يفترض ان تُرد اليه كافة الاستنادات الصحيحة ، بعد استيعاب المجازات الرواقية في قياسات من الطراز الأفتراضي ؛ وجونكيوز كان قد اكتشف انه توجد الى جانب القياس وبنفس مستوى الوضوح والبساطة ، غاذج أخرى للاستناد ، مشروعة قاماً ، وهذا الأكتشاف ادهش ليبنيتز كثيراً .

كان جونكيوز (1587 -1657 ) قد نشر سنة 1638 كتاب Logicae ، المشهور بأسم Logica homburgensis ، المشهور بأسم Logica homburgensis ، المشهور بأسم المنطق في مؤسسات هامبورغ . وفضلاً عن هذا العرض المدرسي ، كان ليبنيتز قد تعرَّف ، من خلال تلامذة قدامى لجونكيوز ، على آراء أقل شخصية اعتبرها عميقة (٤) ؛ وربما كانت هذه الآراء متعلقة بعبادة جونكيوز للرياضيات (١) . ولكن ليبنيتز كان في رسالته بالذات قد لاحظ المقاطع التي أدخل جونكيوز فيها أشكالاً استنادية غير موجودة في الكلاسيكيات . وفيا بعد ، سينسخ بعناية لوحة الأستدلالات التي كان فاجيتيوس Vagetius قد أضافها للنشرة

Hambourg, Augustin, 1957,

<sup>(1)</sup> نشرة حديثة من تقديم R. W. MEYER ؛ نص لاتيني مع ترجمة المانية ،

<sup>(2)</sup> édit., de R. W. MEYER, p. IX, note.

<sup>(3)</sup> M. Vogel, Historia vitae et mortis J. Jungii, Francfort, 1679, p. 262.

الثانية (1681) أن من كتاب Logica hamburgensis ، حيث يتميز بمكانة خاصة لهذه الأستنادات غير المنتظمة ظاهراً . اولاً انقلاب العلاقات . . . ثم النتائج . . . واخيراً وبشكل خاص عندما يستدعي الأستنادُ الخط المنحني أي اختلاف الأحوال ، مثلاً عندما ينطلق من الخط المستقيم الى المنحني . . وعندما يستدعي مصطلحات متزاوجة . . . صحيح ان جونكيوز يبذل جهودَهُ لحصر استنادات كهـذه في شكلً اكثر كلاسيكيَّة . ومثال ذلك انه يرتب القياسات المنحنية في عداد القياسات التي يسميُّها ،Cryptiques والتي ينادي بتحريرها من هذا الشكل الذي يجعلها غيبيًّة ، لكي تصبح علنية صريحة ١٦ . وهو يميز بين ثلاثة انواع من الأشكال ؛ التراكب (عندما لا يكون محترماً النسق القانوني للقضايا الثلاث ) والتكافسوء ، اللفظي او الذهني ، وهذا الأخير ينقسم بدوره الى تعاكس ونفي وانحناء ؛ وأخيراً التجاهل . ويضيف انه يمكن لكثير من هذه الأشكال ان تندمج ، مثلاً التكافوء اللفظي ، الأنحناء والكلمات المتصرّفة . . . الآ أن هذه الجهود ﴿ التصحيحية ﴾ لا يجوز لَما ان تَخْفَى عن ناظرنا واقعة اساسية وهي التقدم في الإطار الشكلاني . ان جونكيوز يرى بوضوح ان استنادات كهذه مهم بدّت لنا منتاجةً ، فأنها مع ذلك تقوم على استعمال لدلالات غير مأذونة وغير معمول بها بمقتضى قواعد مصاغة بصراحة.

ان هذا هو الأمر الذي استثار دهشة ليبنيتز ، المعروف بمثاله عن الشكلانية المحض ، الذي ينظم مباشرةً لعبة الصفات بقطع النظر عن كل استناد الى الأفكار التي تمثّلها . وعندئذ تظهر أمكانيَّتان . فإما ان تُستخلص صراحة القواعد والقوانين المنطقية الجديدة التي تأذن بهذا الأستعال الذي لم تعرفه القواعد الكلاسيكية ؛ لأن شتى الحسابات المنطقية التي سيجريها ليبنيتز تسير تماماً في هذا الاتجاه . وإما الشروع ، على منوال جونكيوز ، في الأعراب عن استنادات كهذه

<sup>(1)</sup> Ed. MEYER p. 391, recopié par Leibniz, Opusc., p. 42\*- 428.

<sup>(2) 1613,</sup> Institutiones dialecticae,

كلمة بأحذها عن ديبتريكوس .

بحيث تخفض الى أشكال كلاسيكية ، وهذا ما أنجر اليه ليبنيتز أيضاً . فشروعه بحسابات تدور حول علاقات أخرى غير التضمين ، لن يمنعه من التفكير ، كما سنرى قريباً ، بأن جميع احكام العلاقة يمكنها ان تؤول في النهاية الى أحكام الحمّل السلفيّة . واما الأستنادات غير القياسية ، فيردّها من المنطق الى النحو . . . ١١٠ .

وإذا أنتقلنا الآن من نظرية الأستدلال الى نظرية القضية التي تقوم عليها ، نجد عند ليبنيتز أطروحة يأخذها أيضاً من التراث ، ولكنها تتخذ عنده مدى غير معروف ؛ انه مدى التضمين للمحمول في الموضوع . فهو يعرضها بأستمرار كفكرة موروثة ، نوعاً من الوضوح الذي لا يستدعي تبريراً . ولكنه على طريقته ، يستخلص منها جملة مضامين كان معظمها لا يزال غير معروف حتى حينه . « من الثابت أن لكل محمول حقيقي أساساً معيناً في طبيعة الأشياء ، وعندما لا تكون قضية ما متاهية ، أي عندما لا يكون المحمول وارداً صراحة في الموضوع ، لا بد ان يكون متضمناً فيه إفتراضاً ، وهذا ما يسميه الفلاسفة In- esse ، حين يقولون إن المحمول في الموضوع . وعليه فلا بد لطرف الموضوع ان يتضمن دائهاً طرف المحمول ، بحيث ان ذلك الذي يدرك تماماً مفهوم الموضوع ، يكنه ان يحكم أيضاً المحمول ، بحيث ان ذلك الذي يدرك تماماً مفهوم الموضوع ، يكنه ان يحكم أيضاً وعموماً ، يتبدى كأنه عكس لمبدأ التاهي : فهذا الأخير يقول إن كل قضية متاهية (تمليلية ) تكون صحيحة ، والآخر يقول ان كل قضية صحيحة هي تحليلية (متاهية صراحة أو أفتراضاً) .

« ينتج عن ذلك جملة مفارقات كبيرة »(3) : لا شيء ، بالتالي ، أقل من نظرية الموناد ومنظومة المونادولوجيا . ففي خطاب الميتافيزيقا وفي المراسلة مع أرنو الذي هو بمثابة الشارح له ، يعرض ليبنيتز فلسفته حسب هذا النسق تماماً . كتب لارنو : « دائماً في كل قضية موجبة صحيحة ، ضرورية او حادثة ، كلية أو جزئية ، يكون

<sup>(1)</sup> Opusc., p. 405.

<sup>(2)</sup> Discours de métophysique, 8

<sup>(3)</sup> Ibid., 9.

مفهوم المحمول متضمناً على نحو ما في مفهوم الموضوع ، والا ، فأنني لا أعرف ما هي الحقيقة ، ؟ ٣، ويضيف : « هوذا مبدأي الكبير » . ان التأويل المسمى به المنطقاني » في نظام ليبنيتز ، الذي ازدهر حوالي العام 1900 ، يرتكز على هذا النسق . صحيح ان في ذلك نظرة جزئية . فليس هناك نسق ليبنيتزي ، بصيغة المفرد ، بمعنى تسلسل آحادي ، لأن ليبنيتز قد عدّ « مداخل » نظامه : ٤٠ المفرد ، بمعنى تسلسل آحادي ، لأن ليبنيتز قد عدّ « مداخل » نظامه : ٤٠ أطر وحة تضمين المحمول في الموضوع . واننا اذ نتجاهل هنا تأثيراته في مجال الميتافيزيقيا ، التي لم تستذكر إلا لتبيان مدى تعلق ليبنيتز بها ، فأن مهمتنا هي فقط إظهار الدور الذي لعبته هذه الأطر وحة في تطور فكره ، وذلك بانحصارنا في ميدان المنطق ، وكيف جاءت بالذات الى هذا الميدان وأعاقته الى حد ما .

فيا هي اذن ، في نظرية القضايا ، آشار قول : Praedicatum inest ؟ في انسان ألم التفريق بين الجزئيات ؟ subjecto ؟ انسا نجد فيه اربعة آثار ؟ فهو يحد من التفريق بين الجزئيات والكليات ؛ ويعطي الأولوية للأسناد على العلاقة ؛ للشكل التقريري على الشكل الظّنى ، وللتأويل المكتَّف على التأويل الموسَّع .

إن قوله المحمول ضمن الموضوع متطابق مع تعاليم أرسطو الذي يعلن في قياسه عن القضايا ليس في شاكلة A مه B ، ولكن في شاكلة B تنتمي الى A . والحال ثمة مفارقة ما في واقع ان أرسطو يستبعد من قياسه القضايا الجزئية ، بينا الطريقة التي بها يصوغ القضايا منقولة بوضوح عن القضية الجزئية ، تلك التي يكون فيها الموضوع موضوعاً حقيقياً ، فرداً ذا صفات ، مثل سقراط الذي هو في آن إنسان وميت ـ وليس هو مدركاً مثل مدرك الصفة كها في قولنا الأنسان ميت . وهذا مما يؤدي بشكل طبيعي جداً الى ان تبقى ضمنية عند أرسطو ، وان يعطى للكليات المدى الوجودي الصالح بالنسبة الى الجزئيات ؛ لأن اسناد محمول ، في قضية جزئية ، الى الموضوع يطرح بالنسبة الى الجزئيات ؛ لأن اسناد محمول ، في قضية جزئية ، الى الموضوع يطرح

<sup>(1) 14</sup> juillet 1686.

<sup>(2)</sup> Cf. M. SERRES, ouv. cité.

بذلك حقيقة الموضوع ان لم يكن ضرورة في العالـــم الفعلي الأقـــل في عالـــم التوهمات : فالعدم ، كما سيقول مالبرانش ، ليس له خواص ابدأ . ان هذا الايراد الوجودي للقضايا يفترض وجودُه في استنادات الكلي الى الجزئي ؛ استتباع ، تحوّل عرضي ، جهات . وينجم عن ذلك مصاعب تنبُّه لهـا بعض الوسطـويين ، ولن تظهر بوضوح إلاً في القرن التاسع عشر ، ولكنها تجابه ليبنيتز كما يمكن ان نلاحظ الله بخاصة في النص اللذي عنونه اردمان بعنوان Difficultates quaedam ذلك بخاصة في النص اللذي عنونه الدمان logicae . وهُو يحلُّل فيه مثالاً يدمج بين الأستتباع والتحول العرضي . ان استناداً كهذا المعتبر صحيحاً حسب القواعد الكلاسيكية يمكنه ، كما يلاحظ ، ان يكون غير صحيح ، لأنه اذا كان صحيحاً ان الضحك من خواص الأنسان . فلا يترتب على ذلك بالضرورة انه يوجد إنسان يوشك ان يضحك . وهو يميز ، على نحو صحيح تماماً ، بين تأويلين ، وخطأ الأستناد هنا ناجم عن الخلط بينهما ؛ فأما ان نتكلم على وجود بمعنى محض امكانية في مجال الأفكار ، وعندئذ تكون النتيجة صحيحة حتى وان لم يكن في الواقع هناك أي انسان يضحك ؛ واما ان يُعتبر كوجود فعلى ، وعندئذ لا يمكن للقضية الكلية ان تعتبر صحيحة الا اذا كانت الجزئية صحيحة في الواقع . وفي كلتا الحالتين ، يكون الأستناد صالحاً ، مع الأعتراف بغموض اللغة . ولكن اذ يستعمل ليبنيتز في الحالتين كلمة الكون ، للمكن وللراهن على السواء ، وإذ يقول ان كلمة الكون تدخل ، ولو ضمناً ، في كل قضية \_ وهذا ما تدعو اليه بالطبع أطروحة تضمين المحمول في الموضوع ـ فأنَّه يشجَّع الألتباس الذي يندّد به . ويحدث له في نفس النص ان يجري تأويلاً واسع للكليّات ، على نحو لا يمكنه ان يتوافق قطعاً الا مع تأويل وجودي . . . ، ،

وفي المقام الثاني ، ان تعلق ليبنيتز الحصري بالشكل الصفاتي للقضية قد منعه من وضع حقيقي لمنطق العلاقات ، الذي قد انتهج سبيله مع ذلك . فهوكرياضي ، كان يعرف بالتأكيد كثرة وتعدد العلاقات التي تدخل في القضايا الرياضية ، وحتى

<sup>(1)</sup> G. Ph., VII, 211-217.

<sup>(2)</sup> L. C., p. 212.

انه كان قد تصوّر تمثيلها برموز متميّزة ، وكانت قراءة جونكي رقد أسهمت ، من جهة ثانية ، في لغته الى الأقوال التي تظهر ، نحوياً ، في شكل مختلف عن شكل الإسناد ؛ وكان قد أهتم ، في تحليلاته للخطاب ، بهذه الأشكال النحوية التي كان دورها الإعراب عن العلاقات مثل إعرابات الأسهاء والأفعال ، الصفات ، الفرق بين الأصوات القوية والسلبية ، ولكن أحترامه للمنطق السلفي منعه من استغلال هذه المنخرة في البناء . لا شك انه تشجّع بعادة حصر الأفعال وتفكيكها الى وصلة ونعت او صفة تلعب دور الأسناد ، فحاول المضي قدماً في هذا الاتجاه ، ولكن عاولته كانت خائبة . فقد فشل هكذا حصرٌ منذ ان تضمن الفعل مفعولاً . فاذا كان محكن ترجمتها بسهولة إلا بالقول Paris Dime بكن ترجمتها بسهولة إلا بالقول المقابل فأن القول التحليل الكلاسيكي ، بكل وضوح لأن القول الأضافة نفس الدور ، الذي فات التحليل الكلاسيكي ، بكل وضوح لأن القول غمول في موضوع . لقد سعى التحليل الكلاسيكي ، بكل وضوح لأن القول غمول في موضوع . لقد سعى لينيتز للخروج من هذا المأزق ، وذلك بترجمة هذه الأحكام العلائقية الى أحكام لينيتز للخروج من هذا المأزق ، وذلك بترجمة هذه الأحكام العلائقية الى أحكام لينيتز للخروج من هذا المأزق ، وذلك بترجمة هذه الأحكام العلائقية الى أحكام لينيتز للخروج من هذا المأزق ، وذلك بترجمة هذه الأحكام العلائقية الى أحكام طل مضاعف :

وكما أنَّ لنظرية التضمين اثرها في الحاق العلاقة بالأسناد ، كذلك لها أثـر في الحاق القضيَّة الظنيَّة بالقضية التقريرية . ففي القـول الانسـان ميت ، يوحي

(1) L. Lz., p. 432-438, Cf. Opusc., p. 280.

الشكل النحوى ان المحمول ميت مؤكدٌ بشكل تقريري في الموضوع الأنسان ؛ كما هو الحال بالنسبة الى الموضوع سقراط في القول سقراط ميت ، وعندهـ ا سيعامـ ل مدرك انسان كأنه نوع من فرد مثالي ، كجوهر يمكننا ان نقرأ فيه مجمل خواصه . والموضوع النحوي مأحوذ كموضوع منطقي ، وهو نفسه مأحوذ كموضوع وجودي ، كجوهر . وعندئذ ، يستهوينا اضفاء الجوهرية على السابق للقضية ذات الشكل الظنُّى ، بحيث نرد هذا الشكل الى الشكل التقريري . ويستسلم ليبنيتز لهكذا غواية الله . . . فهنا أيضاً ، يمنعه هذا الإيتسار من المضى الى العمق بما أعتبره كوتورا واحداً من أروع اكتشافاته ، الذي سيعاود بوول اكتشافه ، وهو ما سنسميه اليوم التشاكل في حساب المراتب وفي حساب القضايا ، ولقد انقاد الى ذلك بملاحظة التوازي بين تحليل المفاهيم ( الذي يمضي من تعريف الى تعريف ، حتى المفاهيم البدائية والبسيطة إطلاقاً ) وتحليل القضايا ( الذي ينتقل من برهان الى برهان حتى يصل الى قضايا بدائية ومتاهية بأطلاق) . الأمر الذي يؤدي الى مماثلة بين الأفكار والحقائق ، وبالتالي بين القضايا التقريرية والقضايا الظنية . يقول كوتوراك : «كما في قضية تقريرية يتضمنُ الموضوعُ المحمول ، كذلك في قضية ظنيَّة ، يتضمن السابقُ اللاحق ، بحيث ان الوصَّلة تتضمن يمكنُ استعمالُها في كلا الحالين بدون تمييز a : ففي الأولى تعنى ان A متضمنة في B ، وفي الثانية ان P تستجلب كنتيجة او، بتعبر آخر، اذا كانت P ، تكون Q بالضرورة، فقط، بدلاً من ذكر هذه الماثلة لأبقاء نوعين من القضايا على نفس المستوى ، فأن ليبنيتز يستعملها لخفض كل منها الى الأخرى . أن كل القياسات تنقاد الى الشكل التقريري ١٠٠٠ . . . وكذلك ، طبعاً ، بالنسبة الى القضايا ١٠٠٠ . . .

اخيراً ، أن القول المحمول متضمن في الموضوع يعني بكل وضوح تأويل القضية كفهم ؛ وفي ذلك يعتقد ليبنيتز أنه متفق تماماً مع أرسطو . لكننا رأينا منذ

<sup>(1)</sup> Opusc. p. 389.

<sup>(2)</sup> L. Lz., p. 354-355.

<sup>(3)</sup> Opusc., p. 389.

<sup>(4)</sup> Elementa characteristicae Universalis (1679); Opusc., p. 49.

قليل أنه يتناول كلمة يتضمن بمعنى واسع ، نجده مجدداً في مشروعه لحساب الاندماجات ، Cantientibus et contentis نعني الحساب الذي لا يأخذ بالأعتبار لا النسق ولا التكرار ١١٥٠ . ان حساباً كهذا تسيّره المصادرتان التاليتان : AA = BA ، وA = BA . ويلاحظ ليبنيتز طابعها العام جداً : ( فحيثها تُلاحظ هذه القوانين يمكننا تطبيق الحساب الحالي ١٥٥٠ . ولكن المثال الذي يضربه فوراً على ذلك ، هو ( تركيب المفاهيم المطلقة ، حيث لا يؤخذ بالأعتبار لا النسق ولا التكرار ، بحيث انه نفس الشيء هو قولنا حار ومضيء أو مضيء وحار ، وأنه من السفسطة الحديث ، مع الشعراء ، عن نار ساخنة أو عن حليب أبيض ، فنرى أنه بينها كلمة يتضمن ، والقضايا التي تمثل فيها مشل حليب أبيض ، فنرى أنه بينها كلمة يتضمن ، والقضايا التي تمثل فيها مشل متوسع ، وتضمين الجنس في النوع ، فأن ليبنيتز يعطي الأفضلية للتأويل المتفهم ، متوسع ، وتضمين الجنس في النوع ، فأن ليبنيتز يعطي الأفضلية للتأويل المتفهم ، حيث ان المراد هو تركيب الصفات . لدرجة أنه يرى أن النوع هو المتضمن في الموضوع (١٠) .

# 3 \_ اللغة الشموليّة المميّزة

وللألمام بمدى المشروع الليبنيتزي للميزة الشمولية ، من المهم التفريق بين الفكرة وبين تحققها . وإذا كان ليبنيتزلم يعطِ على ذلك سوى عينات جزئية وناقصة جداً ، وأن ذلك لا يجوز أن يجعلنا نتجاهل التجديد الرئيسي الذي ادخلته على المنطق الفكرةُ التي أوحت بأبحاثه . وبالتالي فأن ظهورها يسجّل تأريخاً رئيسياً في تاريخ المنطق . فهذه الفكرة هي التي تحدد القطيعة الحاسمة التي تفصل المنطق الكلاسيكي ـ ذلك الذي ولد مع أرسطو وأمتد حتى القرن التاسع عشر ـ عن المنطق الرمزى الحديث الذي يكن لهذا السبب ردة الى ليبنيتز . ولهذا ، إذا نسينا للحظة الرمزى الحديث الذي يكن لهذا السبب ردة الى ليبنيتز . ولهذا ، إذا نسينا للحظة

<sup>(1)</sup> Opusc., p. 256 (trad).

<sup>(2)</sup> G. Ph., VII, p. 245 (tard).

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 231.

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 244: Voir Couturat, L. Lz, p. 23-25

لبينيتز نفسه ، فسوف نتوقف اولاً عند فكرة المميزة ، لكي نظهر أي منعطف حاسم متجعل تطور المنطق يتخذه .

لقد أنجز أرسطو المرحلة الأولى في تكوين منطق شكلي ، عندما تنبُّه لإبدال الأطراف الملموسة بمتحولات رمزية . ولكنه عنده ، كما عند الرواقيين والوسطويين والمحدثين الكلاسيكيين ، ظل المنطقُ يعلنُ نفسه في لغة طبيعية : أغريقية أرسطو أوسكستوس ؛ لاتينيه بويس أو أوكام ، فرنسية رامو أوسادة بور ـ رويال . وداخل ذات اللغة ، كان ثمة تنوع معين للتعبير عن العوامل المنطقية التي لا ترتدي شكلاً ثابتاً ، حتى عند المؤلف الواحد : فقد رأينا أن أرسطو غالباً ما اكتفى بترادف متقاربٍ نسبياً ؛ ولم تتركز الأنظار على صياغة قانونية الا تدريجياً وعلى فحـو ناقص . وفي المقام الثاني ، كانت تلك اللغة لغة محكية . صحيح ان الأعمال التي نعرفها عن قدامي المؤلفين ذات شكل مكتوب ، وهو الشكل الوحيد الذي استطاعت من خلاله الوصول الينا؛ ولكن الكتابة ليست سوى وسيلة لحفظ الكلام ونقله. فلا ننسي أنَّ الكلام اولاً ، فهو طبيعي عند الأنسان ، بينا الكتابـة اكتسـاب متأخـر في تاريخ الأنسانية ، التي يجب على اولادنا بذل الجهود لتعلمها . كذلك بقيت الكتابة لأمد طويلة ملحقة بالكلام ، فكان عليها ان تنتقل بواسطته لكي تُفهم ـ وهذه الكلمة الأخيرة ذات مغزى كاف . فحتى عصر النهضة ، ما كان يجيدون القراءة الا بصوت مرتفع ، أو على الأقل بالتمتمة أو بتحريك الشفاه ، كما يفعل الآن الأولاد أو الأشخاص المحدودو الثقافة . اننا نميل الى تناسي ذلك ، منذ ان عودتنا المهارسة المتصاعدة للقراءة التي اتاحتها الطباعة ، على الأنكفاء شيئاً فشيئاً نحو الكلام الداخلي وحده ، أو حتى الأستغناء كلياً في النهاية عن هذا ، الذي لم يعد يمكنــه متابعة سرعة نظرنا . ولكن هذا كسبُ متأخر . فبالنسبة الى القدامي من المناطقة ، كما أن الكلمة المحكية تردّ إلى الفكرة ، كذلك فأن الكلمة المكتوبة تردّ بدورها إلى الكلمة المحكية ، الوسيط الضروري لبلوغ الفكرة . « ان الأصوات التي يرسلها الكلام هي رموز لحالات النفس ، والكلمات المكتوبة هي رموز للكلمات التي

يرسلها الصوت ، ، هذا ما أعلنه أرسطو في بداية التأويل الله مضيفاً بعد ذلك هذا التعريف للوغوس : الخطاب هو إرنان صوتي له معنى . أن إدخال المتحولات لا يضايق النُّطُق في شيء : نقول الفا ، بتا ، غاما ، أو أيضاً « الأول » ، « الثاني » فالتعبير الشفهي يعكس بصدق التعبير المكتوب ـ وذلك لأنه قول عنه ، فلا يسترد لا ما له .

ولكن تحولاً سيحدث إذا أنتقلنا من الكتابة الصوتية ، كما هو حال الحضارات الغربية ، إلى كتابة ايديوغرافية تعبّر مباشرة عن الفكرة دون المرور بواسطة الكلام . عندئذ سيحدث أنه لا يعود مجال لقراءة المكتوب بصوت مرتفع ، أي ترجمته صوتياً حسب إطارات اللغة المستعملة ؛ بدون تشويه . هناك مثل بالغ البساطة ١٠ سنجده أولاً في الصيغة الرياضية الأولية . فعندما نرى مكتوباً (A = B) ، نلفظ (A تساوىB ) . أنها ترجمة ، خيانة . أننا لا نعبُّر على هذا النحو بصيغة الحاضر عما هو لازمني فقط ، بل أننا فضلاً عن ذلك نحوّل صيغة علاقة ، في الحالة الأولى الى صيغة إسناد (جملة إسمية ) ، وفي الحالة الثانية الى صيغة فعلية (جملة فعلية ) . ان لفظ (A تساوى B) ، يعنى القول و أن الموضوع A يوشك ان يقوم بفعل التساوي مع B ) . أننا لا ننخدع بذَّلك أبداً ، لأن التعبير الشفهي يردُّنا الى الصيغة المكتوبة التي تذكره. واننا نرى جيداً الآن ان الصيغة المكتوبة هي النص الصحيح، فالقول الشَّفهي لا يعطي عنها سوى مقاربة صحيحة نسبياً . وسيتكرر الشيء ذاته لاحقاً عندما تصبح اللُّغة المنطقية لغة رمزية ، عدداً بيانياً . أن الأستاذ الذَّى يكتب على اللوح ( f(x) . يقول بصوت مرتفع ( xest f ) ، أو أيضاً ( fdex ) . والحال فأن كلامه يخون الإشارات الرمزية التي رسمتها يدُه . أن لفظ « xest f » يقلب النسق ، يفصل وصلة المحمول ، ويدخل تدقيقاً زمنياً . واما (fdex ، فهي لم تعد صيغة قضية لأنها لم يُعد لها شكل قضية ؛ وحرفياً لم يعد لهذا أي معنى تقريباً . لكن ماذا يهم ؟ ان الخيانة غير ملحوظة ، لأن التلميذ يعرف جيّداً أن الو العرف اله «x» أو «x» أو «x»

<sup>(1) 16</sup> a 3-5; (trad.) Tricot.

<sup>(2)</sup> Ch. SERRUS, le parallélisme logico-Grammatical, Paris, Alcan, 1933.

est f التي يسمعها ليست سوى طريقة لدَّله على f(x) ، التي لا تقبل اللفظ ، والتي يراها على اللوح .

إن هذا التبدُّل في طبيعة اللغة التي يستند اليها الفكر غنيُّ بالنتائج . أولاً من حيث السببية الطردية ، أن الأستقلال الكلي للكتابة عن الكلام يوحي بتحريرها من العبوديات التي تفرضها عليها تبعيتها للغة المحكية ؛ فنرى على التوالي حلول كتابة المديوغرافية تماماً محل الكتابة الصوتية ، على علاقة مباشرة مع الأفكار التي يتوجب عليها التعبير عنها ، وحلول نظام عقلاني للنحو محل تجريبية القواعد التــاريخية : وهي تحولات ، في المقابل ، ستكرّس هيمنة الكتابة على الكلام . وبالتالي فأن هذه اللغة ، لكى تصبح رمزية ، تكتسب أيضاً كل الفضائل التي كانب للقراءة على السهاع . واللوغوس Logos إذ اتخذ الشكل المكتوب أصبح صامتاً ، أنه يتكلم مع العيون الله ولم يعد يخاطب الأذان ، فهو ينتقل من النشيد الى المسرح ؛ ومن سيرورة زمنية تحوَّل الى شيء في المكان . وهو بالتالي بدلاً من التشكي من النسق الوحيد الخط في الخطاب الشفهي ، يتمتع الآن من ثنائية البعد ومن ديمومة الخطاب المكتوب، . وإذا كان الأستعمال الحديث لتقنيات التسجيل تسمح بأعادة الحياة للكلام الميت ، فأن هذا الكلام سيعود عندئذ الى الحياة ، الى الزمن ، وبالتالي الى الأستعداد السيء مجدداً لهذا الأختصار الـذي تأذن به الورقة المكتوبة ، وللعودة الى الـوراء ، وللمصادمات التي يجعلها ميسورة . هكذا توفرت الشروط الأساسية للحساب ، على الأقل للحساب المذي تكون له قيمة علمية . لأن الحساب المذي نسميه و ذهنياً ، ، القائم على الكلام الداخلي ، وحتى اذا تخارج بالصوت ، لا يمكنه تخطي العمليات البسيطة والأولية ؛ ولأنه فضلاً عن ذلك يفتقد الى اليقين ولا يتقبل المراقبة جيداً ، الذي تتقبله الورقة المكتوبة . حتى ان بنية قول بسيط تظهر أمام النظر على نحو أفضل مما تظهر فيه أمام السمع : إن صيغة ذات مزدوجات متعددة ، مثلاً ، تُقرأ بدون خطر الألتباس اذا لم نتنبه لها تماماً ، لكن هل يمكننا ، بمصادر الصوت

<sup>(1)</sup> Nouveaux Essais, IV, Vi, 2.

<sup>(2)</sup> L. Lz, p. 96, note.

وحدها ، ان ندرك بنفس اليقين هذا التبويبات المتلاحقة ؟ ان هذه الشروط المجتمعة هي التي ستسمح للمنطق الشكلي ، بعد اكتشاف المتحولات التي طبعت بداياته ، بأن يخطو الآن خطوة ثانية ، وذلك بجعل تحول الأستدلال الى حساب ممكناً .

هاكم إذن كيف ينبغي فهم كلمة لغة في عبارة لغة مميزة شاملة . أنها بالطبع لغة ، منظومة إشارات خاضعة للنحو ، لكنها أصبحت مستقلة عن اللغة ، كجهاز صوتي : هذا ما يشير اليه نعت مميزة . وإما النعت الآخر ، شاملة ، فهو يحتاج أيضاً ، وأكثر من سابقه ، إلى التوضيح ، لأنه يبقى واسعاً جداً بالنسبة إلى الفكرة التي يريد الأيجاء بها .

اولاً ، تتعارض شمولية اللغة مع خصوصية وتعددية اللغات ، هذه اللغات التجريبية التي تحول دون تفاهم مختلف الشعوب . أذن ستكون الميزة الأولى للغة الشاملة ، العالمية ، ان تكون لغة مصطنعة ، مقابل هذه اللغات الطبيعية . في عصر ليبنيتز ، كانت فكرة لغة شاملة ، يجب أبتكارها بالفن ، لا تزال لغة في الهواء . وقد جرت عدة محاولات ، عرفها ليبينتز في الوقت الذي كان هو نفسه يحاول فيه وضع مشروع خاص بذلك ؛ ومن ابرز تلك المحاولات . محاولية Wilkins ودولغارنوDolgarno . إلا أن هذه اللغات كانت لا تزال لغات متحررة جزئياً من الكلام . يضاف الى ذلك انها كانت بوجه خاص ترمى الى هدف عملي أكثر مما كانت ترمى الى هدف علمي . فكان الهدف الرئيسي هو تسهيل العلاقات الدولية بواسطة تأسيس لغة مشتركة بين جميع الشعوب ، فتمحى بلغك لعنة برج بابل . وما كان يسعى ليبنيتز إليه ، جوهرياً ، هو « لغة فلسفية » على حد تعبيره ، أي « ميزة فعلية » (تكون متصلة مباشرة مع الأشياء دون المرور بواسطة الكلمات) « وميزة منطقية » ( يكون نحوُها متحرراً من أعراض علوم القواعد التجريبية ) ، بأختصاركان يهدف الى « كتابة عقسلانية » تكون قبل كل شيء « أداةً للعقبل » ١١٠ . . . ان الشمولية ستتحقق بالتمام ، ولكن كنتيجة فقط . فقد أعطانا الجبر مثالاً لكتابة عقلانية كهذه ، وبالتالي شاملة بهذا المعني . لكنها بمعنى آخر تفتقر الى الشمولية لأنه لا ينطبق إلاَّ على ـ

(1) L. Lz., p. 61, note 4.

الأعداد . فهي ليست الا تحققاً جزئياً للغة الفلسفية التي ستكون شاملة كلياً بمعنى أنها تأذن بالتعبير عن كافة الأفكار . والمسألة الآن هي في تكوين نوع من « الجبر العام » ، مستوحى من مثال الفلسفة .

لقد عاود ليبنيتز هذا الأمر مراراً وبأشكال مختلفة . وبإستمرار كان منطلقه هو نفسه ، المنطلق الذي يفرض نفسه على كل مشروع لغة فلسفية : القيام بأجتزاء للأفكار البسيطة ، يعطينا نوعاً من « أبجدية للأفكار الإنسانية » ؛ والإعراب عن الأفكار المركبة بتركيبات لرموز عناصرها . إنه عمل كبير (۱) ، لأنه يفترض بذاته وجود موسوعة للمعارف الإنسانية ، ندرك أن تكوينها كان أحد الأعمال الكبرى عند لينيتز . كما ندرك أهتامه بالبحث في كل مجال ، عن الحدود ، فهذه تظهر مكونات الفهوم المحدد . لقد كان ليبنيتز مطلعاً على رسالة ديكارت إلى مرسن Mersenne المؤرخة في 20 نوفمبر 1629 ، التي نشرها Clerselier سنة 1657 ، وهي رسالة يقول فيها ديكارت أن لغة عقلانية وشاملة هي لغة ممكنة نظرياً ، ولكن لا يجوز الأمل أبداً برؤيتها متداولة ، لأن أبتكارها « متوقف على الفلسفة الحقيقية » (١٤) . فاعتقد ليبنيتز أنه يمكنه الرد على ذلك بقوله « مهما تتوقف هذه اللغة على الفلسفة الحقيقية ، فهي لا تتوقف على كما لها : أي أن هذه اللغة يمكن قيامها وإن لم تكن الفلسفة كاملة ، وبقدر ما يتزايد علم البشر ، ستتزايد هذه اللغة أيضاً » (١٤) . وهذا الخسعل على هذا العمل .

ولقد سارت ابحاثه في اتجاهين مختلفين ، اتجاه مستوحى من النموذج الرياضي ، وآخر ينطلق من تحليل اللغات الطبيعية في محاولة لعقلنتها . في الأتجاه الأول ، اقام تماثلاً بين تفكيك فكرة مركبة الى عناصرها . وتفكيك الأعداد الى عوامل أولى ، عندثذ تصوَّر نظاماً رمزياً رياضياً ، حيث تتمثل الأفكار البسيطة في الأعداد الأولى ، والأفكار المركبة بمحصَّلات الأعداد الأولى وهي محصلات عناصرها . ومن جهة ثانية ، يباشر على نحو مطول وأكثر مرونة ، محاولته لبناء

<sup>(1)</sup> G. Ph., VII, p. 27.

<sup>(2)</sup> Alquié, I, p. 231-232.

<sup>(3)</sup> Opuse., p. 28.

قواعد عقلانية من خلال تأمل نقدي في اللغات الطبيعية . فيلغي التمييز بين انواعها ، واسناد الصفة ، وتعددية الإعراب والتصريف ؛ وهذه بدورها نجدها مبسطة تبسيطاً كبيراً ، لأن الإعراب يستعمل مع النعوت استعمالاً مزدوجاً ، وكما في المنطق التقليدي ، يمكن للأفعال من جهة ثانية ان تنحصر فقط في فعل الكون وثته وفي النعوت ؛ ولكن يمكن للصفات أيضاً ان تنخفض الى الصفات المقترنة بكلمة Ens أو Resp ؛ والظروف ليست الاصفات الأفعال . واخيراً ، الى جانب الفعل الوحيد والصفة الوحيدة لم يعد هناك سوى تعددية الصفات بوصفها كلمات متساوية .

واما أختيار الحروف الهيروغليفية ، الكتابة الصينيَّة ، رموز الكيميائيين ليبنيتز يستند الى الحروف الهيروغليفية ، الكتابة الصينيَّة ، رموز الكيميائيين والفلكيين ، لكنه يخضعها لشروط أدَّق . ان على هذه الحروف ان تكون قابلة للاستعال أي موجزة ، تسمح بتآليف تركيبية مقرؤة بسهولة . كذلك سيتوجب عليها ان تتطابق مع الأفكار التي تعبّر عنها . أي أن تكون بسيطة مقابل الأفكار البسيطة ، وقادرة من حيث تركيبها على الاشارة الى تأليف الأفكار المركبة . يضاف الى ذلك ، انه من المستحسن ان تكون طبيعية الى ابعد حد ، أي أن تتميّز ان لم نقل بتشابه ، وهذا لا يمكن تحققه الأ بالنسبة الى التصورات العينية ، فعلى الأقل تتميز بتأثل معين مع التصورات ، حتى المجردة ، التي وضعت الحروف للأيحاء بها . وهكذا يعزو ليبنيتز قسهاً من اكتشافه للحساب المتناهي الصغر إلى الخيار السعيد الذي أجراه في الرمزية .

من الواضح في المواد المجردة ، هناك حيث لا تكون الأفكار قابلة للمشول مباشرة امام الخيال ، ان ميزة حسنة ، مع الأستدلال الشكلي الذي تجعله ممكناً ، ستكون هي الميزة الأجدى ، ولقد اعطت الرياضيات مثالاً على ذلك ؛ ولكن يمكن احياناً للرياضيين ان لا يخضعوا خضوعاً مطلقاً للأستدلالات الشكلية ، لأن الحدس عندهم والخيال يُنجدان الادراك ، ولأن التجربة تسمح هنا بالمراقبة ، واما في الأستدلالات الغيبية والأخلاقية ، فالأمر على العكس حيث يغدو من الضروري تطبيق مناهج مماثلة في الترميز والتشكيل . وليس بمستطاع الفلاسفة ان يصونوا

انفسهم من الضلال الا بتمسك شديد الاستدلالات، وهو شكل تجعله الميزة وحدُها مرثيا وقابلا للمعرفة بسهولة (۱) . فبينا كانوا حتى ذلك الحين ينقادون لأهوائهم اكثر مما ينقادون لعقلهم ، ويشبهون تجاراً يتجادلون في حال خلافهم جدالاً لا متناهياً ، بدلاً من الأستعانة بالميزان (۱) . ولقد حاول البعض منهم ان يحرب ما يسمى more geometrico ، لكنهم لم ينجحوا في ذلك إطلاقاً . « السيد ديكارت نفسه ، مع كل تلك المهارة الكبيرة جداً المشهور بها ، لم يفشل ربما كما فشل عندما شرع بذلك في احد ردوده على الأعتراضات » ؛ و « سيبنوزا هذا الممتليء مأحلامه العريضة جداً ، وبراهينه الـ Deo المزعومة ليس فيها أى شبه لذلك » (۱) .

إن إبتكار ميزة حسنة هو بالتالي من المحصلة الأعلى والأرفع . ليس فقط بسبب فوائدها العملية ، التي لم يعد من الممكن إنكارها ، ولكن كذلك بسبب مداها النظري . وبالتالي من شأن ميزة شاملة ان تستخدم كوسيلة في علم الجبر العام او الجبر المنطقي ، سيمكن بواسطتها ، في كل نوع معر في يفترض بالأستدلال ان يكون له دور فيه ، معالجة توهمات الأستدلال بعصمة الحساب العقلاني Calculus

بيد أنَّ ليبنيتز ، في التزامه هذا على طريق الرياضيات الشاملة ، لم يقُمَّ بشيء آخر سوى التدليل على الأتجاه . فمن بعده سيبيّن التاريخ انه لا يمكن التقدّم ببعض الخطوات في هذا المشروع الطموح الآ إذا جزأنّاه الى مكوّناته . ونجاحه يفترض ، كشرط أولي ، تعداداً صحيحاً للأفكار الأولى : من هنا اول خط للبحوث يقول بتصوّر هذه الأفكار بوصفها مجرد مفاهيم شكلية وناظمة على منوال المقولات الكانطيّة ، او بوصفها مصادر خصبة للمعارف كها ستكون « الأفكار الأساسية » عندالالله والمنتقل أخيراً عن إعطاء طابع مطلق لأولويتها ونقول ببعض العشوائية في اختيارها . ومن ثمّ تنقسم مسألة الميزة الشاملة الى

<sup>(1)</sup> Gerhard, Mathem. Schr., IV, p. 461; dans L., z, p. 93 note 4 (trad).

<sup>(2)</sup> G. Ph., VH, p. 188.

<sup>(3)</sup> Ibid., VI, p. 349, et II, p. 133; p. 281 note.

مسألتين متايزتين ، مسألة لغة متميّزة ومسألة لغة شاملة . والمقصود في الحالين هو لغة مصطنعة مقابل اللغات الطبيعية ، لكن هذه السمة المشتركة لا تمحو الفوارق ، والمشروعان يسيران جنباً الى جنب . لقد نجح المنطق الرمزي نجاحاً كبيراً في تكوين ميزة واسعة ، على مثال الجبر ، ولكنها ليست شاملة أبداً : فهي تنحصر في العلوم المنطقية ـ الرياضية او في المجلى المنطقي ـ الرياضي للعلوم الأخرى . ومن جهة ثانية ، بذلت جهود كثيرة لبناء لغة شاملة ، الكن لغة كهذه كالأسبرانتو صوتية ، بذلت ميوة إلى التالي لغة حقيقية ، كلام ، وليست ميزة ؛ فكتابتها صوتية ، وليست ايديوغرافية ، وتستعير حروفها من ابجدياتنا . وهي من جهة ثانية تتأرجح بين تطلبين من الصعب التوفيق بينها ، تطلب الكهال المنطقي وتطلب التناسب العملي : فيطلب منها ان تكون شمولية بمعنيين ، ان تكون قابلة للأستعال في كل شيء ويمكن للجميع ان يمارسوها . هذه هي التطورات ، بعد لبنيتز ، التي سيمكننا ان نكتشف فيها عناصر المسألة القديمة المستقلة نسبياً ، مسألة لبنيتز ، التي سيمكنا أن نكتشف فيها عناصر المسألة القديمة المستقلة لنسبياً ، مسألة البحث عن رياضيات شاملة . وسيبقي من جهة ثانية ان نتساءل عها إذا كانت هذه المناصر المختلفة ، المدفوعة إلى نقطة كهالها ، يمكن أن تبقى قابلة للتركيب، وي .

#### 4 ـ الحساب العقلاني Calculus ratiocinator

بمشروعه الخاص بلغة مميزة شاملة ، أي نظام رموز تصويرية تكون بمثابة ابجدبة للأفكار الأنسانية ، ويمكن بواسطتها لأفكارنا الأشد تركيباً ان تكتب على نحو عقلاني تماما . ويمكن النظر الى ليبنيتز كرائد لمنطقنا الرمزي الحديث . فمع مثاله للحساب العقلاني يمكن القول انه رائد أيضاً لمنطقنا الرياضي (3) ، والأمران متايزان بقدر ما هما متحدان عنده وعندنا ومما لا شك فيه انه لا يجوز أجراء التقريب بالقوة . إن تطور المنطق الرياضي المعاصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسألة الصعبة لأساس الرياضيات : وهذه المسألة لم تشغل ابداً ليبنيتز الذي كان يقول انه يمكن لكل قضية

<sup>(1)</sup> COUTURAT et LFAU, Hist, de la langue universelle, Paris, Hachette, 1903.

<sup>(2)</sup> Jonathan COHEN, "On the project of a universal character", Mind, 1954, p. 49-63.

<sup>(3)</sup> BOCHENSKI, F. L., p. 322-323.

رياضية صحيحة ان تنحصر في قضية متاهية . يضاف الى ذلك انه لم يذهب الى القول بنظام شكلاني كامل ، متحرّ ر من كل إرتباط بالدلالات الملموسة ؛ فالحساب عنده ، وفقاً لتشبيه عزيز عليه ، هو نوع من خيط أريان ؛ الأمر الذي يعني ، كما يلاحظُ بوشنسكي ، ان الشكلانية لا تعتبر الا وسيلة تسمح لنا بالتوجه المأمون في مناهة استدلالاتنا .

ولا يجوز لكلمة رياضيات ، ولا لكلمة حساب المقترنة بها ، ان تشجع على الأزدراء ، فالمفهومان هما . عند ليبنيتز ، عامّان ومستخلصان من استعمالهما في الأعداد أو حتى في الكمية بشكل أوسع . وهذا ما تشير اليه الصفة شاملة التبي توصف بها هذه الرياضيات الجديدة . فهذه تنقسم الى قسمين : الجبر بالمعنى العادى ، الذي يسميّـ ليبنيتز ، أحياناً ، المنطق الرياضي ، الذي يتناول الكمية ؛ ومن جهة ثانية ، الفن التركيبي الذي يتناول نوعية الأشياء ، أي الصفات بوجمه عام . ومما لا شك فيه انه يمكن في هذه الحالة الثانية الكلام ، بالتوسع ، على الجبر لكن شرط ان نأخذه كجبر عام او جبر منطقى . وكذلك من الممكن القول ان الرياضيات الشاملة أو المنطق الرياضي . يتعارض ، بوصف علماً عاماً للنوعية ، مع الرياضيات بالمعنى الشائع ، الرياضيات المتخصصة التي هي علم الكم العام (١) . أن هذه الرياضيات وهذا الجبر المتعمّمان على هذا النحو يستحقان تماماً الأحتفاظ بأسميهما ، لأنهما يحفظان من الرياضيات والجبر العاديين ما يشكل قيمتهما العلمية ، بقطع النظر عن استعمالهما الخاص لهذا المنهج في حال الكم ، أي العمل على الرموز وفقاً لأساليب منتظمة تماماً . ان كلمتي رياضيات وجبر نجدهما بمعنيين عند ليبنيتز ، احدهما معنى ضيق وهو معنى الأستعمال ، وثانيهما معنى واسع وهو معنى المثال الليبنيتزي . ونجد نفس التوسع من جهة ثانية في استعماله لكلمة منطق . ان المنطق بالمعنى التقليدي ليست الاّ عيّـنة أو لى 🛭 لنطق أعمُّ ، هو المنطق

<sup>(1)</sup> Mathesis universalis, dans GERHARDT, Math. Schr., VII, p. 49-76; cité par SCHOLZ, Esquisse, p. 133.

<sup>(2)</sup> L. l.z, p. 583.

الذي يسعى ليبنيتز لتأسيسه . ان هذه الثنائية في المعنى ، الضيق او الواسع ، هي التي تسمح بأن نفهم ، في علاقات الرياضيات والمنطق ، بعض الصيغ المتناقضة ظاهراً ، حيث أن المنطق يُرد تارةً الى السرياضيات ، وطوراً ترد السرياضيات الى المنطق . وبالتالي يحدث ان يقول ليبنيتز ، في نفس الكتاب ، ان طرائق الهندسيين في المحاججة «هي توسع او اعلاء خاص للمنطق العام » ، ثم يقول بعد ذلك ان النطق ، كما هو في نظرية القياس ، هو « نوع من السرياضيات الشاملة » ١١١ . وحسبا نعمه هذا المفهوم او ذاك ، تنقلب العلاقة بين الأثنين . فأذا اخذناهما كليهما بالمعنى الواسع ، فأن المجالين ينتهيان تقريباً الى التطابق .

إن كلمة الحساب ، مثل كلمتي ، رياضيات وجبر اللتين ترتبط بهها ، يجب ان تمر هي أيضاً من معناها الخاص ، ذلك الذي لا تزال تحتفظ به في اللغة الراثجة في ايامناك ، الى معناها العمومي . فكها كتب ليبنيتز الى تشيرنهاوس : « ليس الحساب بشيء آخر سوى عملية بواسطة الحروف ، لها مكانتها ليس فقط في معرض الكميّات ، بل أيضاً في كل استدلال آخر » (ن . وبهذا المعنى سيتناول الكلمة مناطقة عصرنا . « فالحساب هو سلسلة من عبارات متشكلة من رموز ، عبارات مبنية ومتوالية وفقاً لقواعد معلنة صراحة ومختارة بحيث ان استعالها يؤدي دائهاً ، عبوجب عدد متناه من المراحل ، الى عبارة تعتبر ك « نتيجة » للحساب » : ان تعريف روجيه مارتان ، هو اللي يشير الى ان هذا المفهوم قد ألتبس ، وهو يتوضح ، مع مفهوم نظام شكلي فعلي . فبالأضافة الى الحسابات التي تتناول يتوضح ، مع مفهوم نظام شكلي فعلي . فبالأضافة الى الحسابات التي تتناول تصوّرها ، فكل علاقة او كل مجموعة علاقات ، عتازة بخواصها الشكلية ، يجب تصوّرها ، . فكل علاقة او كل مجموعة علاقات ، عتازة بخواصها الشكلية ، يجب

<sup>(1)</sup> Nouveaux Essais, IV, ii, 13 et XVii, 4.

<sup>(2)</sup> قاموس Rubert يعطي التعريف التالي و مجموعة عمليات تُجرى على رموز تمثّل أحجاماً ، ، ويضيف : « وهو بالنوسه ، مجموعة أساليب لتعثيل العلاقات المنطقية » .

<sup>(3)</sup> GERHARDT, Math. Schr., IV, p. 462; cité par SCHOLZ. Esquisse, p. 133 (trad).

<sup>(4)</sup> Contribution à un vocabulaire de la logique moderne, thèse compl. dact. Paris 1964.

<sup>(5)</sup> Opusc., p. 556; et Scholz, ibid.

أن تسمح ببناء حساب معين ، مع مصادراته ونظرياته الخاصة . فالى جانب علاقة التساوي التي تولّد الجبر العادي ، يمكن النظر الى علاقات تطابق أو تماثـل ، كما يفعل L'analysis situs ، أو أيضاً علاقة التضمين ، تلك التي ترمي بالذات الى غاية المنطق التقليدي . ويمكننا في أي مجال كان الكلام على الحساب بقدر ما متكون الاستدلالات فيها متشكلة كلياً .

صحيح ان القياس يدُّعي المباشرة في تشكيل الاستدلالات بوجه عام ، وهــو تشكيل يحتل مكانة كبيرة في تمارين المدارس. ولا شك في انه يمكن قبول ذلك ، بمعنى واسم جداً ؛ فمن المعروف ان ليبنيتز كان معجباً بأرسطو لأجل هذا الأكتشاف . لكن القياس ليس اولاً الا مَشَلاً ، غير حَصرْى أبداً ، للأستدلال الشكلي . و لا أعنى بالحجج الشكلية فقط تلك الطريقة السكولائية للمحاججة التي كانت تستعمل في المدارس ، وانما أعنى كل استدلال يصل الى نتيجة بقوة الشكل ، وحيث لا تكون ثمة حاجمة الى الأستعانة بأية أداة ؛ بحيث ان نسيجماً آخر من القياسات يتجنُّب التكرار . وحتى ان حساباً صحيحاً ، حساباً جبرياً ، وتحليلاً للمتناهي الصغر ، ستكون عندي حججاً شكلية تقريباً ، لأن شكلها الاستدلالي قد نحدد مسبقاً ، بحيث انه من المؤكد انه لا مجال للأنخداع بها ١١٥ . وهناك مثل آخر بجب ليبنيتز إيرادَه ، عن الأستدلالات المتشكلة ، هو المثل الذي نجده في ممارسة الفقهاء . « يجب ان تعتبر في حكم المؤكد ، مثلما يفعـل الـرياضيون في الأمـور الضرورية ، ان الفقهاء هم الذين مارسوا المنطق على أحسن وجمه ، بالنسبـة الى الأمور العرضية ، أي انهم مارسوا فن التعقل ١٤١١ . الا أنَّ استدلالات كهذه ليست نى أغلب الأحيان الا « شبه » متشكّلة ، لأنها تتقبل الإضارات ، ويصار فيها الى ألوثوق النسبي بمعنى العبارات وتسلسلها ، فيبقى تعبيرها محصوراً في نطاقات اللغة المستعملة . والمنطق التقليدي ، بوجه خاص ، ليس شكلياً إلاّ جزئياً ، فهو يجرّد في قياساته ومختلف صياغاته ، مضمون القضايا ، حين يستبدل الثوابـت المادية

<sup>(1)</sup> Nouveaux Essais, IV, XVii; G. Ph. IV, p. 295.

<sup>(2)</sup> Opusc., p. 211 (trad).

بمتحولات رمزية ؛ ولكن يبقى فيها ما نسميه الثوابت المنطقية ، وكلمات مشل Tout, ne... pas, est, et, si... alors, etc. : وهي كلمات تظّل غريبة على اللغة الرمزية ، ويجب فهمها بدلالاتها الحدسية . إن أستدلالاً شكلياً حقاً ، أن حساباً حقيقياً ، لا يمكن إجراؤه إلا على أساس ميزة محض ، على أساس نظام إشارات تظهر للعيون ، وتخضع تراكيبها وتحولاتها لقواعد لا تتهاون في أي شك حول شرعية عملية ما ، قواعد يعمل العمل المنطقي بكل وضوح على صوغها صراحة .

إن فكرة خفض الأستدلال الى حساب ليست جديدة إطلاقاً . فليبنيتز كعادته يدخل في خط، تتردد فيه أسهاء لول وهوبس، . ولكن اذا كانا قد أثرا عليه بادىء الأمر بعض الأثر ، فلم يتأخر عن كشف نواقص عقيدتهها . كتب الى remond الأمر بعض الأثر ، فلم يتأخر عن كشف نواقص عقيدتهها . كتب الى remond الأمر بعض الأثر ، فلم يتأخر عن كشف نواقص عقيدتهها . كتب المفن للول ؛ لكنني أعتقد ان فيه كثيراً من النواقص » . والواقع ان كتاب الفن للول ؛ لكنني أعتقد وضعه وهو في عامه الثامن عشر والذي كان هدفه تقديم مماثلة صريحة مع كتاب الكثير ؛ فالعدد 9 في كل مرتبة هو عدد عشوائي ، وكذلك التقسيم الى 6 مراتب ؛ وهناك نقص في بعض الأطراف ، واستعمال مزدوج لأطراف أخرى ، وبشكل خاص و كل منهجه يرمي الى فن البحث على نحو مفاجيء اكثر مما يرمي إلى اكتساب عمونة للموضوع تامة وكاملة » (ق) . وإما هو بس على المخاص منها أمراً آخر غير ملاحظات هو بس الرديثة (و) . فهذا يعطي المثال لكنه استخلص منها أمراً آخر غير ملاحظات هو بس الرديثة (و) . فهذا يعطي المثال التالي للأستدلال جمعاً : أرى بغموض شيئاً من بعيد ، اقول إنه جسد ، وإذ اقترب أراه يتحرك فأضيف انه حي ؛ ثم اسمعه يتكلم ، فأضيف انه ذو عقل ؛ عندها أراه يتحرك فأضيف انه حي ؛ ثم اسمعه يتكلم ، فأضيف انه ذو عقل ؛ عندها أراه يتحرك فأضيف انه حي ؛ ثم اسمعه يتكلم ، فأضيف انه ذو عقل ؛ عندها أراه يتحرك فأضيف انه حي ؛ ثم اسمعه يتكلم ، فأضيف انه ذو عقل ؛ عندها

<sup>(1)</sup> L. Lz, p. 36-39; à Habbes, ibid., p. 457-472.

<sup>(2)</sup> G, Ph., III, p. 620.

<sup>(3)</sup> Ibid., IV, p. 63 (trad).

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 64 (trad).

<sup>(5)</sup> Thomae Hobbes opera philosophica quae latine scripsit omnia, vol. 1, Londres, 1839, p. 3.

أضيف هذه الكلمات المتنالية الثلاث ، واحصل بالنتيجة على كلمة انسان . ان ليبنيتز يرى جيداً ان جمع هوبس وطرحه يعودان بكل بساطة الى التوكيد والنفي ، دون ان يكون لهما مدى آخر . وهمو من جهمة ثانية لا يمكنه الأكتفاء بأسمانيته التطرفة .

اذن ، لقد حاول من جهة ان يعطي لصياغة هوبس مداها الحقيقي ، مبيَّـنــأ بالمثل ، كما فعل بالنسبة الى الميزة ، ماذا يمكن لحساب كهذا أنْ يكون . فسعى الى ذلك في مناسبات عديدة ، متناولاً الموضوع بطرق مختلفة ، دون ان يدفع التوسع بعيداً جداً ، ومع تعديل نسبي في الرمزيَّـة . ووزع كوكورا هذه الأبحاث على ثلاثة مراحل . اولاً حوالي سنة 1679 حيث ان سلسلة مقالات موجزة جداً ١١ يحاول فيها ليبنيتز ، كما سيحاول بوول ، ان ينتمي الى العبارات الرياضية ، الحسابــى منهـــا بأسناد عدد مميز الى المفهوم ، او الجبرى باستعمال المتحولات الحرفية '. وثانياً كتاب سنة 1686 ميث Generale, inquisitione de analysi notio un et veritatum نجد بواكر مهمة لبعض اكتشافات بوول ، مثل تجزوء « المفاهيم » و « الحقائق » أي حساب المحمولات وحساب القضايا ، وبذلك بالذات، القضايا التقريرية (حيث ان الموضوع « يتضمن » المحمول ) والقضايا الظنيَّة ( حيث ان السابق « يتضمن » اللاحق ) ، أو أيضاً ترجمة القضايا الأربع في المنطق الكلاسيكي الى قضايا وجودية . هناك أخيراً بحثان يعودان الى العام1690 (3) تهيمن فيهم علاقتا التساوي والتضمين أو الأحتواء بشكل أدِّق ، حيث تُصاغُ صراحة المصادرتان التاليتان للحساب المنطقي ،اللتان سنجدهما عند بوول وجفونز : B + N = N + B ( التراكب لا يبدّل شيئاً ) وA + A = A ( التكرار لا يبدّل شيئاً ) .

واذا أخذ ريشر Rescher من عرض كوتورا هذا التقسيم للحسابات المنطقية الى ثلاث مراحل ، وتأويله لها يختلف عنها في نقطتين . أولاً كان كوتورا ميَّالاً في آن الى

<sup>(1)</sup> Opusc., p. 42—92.

<sup>(2)</sup> Opusc., p. 356-399.

<sup>(3)</sup> G. Ph., VII, p. 228-247, aussi, Cf. Nouveaux Essais, IV, XVii, 8 in fine.

نقدِ التفاصل والنقص في محاولات ليبنيتـز المتمالية ، كما تشهـدُ على ذلك هاتـان القطعتان اللَّتان تؤطّران فصله: ﴿ لم ينشىء ليبينتز نظاماً للحساب المنطقى ؛ انما وضع له عدة مسودات متتالية ، دون أنْ يتبنى في نهاية الأمر واحداً منها لتطويره وإكماله ، ؛ واما بالنسبة الى جهوده الرامية الى انتاج منطق أعمَّ من القياس ، ﴿ فَانَ كل ذلك يبدو قد بقي في حالة الحكم او المسودّة ١١١٠ . ويركّز ريشر توكيداته على تحليل واضح لهذه الأنظمة الثلاثة ، وفقاً لمنهج يستند إلى المبدأين التاليين . الأول هو مبدأ الفصل الواضح ، في كل حساب ، بين الإعلام بنظام شكلي بالذات ، وبين التأويلات التي يحتملها في ميدان المنطق ذاته . ان ليبنيتز الذي لم يكن يعرف مواقف منطقنا الحالي من هذه النقطة ، غالباً ما خلط في عرضه بين الأمرين ، الأمر الذي قد يؤدي الى بعض الترُّد ١٤٠ . وفي المقيام الثانسي ، يعلن ريشر صراحيةً عن كلية الأطروحات في كل نظام ، بتعدادها ( دون تمييز بين مصادرات ونظريات، وتقسيم هذه يتراوح عند ليبنيتز من عرض الى آخر لنفس النظام) ، مضيفًا عنـد اللـزوم الأطر وحات ، المستعملة عند ليبينتز ، والتي ظلت عندها ضمنية . وهكذا يمكنه ان يلاحظان النظام الثاني يتقبَّل الـ19 أطروحة الخاصة بالشكل الأول ، مضيفاً اليها 5 أطروحات إضافية ، وإن الشكل الثالث يأخمذ بالأطروحـات التسـع الأولى ، ويستبدل الأطروحات الباقية بمجموعة من16 أطروحة جديدة . وبعد ذلُّك ، يثبت استمرار مختلف هذه الأنظمة معطياً لها التأويلات في المجال المنطقي : منطق محمولات من زاوية الفهم ، ومنطق محمولات من زاوية الأمتداد ( أي منطق مراتب) ، منطق جهوي للقضايا .

وأكثر من الأولى ، تنجم نقطة الخلاف الثانية ما بين مؤلفينا من الفارق التاريخي بينهما . يعتبر كوتور أنَّ الفشل النهائي ، لحسابات ليبنيتز المنطقية يعود الى كونه اراد تأسيسها على « الأعتبار المُلتبس والغامض للفهم ، ، بينا « المنطق الصحيح والدقيق . . . لم ينجح في تكونه الا مع بوول ، لأنه جعله يرتكزُ على الأعتبار

<sup>(1)</sup> L. Lz., p. 323 et 387, note 3.

<sup>(2)</sup> Article cité, p. 7-8 et 11.

<sup>(3)</sup> Rescher, art. cité, p. 9- 10.

المحري للأمتداد ، الجدير وحده بمعالجة رياضيَّة ١١١٥ . ويلاحظريشر ، عن حق ان رأياً كهذا قد سقط اليوم ، ولم يعد مقبولاً لدى أي منطقي . وبالتالي ، عندما يتكلم كوتورا على منطق امتدادي ، انما يفكر فقط بحساب مراتب ، بينا في نظرة لا بكن لمنطق محمولات ان يتحقق إلا من وجهة الفهم ؛ والحال فأن المنطق المعاصر قد تعلّم معاملة المحمولات ذاتها على نحو إمتدادي ، بحيث ان منطق المحمولات لم يعد يتعرض بالضرورة للمصاعب التي يجلبها من وجهة شكلية أعتبار المفاهيم كأساس للحساب ، واننا نرغب في ان نضيف ، لكي نخفف من هذه الأدانة من الوجهة الفهميَّة ، هذا الحكم للويس Lewis ؛ اذا كان ليبنيتز ، من باب الاحترام للتراث وبسبب نزعته العقلانية ، قد آثر هذه الوجهة ، فمن المحقق « أن ذلك قاده الى بعض المصاعب التي كان بأمكانه اجتنابها بنزعة ذات اتجاه معاكس او بخيار لأمثلثه ، ولكن هذا أيضاً قاده ألى اجراء بعض التفريقات التي أهملت أهميتها بعد ذلك ، والى اجتناب بعض المصاعب التي وقع فيها شارحوه ١٤١٥ .

يبقى ان ريشر يتفق مع كوتورا على نقطة جوهرية . كتب كوتورا : « سنلاحظ في جميع هذه الأبحاث في الحساب المنطقي ، ان ليبنيتز ظلَّ محصوراً في ميدان المنطق الكلاسيكي ، وهو ميدان أحكام الحمُّل ، من شاكلة A هي 8 » . ويقول ريشر : « على امتداد عمله المنطقي ، كان هدف ليبنيتز ان يصون كلياً صحة النظرية الكلاسيكية عن الأستناد المباشر والقياس . فقد كان المنطق الرمزي ، عنده ، هو المعالجة الرمزية للمنطق الكلاسيكي التقليدي » (١) .

لم يستحسن ليبنيتز نَشْرٌ مختلف هذه الأبحاث عن الحساب المنطقي . ولا شك انه كان يرى فيه مجرد مسودات كان بواسطتها يستوثق بالنهج الـذي كان يريد ان يسلكه المنطق فعلاً وعملياً . ونحن نعرف ، لكثرة ما كرَّر ذلك ، انه كان يعلق أهمية على مبدأ الأبتكارات اكثر مما كان يعلق من أهمية على الأبتكارات الخاصة ، وانه كان من جهته راغباً في ان يعطي مناهج اكثر مما يعطي حلولاً للمشكلات ، لأن

<sup>(1)</sup> L. Lz., p. 387.

<sup>(2)</sup> LEWIS, A survey of symbolic logic, p. 14.

<sup>(3)</sup> COUTURAT, p. 387, note 3; Rescher, p. 7.

منهجاً واحداً يتضمن كثرة لا متناهية من الحلول ، » . وهنا يضرب لنفسه امثلة واستشهادات . وغالباً ما أعرب عن أسباب الفائدة الكبرى التي يمثلها ، فيا يتعدى تلك المحاولات الجزئية ، الخفضُ الفعلي لكل استدلال الى حساب بوجه عام .

إن الفائدة الأولى ستكون في إنهاء المساجلات ومناقشات المدارس اللامتناهية. والعابثة . فقد كان كل تشكيل للأستدلال ، مثلها كان يسمح به علم القياس اوكها كان يُحارس في المحاججة الحقوقية ، انما يشجِّعُ حل نزاع حول الآراء . ولقد جرَّب لبينتز ذلك ، فنجح في إنهاء مساجلة مع دنيس بابان تدور حول اعتبار القـوى الحيَّة ، وذلك بمعالجة القضية بالقياسات . إلاّ أنَّ شكلانية دقيقة غير ممكنة مع التمسك باللغة الرائجة ، ومع النواقص المنطقية في نحوها ومصطلحها . وما يجعل معظم هذه المساجلات عقيمة هو بالتحديد افتقار اللغة المستعملة الى الدقة والوضوح ، فتخفي الملابسات والسفسطات . فقط مع ميزة صحيحة ، مع نظام عقلاني للأشارات التي تتقبل حساباً ، وحيث انطلاقاً من أبجدية أوليَّة ، يخضع كل تكون وكل تحوُّل في الاشارات الى قواعد صارمة وصريحة تماماً ، مع ذلك كلُّه يجب ان نصل بالضرورة ، بعد الأتفاق على المباديء ، الى التوافـق حوَّل النتيجـة أيضاً ، مثلها هو الحال بالنسبة الى حل معادلة أو إجراء عملية حسابية . « أعتقد انه لا يمكنُ أبداً وضعُ حد للمساجلات ولا فرض الصمت على الحشرات . اذا لم تعُدُ من الاستدلالات المركبَّة الى الحسابات البسيطة ، ومن الكلمات ذات الدلالات الغامضة والملتبسة الى الحروف المحددة تماماً . لأنه سيحدث عندئذ ان كل سفسطة ليست بشيء آخر سوى خطأ في الحساب ، وإن السفسطائية ، بعد الأعراب عنها في هذا النوع من الكتابة الجديدة ، ليست في الواقع شيئاً آخر سوى Solécisme أو Bonbarisme ، يجب دحضها بسهولة بنفس قوانين هذا النحو الفلسفي . والحال ، عندما تظهر مساجلات ، فلا داعي لأجراءِ نقاش بين فيلسوفين ، كما لا يجرف نقاش بين حاسبين . لأنه سيكفي ان نأخذ القلم بيدنا او ان نجلس أمام المعدادات Abaques ، والمساررة ، بعد دعوة صديق عند اللزوم : لنحسُب ! »

<sup>(1)</sup> Lettre au duc Ernest- Auguste, G. Ph., VII, p. 25.

<sup>(2)</sup> G. Ph., VII, p. 200 (trad).

يسمي لينيتز الميزة ، مع الحساب الذي تجعله ممكناً ، ﴿ قاضي الخلافات ﴾ .

لكنهما يعطياننا أيضاً «فن العصمة » ليس فن إنهاء المساجلات سوى تطبيق له على الصعيد الأجمّاعي . والضمانة التي يقدمانها لدرء أخفاء الأستدلال تصلح بكل وضُوح للتَّأمل المنفرد أيضاً . وستغدو هذه الأخطاء محسوسة الآن ، لسوف « تظهر للعيان » مثل غلطة حسابية في الحساب ، وحركة خاطئة في لعبة الشطرنج . « لأن العقل يحتاج الى خيط ملموس على نحوٍ ما ، حتى لا يضيع في المتاهـة ١١١١ . ان اخطاء الأستدلال بحصر المعنى ، اي انتهاك قواعد تحول العبارات ، سنظهر فوراً ، وهكذا لن نستطيع ، اذا كنا متمرنين قليلاً ، ان نكتب لا معنى او ان نطور سفسطة دون ان ندركها عَلَى الفور . ولا شك ان هذا المنهج في الرقابة سيظهر أدنى بكثير من العبقريات العليا ، لكنه هو الوحيد الذي سيصونها من الضلال الذي قد تقع سيه عندما تثق بأنوارها وحدها . وهكذا فأن « السيد ديكارت ، الذي كان بدون شك واحداً من أعظم رجال عصره ، قد انخدع على نحو منظور تماماً ، وانخدع معه كثيرٌ من المشاهير . . . ومع ذلك لا يجوز فقدان الشجاعة . فهناك وسيلة لضمَّان الذات من الأخطاء التي ارتكبها هؤلاء السادة ؛ لقد كان من شأن ذلك ان يسيء لعظمة عقلهم ، في الظاهر على الأقل ولدى الشعب . ان كل اولئك المذين يريدون ان يظهروا أشخاصاً كباراً والمذين ينتصبون كزعهاء طوائف ، عندهم شيء من السقوط . . . فأين هي اذن هذه الوسيلة الجميلية التبي يمكنها ان تقيي من السقطات؟ . . . ان ذلك يعني بكلمة عدم المحاججة إلا في الشكل . . . انني اقول انه ينبغي ، لأجل الأستدلال بوضوح في كل مجمال ، الحفاظ على شيء من الشكلية الثابتة . فسيكون هناك قليل من البيان وكثير من اليقين ١٥١١ .

إلاّ أن الأستكانة لصناعة هذه الحسابات ليست نوعاً من القضاء على العقل ؟ وهذه الحسابات اليست آلة مزعجة بدقتها ؟ يرد ليبنيتزلايًّ الواقع ان كل استدلال طويل قليلاً ومعقد يدخل في هذا الطريق الخاص بالعمليات الرمزية. فالرياضي لا

<sup>(1)</sup> G. Math. Schr., VII, 17 (trad).

<sup>(2)</sup> Lettre à la duchesse Sophie; G. Ph., IV, p. 294-295.

بذهب بعيداً جداً اذا كان عليه دائماً ان يفكر بالأفكار من خلال الرموز . فمثل هذا الأمر من شأنه ان يعوق فكره وان يشلُّه . فهـل ينبغـي اذن عن اسـتعمال جدول الضرب ، او عن استعمال معادلات جبريَّة محفوظة في الذاكرة ؟ « ان كل استدلال بشرى يتم بواسطة إشارات او حروف. فليست الأشياء ذاتها ، بل الأفكار عن الأشياء أيضاً ، هي التي لا يمكن للعقل ولا يجوزله ان يراها رؤية منفصلة ؛ ولهذا ، ولأجل الأختصار ، يجرى إبدالها بالأشارات » ١١ . اذن ليس من الضروري من الهبوط المتجدد دائماً نحو العناصر: وإن تطلب ذلك يعنى إننا نفعل «كما يفعل رجل يريد اجبار الباعة الذين يبتاع من عندهم شيئاً ما ان يحسبوا له الأرقام عدداً عُدداً ، كما يُعَّد على الأصابع ، اوكما تعَّد ساعاتُ ساعة المدينة ؛ وهذا الأمر يدلُّ على غبائه على الكن من الضروري الأقتدار دائماً على فعمل ذلك ، ولمو على سبيل المراقبة ، منذ ان يحوم شك ، لأنه « كلما كانت طريقة الحساب متفوّقة ، متطورة وسريعة ، كان من الأسهل على المرء ان ينخدع : وكذلك هو الأمر في المنطق ١٥٥٠ . وعندما ندفع التحليل الاستدلالي الى هذه الدَّقة ، يكون بيِّناً فضل حساب بالرموز على الأستدلال الحدسي : « علينا ان نستدل بقليل من العناء ، وذلك بوضع الحروف موضع الأشياء ، لكي نطلق سراح المخيَّلة »١٠ . يضاف الى ذلك انه يترك تحت تصرفنا معادلات جاهزة تعفينا من البدء بالعمل من الصفر في كل مرة . واذْ ندفع في هذا الأتجاه ، يمكننا ان نتصور « آلة استدلال » . والفكرة لم تكن غريبة على ليبنيتز: فقد احترع في شبابه آلة حسابية لأجراء العمليات الأربع ، ثم آلة جبرية لحل المعادلات ؛ وكان كتاب De arte cambinatoria قد أوحى لمفكّر بمشروغ لنوع من الآلة المنطقية ، وهو مشروع كان ليبنيتز قد عرفه وأيدُّه (٥) . ان القاء العبء على آلة عمليات أولية لا يعنى مكنّنة الفكر ، بل يعنى توفيره ، والأحتفاظ به لتأدية مهام أعلى .

<sup>(1)</sup> G. Ph., VII, p. 204 ((trad).

<sup>(2)</sup> Nouveaux Essais, IV, XVii, 4.

<sup>(3)</sup> G. Ph., VII, p. 520; dans SCHOLZ, Esquisse, p. 82 (trad. del'allemand).

<sup>(4)</sup> Opusc., p. 99.

<sup>(5)</sup> L. Lz., p. 115.

من بين هذه المهام ، مهمة الابداع هي المهمة الأعلى . ويرى ليبنيتز انه بالنسبة المهاكم بالنسبة الى البرهان يجب على المنطق ان يتمكن من تقديم الخيط المرشد . كتب الى غبرييل فاغنز : « أعني بالمنطق او فن التفكير فن استعمال المرء لعقله أي ليس فقط الحكم على ما هو معروض عليه ، بل أيضاً اكتشاف ما هو خفي ¤١١٠ . وطريقتا الإيداع هما التحليل ، الذي ينطلق من المعطى الى عناصره البسيطة ، والتوليف الذي يتقدم نحو المركبَّات ؛ والعلمان اللذان يستعملانهما بأعلى فعالية هما على التوالي الجبر والتركيب . والحال إذا نجحا في الأمر ، فذلك بكل وضوح لأنها يعتمدان أسلوب العمليات المنهجية القائمة على الرموز . يضاف الى ذلك ، بعد ان يتم إجراء ابداع ما ، سيكون من الممكن ، ومن المثمر عادة ، السعى لتطبيقه ، عصوراً في بنيته الشكليَّة، على محمولات أخرى . « ليس هنـاك ما هو أهـم من رؤية أصول الأبداعات ، وهي بنظري أهم من الأبداعات ذاتها ، بسبب خصوبتها ، ولأنها تتضمن في ذاتها مصدراً لسلسلة لا متناهية من المصادر الأخرى التي يمكن استخلاصها بتركيب معيَّن (كما أعتدتُ على تسميتها ) او تطبيقها على مواضيع أخرى » ‹‹› . ولنلاحظ اننا نرى في ذلك ان ليبنيتز يتصور بوضوح تام ، حتى وآن لم يذهب قدماً في ممارسته ، يتصور التفريق بين نظام شكلي وفارغ ، يزوّد العقل بنوع من الأستدلالات ، وبين تأويلات كثيرة يمكنه تلقيُّها حسبها تعطى للرموز هذه الدلالة الملموسة او تلك ؛ وهو تفريق لن يعترف به ، بوضوح وبعامة ؛ الا في أيامنا ، مع تطور المسلمَّات ، كذلك تُرى فيه احدى السهات الأساسية لعبقرية ليبنيتز الَّذي لم يستطيع ، منذ ، شبابه ، كما يقــول لنــا ، ان يجــد سبيلاً للراحة ، ازاء اية عقيدة ، الا أذا درسها في أليافها وجذورها ، وتوصل الى المباديء التي تسمح له بأن يجد كل مضمونها بوسائله الخاصة(٥) .

اما المهمة الأساسية الأخرى للعقل ، فهي البرهان : سواء أكان عليه القيام بذلك بنفسه ، ام كان عليه ان يحكم على برهان معروض امامه ويضرض ليبنيتـز

<sup>(1)</sup> G. Ph., VII, p. 516

<sup>(2)</sup> Cité dans L. Lz., p. 295, note 2.

<sup>(3)</sup> G. Ph., VII, p. 185...

شروطاً جديدة على فن البرهان هذا ، الذي انحصر فيه المنطق حتى ذلك الحين . فيبدو باديء الأمر شديد التطلب ، كما رأينا ، بخصوص دقَّته التي لا يمكن صمانها الا بحصرها في الحساب . لكنه أكثر تطلباً أيضاً في شأن اتساع البرهان ، بمعنى انه يطلب ان ينتقل ، شيئاً فشيئاً ، الى قواعـده الأولى . كانـت المدرسـة تقول De principiis non disputondum ، وكانت على حق في اعتبار أن كل نقاش يذهب هباءً اذا لم يكن ثمة اتفاق على المبادىء . غير ان هذا الاتفاق ذاته ، عندما يظهر ، يحتاج الى تبرير . فليس من الضروري دائماً ، في المهارسة ، البرهان على المسلمات والمصادرات ، ومع ذلك لا بد من أجراء ذلك . وليبنيتنز ، شيمة باسكال قبله بقليل ، ادرك جيداً التاثل بين البرهان والحدّ ، بين حالة القضايا وحالة المفاهيم . فكما انه يتوجب على تحليل المفاهيم ان يصعد حتى المفاهيم البسيطة إطلاقاً ، اللامتحدّدة ، لأنها هي عناصر كل تحديد ، والواضحة تماماً بسبب بساطتها بالذات ، كذلك يتوجب على تحليل القضايا ان يذهب حتى القضايا الأولى إطلاقاً ، غير القابلة للبرهان لأنها هي مبادىء كل برهان ، لكنها بذاتها واضحة تماماً : والماهية هي الوضوح المباشر الوحيد A هي A . لهذا فأن كل برهان ، يتابع حتى حدَّه يجب ان يؤدي الى قضايا متاهية . صحيح ان هذا غير ممكن إلا في مجال الحقائق الضرورية ؛ نظر لأن القضايا التجريبية هي قضايا غير قابلة للبرهنة شأنها في ذلك شأن القضايا المتهاهية ، وان اختلفت الأسباب (١) . كذلك لا بد من الإضافة ان ليبنيتز حلم بشمول هذا الحصر في الماهية للحقائق العارضةذاتها : إما بذكر لا تناهي التحليل ، الـذي يكفى لتمييزها ، بالنسبة الى عقولنا المتناهية ، من الحقائق الضرورية ؛ وإما بالمحاولة ، كما فعل في De revum originatione radicali ، الرامية الى حصر مبدأ الأفضل بذاته ، الذي يرسى عليه حقائق الأختبار ، حصره في نوع من « رياضيات إلهبة أو أوالية غيبيَّة » .

إن هذه الطريقة في أدعاء ارساء العلم على اساس قوي إطلاقاً يبدولنا اليوم انه شيء من المذهبية البائدة . مع ذلك لا بد من الأعتراف بأن التطلب الليبنيتزي

(1) G. Ph., I, p. 188.

للبرهانية يشكل استباقاً لبعض نظراتنا الراهنة . وهو يعني ، بالتالي ، التمييز بين ما يكن تسميته الدور المنطقي والدور المبحثي العلمي للبرهان . ولا شك انه يكفي ، من وجهة يقين معرفتنا ، الاستنباد إلى قضايا مكفولة بوضوحها ، باعتبارها مصادرات ، فلا تقع على الرياضيين أية لائمة عندما يتصرّفون على هذا النحو . الا ان هذا لا يمنع انه يوجد ، من الوجهة المنطقية ، تقدم كلما نجحنا في خفض عدد المصادرات . لهذا فمن المشروع تماماً ان يقترح المرء على نفسه البرهان على حقيقة المسادرات . لهذا فمن المشروع تماماً ان يقترح المرء على نفسه البرهان على جوبي وان لم تكن موضع شك ، اطلاقاً . وهذا ما يرد به ليبنيتز على جان برنولي ، الذي يسأله اذا كان يشبك في ما اذا كان المكل أكبر من الجزء ؛ بينا هو يؤيد الرياضيين الذين دأبواعلى برهنة بعض القضايا التي كان يعتبرها أقليدس ، صراحة الرياضيين الذين دأبواعلى برهنة بعض القضايا التي كان يعتبرها أقليدس ، صراحة الحقائق ، وأستخراج التنظيم المنطقي من منظومة القضايا . نعرف ان ارباب المصادرات الحديثة غالباً ما ذهبوا أبعد مما ذهب اليه ليبنيتز ، اذ وصفوا في عداد النظريات مباديء التاهي ، التناقض والثالث المرفوع ، المثبوتة انطلاقاً مبادىء يمكن الموهلة الأولى ان تظهر اقل وضوحاً بنظرهم احياناً .

إن كل ما سبق يظاهر التعارض العميق بين شكلانية ليبنيتز وبين ما يمكن تسميته بالحدسية الديكارتية ، لأن الأستقراء ذاته ليس له عند ديكارت قيمة إلا بقدر ما يمكن رده الى حدس متواصل (۱) . ويظهر الفرق بين الفيلسوفين بالرغم عن تقارب منطلقيها . فكلاهما يستلهمان الرياضيات ، ويقومانها لما تقدم لنا من معارف ، وبالأخص للنموذج الذي تقدمه لنا عن فن العقل . فيران فيها منطقاً بالفعل، وإذا كانا يدرسانها فذلك بخاصة لأجل قيمتها كعلم عقلاني (2) . ان قصدهما الأرفع هو استخلاص رياضيات شاملة « من جميع هذه العلوم الخاصة التي تسمّى عموماً رياضيات . . . ولكن ما يثمنه ديكارت في الرياضيات هو وضوح مد راتها . بسبب الجلاء والتمييز اللذين يسودان فيها بين الأفكار . وما يرمى اليه هو

<sup>(1)</sup> Y. BFLAVAL, Leibniz critique de Descartes, p. 41.

<sup>(2)</sup> L. Lz., p. 165, note 2.

بالضبط ان يسمح للأدراك بأن يتابع حركته العفوية : الأمر الذي يفترض أستبعاد هذه السلاسل الَّتي يدُّعي الجدليُّـون أنهم يقهرون الادراك بواسطتها . فبنظرة ليس الحاكم الأعلى للمساجلات بشيء آخر سوى « الحس السليم » أو « النور الطبيعي ، . وما يثمنه ليبنيتنز ، بدوره ، في الرياضيات ، هو شكلانيتها التي وحدها تعصمنا عن الخطأ . ان الرياضيات هي تحقق مثالي للمنطق الحقيقي الشكلي ، الذي حاول منطق المدرسة الأقتراب منه . وإذْ أتَّخذ ديكارت البينة معياراً للحقيقة ، وأتَّخذ وضوح الأفكار وتميّزها كطابعين للبيّنة ، وهذه أمور يمكن للعقول ان تختلف حولها ، لم يعصم نفسه من الخطأ عصمةً كافيةً . وإذا كان في البداية قد دفع شكَّه قُدُماً ، فأنه بعد ذلك لم يشك كفايةً بما كان يظهر له جلياً ومتميزاً . ١ أن اولئك الذين اعطونا مناهج اعطونا بدون شك تعاليم جميلة ، لكنهم لم يعطونا وسيلة النظر اليها . فقالوا يجب فهم كل شيء بوضوح وبتمييز ، يجب البدء من الأمور البسيطة حتى المركبة ، يجب تصنيف افكارنا ، الخ . لكن هذا لا يفيدُ كثيراً اذا لم يُقَل لنا شيء أزود ، ش . كما لو أن نصيحة تسدى لشخص يجب عليه ان يعبر جسراً في الليل، بأن يسير باستقامه فلا يقترب من الحافتين: إلا ان شيئاً من الوضوح يضمن سلامته على نحو أفضل (2) . « ان ما أطلبه هي معايير للحقيقة تكون واضَّحة ولا تترك مجالاً للشك في حسابـات الأعـداد . . . ومــا يجـب هي مؤشرات لما هو واضح ومتميـز ، لأن الناس غالباً ما يختلفون حول ذلك » (3) .

ان تطور الشكلانية المنطقية \_ الرياضية ، منذ القرن التاسع عشر ، سيعطي ، دون شك ، حقاً لليبنيتز ، الذي يمكن النظر اليه اليوم أفضل من عصر كوتورا ، بوصفه الرائد الأصيل لهذه الشكلانية . ومع الأعتراف ببواكيره العبقرية ، لا يجوز مع ذلك ان ننسى ، من جهة ثانية ، بعض التحفظات التي يمكن للمثال الشكلاني ان يثيرها . لأن تقدم الشكلانية ذاته أظهر أنها موضوع لمحددات داخلية أساسية .

<sup>(1)</sup> A Galloys, G. Ph., VII, p. 21.

<sup>(2)</sup> A Oldenburg, ibid., p. 14.

<sup>(3)</sup> Dans L. Lz., p. 100 n. 2 et 203 n. 2.

فينجم عن ذلك أنه مهما تقيد الحدس ومهما تضاءل دوره ، فهو الذي سيعود إليه الحكم في نهاية المطاف . ان اكتال اللغة المميزة الشاملة واكتال الحسساب العقلاني ، ممكن نظرياً تحققهما المنفصل ، ولكن في نهاية الأمر لا يمكن تحققهما معاً. وأن السيدة Prenant حين درست مفهوم المعقول عند ليبنيتز استطاعت ان تصل الى استنتاج نقيض للحكم على الشكل() . فهناك ، بالواقع ، حالات في أحكامنا يجب ان يلعب فيها ما يسميه كورند « تفضيل العقل » : كتب يقول : « هنا يُلامس منطقنا الأعلى الجمالية ، ويتلاقى الشعور بالحق مع الشعور بالجمال ،(2) . ولا تلاقي السيدة برينان صعوبة في ان تجد نصوصاً عند ليبنيتز متوافقة تماماً مع هذا النص الذي يتكلم فيه على « انسجام الحقائق الرائع الذي يرضي العقل اكثر مما ترضيه الموسيقي الأروع » (3) . وإذا حكمنا ، أخيراً ، كما هو مناسب على النهج بثهاره ، فلا بد من القول بأن منهج ليبنيتز لم يعصمه ابدأ بتلك العصمة التي يعزوها اليه ، كما ان منهج ديكارت لم يعصمه من الضلال ، لقد كان الهدف الأخير لليبنيتز هو ان يدخل الى الأخلاق والغيبيات والألهيات نفس اليقين السائد في الرياضيات . والحال فأن نظام المؤتلف المتحقق قبلياً لم ينجح هو الآخر في فرضٌ نفسه مثلها لم ينجح نظام الزوابع والمادة المتناثرة ؛ وكما في فيزياء ديكارت ، سرعان ما نظـر الى غيبيات ليبنيتز بأنها « رواية » . كذلك فأن فولتير يصنف الفيلسوفين في عداد مؤسسى المذاهب ، ونعرف ان مؤلف كانديد Candide لم يوّفر مؤلف الربوبية La . théadicée

<sup>(1)</sup> L. PRENANT, «Le raisonnable chez Leibniz, la revanche du jugement sur la forme», Revue philosophique, oct.x 1946, p. 486-512.

<sup>(2)</sup> Mathérialisme, vitalisme, rationalisme, IV, 6.

<sup>(3)</sup> Art. cité, p. 503.

## الفصل التاسع

## مسارات

مساهات الرياضيين
 من جهة الفلاسفة

## 1\_ مساهمات الرياضيين

إن المنطق بعد ليبنيتز ، وعلى المثال الذي كان قد بدأ بأعطائه ، سوف يتوجّه شيئاً فشيئاً نحو الأزدواج . فالمنطق الموسوم بالكلاسيكيّة ، المنظور اليه كجزء من الفلسفة ، سيكتفي على الأغلب ، مع بعض التعديلات النسبية النجاح ، بأن يكون امتداداً للعقائد الموروثة ، الموصولة بالقضية الوصفية والمتركزة على القياس ؛ وهي من جهة ثانية عقائد عالباً ما حصرت في أجزائها الصغرى ، فيا نسميه أحياناً المنطق الأصغر . ولكن في الحين ذاته ، وعلى هامش أعمال الفلاسفة ، سوف يقوم بعض الرياضيين بالتعاطي مع هذا المنطق ، وهم وان ظلوا أسرى التعليم السلفي الى حد بعيد ، فقد أدخلوا مع ذلك أفكاراً ومناهج جديدة . أما الأنقطاع بين التيارين فلن يتم الا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ ولكننا نشهد قبل ذلك ، وعلى امتداد قرنين تقريباً ، قيام محاولات متنوعة ، تخدم العلم الرسمي ، ترمي الى أدخال روح ومناهج الرياضيات في التخمينات المنطقية . وهذه المحاولات تستحق الإشارة لأنها في نظرنا اليوم هي أهم الوقائع الجديرة بأهمامنا في تاريخ المنطق خلال تلك الحقبة .

إن Girolamo Sacheri (1733- 1667) قد ترك إسماً في تاريخ العلوم بفضل كتابة (1733) Euclides ab amni nacro vindicatus (1) (1733) حيث حاول البرهنة على مسلمة المتوازيات بخفض نفيها الى الأمتناع . فلم ينجخ في ذلك الا جزئياً ؛ وفشل محاولته النسبي سيؤدي الى الأيحاء ، بعد قرن ، ببناء هندسيات غير إقليدية . والحال

<sup>(1)</sup> Ed. moderne avec trad. anglaise, Chicago-Londres, 1920.

فأن ساكشري يستند في كتابه الى اعتبارات كان قد عرضها في موضوع البراهمين بالأمتناع في كتاب منشور قبل ذلك بثلاثين عاماً بعنوان Logica demonstrativa . وهذا الكتاب الذي طبع مراراً في عصره ، سقط بعد ذلك في طبّات النسيان الكامل ، حيث بدأ فيلاتي (Vailati بأخراجه منها .

فالمعنى ذاته ذو دلالة . ولقد سبق لغاليان ان أعلن أنّه من المستحسن معالجة المنطق بمقتضى نموذج البراهين الهندسية ، ولكن « الشرط الذي كان يطرحه على هذا النحو كان متوفراً ، للمرة الأولى والوحيدة ، وفي حدود ما كان ذلك ممكناً للمنطق الشكلي ، في صورته السكلاسيكية ، كان متوفراً في Logica demonstrativa الشكلي ، في صورته السكلاسيكية ، كان متوفراً في العمل المنهج الصارم الذي لجيرولامو ساكشري ١٤٥٠ . فهذا يدعي العمل بمقتضى « هذا المنهج الصارم الذي يحد قدر الأمكان من عدد المباديء الأولى والذي لا يتقبل شيئاً ما لا يكون جلياً ، واضحاً ١٤٥٠ . والحال ، اذ يشرح على هذا النحو ، المباديء التي سيستعملها في براهينه المنطقية ، انما يدرك أن عليه الأستعانة بقضية ، وأن كان المناطقة يقولون بها صراحة حتى ذلك الحين ، لم تستخلص بصراحة أبداً ، ونعني القول بوجود مكان ، بين طرفين أو قضيتين ، بين التضمين وعدم التوافق ، لأمكان ثالث ، هو المكان الأستقلال التام ، ولكن بعد استناده على هذا المبدأ في بعض براهينه ، شعر بالتضايق قليلاً من جراء استعماله قضية غير ماثلة في عداد مباديء المنطق المألوفة ، بالتضايق قليلاً من جراء استعماله قضية غير ماثلة في عداد مباديء المنطق المألوفة ، وهنا يتدخل شكل من أشكال البرهان بالأمتناع .

والسمة المشتركة لكل برهان بالأمتناع ، هي الأنطلاق من النفي النقضي في

<sup>(1)</sup> Vailati, «Sur une classe remarquable de raisonnements par réduction à l'absurde», Revue de métaph., 1904. p. 699 et suiv.

<sup>(2)</sup> SCHOLZ, ouv. cité, p. 64.

<sup>(3)</sup> Préface; dans KNEALE, p. 345.

<sup>(4)</sup> اللوجيستيك الكلاسيكي ، لوجيستيك المباديء الرياضية ، يفترض نفس هذا البديل ، لقضيتين معينتين ، بين التضمين وعدم قابلية التوافق ؛ وقد أضطر لويس لكي يدخل على منطق التضمين المحض ، مصادرة وجود واصلات القضايا لا يوجد تضمين ولا توافق .

المقدمة التي يُراد البرهنة عليها . ففي الشكل العادي ، تستخلص من هذا المبدأ نتيجة معروفة ببطلانها ، بسبب امتناعها ، الأمر الذي يوجب أيضاً أن يصار إلى إسقاط المبدأ الذي انطلقنا منه ، بوصفه باطلاً ، وبالتالي يوجب الأعتراف بصحة المبدأ الذي نريد البرهنة عليه . وهكذا نقوم بأنعطافة عن طريق الخطأ لنتوصل الى الصواب . ولكن من الممكن على نحو أرفع ، أن نختصر هذه الدورة في نطاق الخطأ ، وذلك ليس بأستخلاص قضية باطلة أحرى كنتيجة للقضية الباطلة المتخذة في منطلق الأستدلال ، بل بأستخلاص مباشر للقضية الصحيحة التي نقترح بالضبط البرهان عليها . فحتى وان كان الأفتراض بأن للقضية الواجب البرهان عليها هي قضية باطلة ، تنجم عنه أيضاً صحة هذه القضية ، فعندثذ تكون هذه صحيحة بالضرورة . وبعبارة أخرى . أننا نبرهن هنا على صحة قضية ما بأفتراض بطلانها بالذات ، بحيث أنها لا يمكنها في أي حال إلا أن تكون صحيحة . أن برهان كهذا بالذات ، بحيث أنها لا يمكنها في أي حال إلا أن تكون صحيحة . أن برهان كهذا وإذن برهان «مفهوم ومباشر» معاً ، على حد تعبير ساكشري .

هذا هوالشكل البرهاني الذي يستعملُه . فلا يعرضه بوصفه جديداً بأطلاق : فهو يذكر استعماله العرضي عند إقليدس ، ثيودوز ، كاردان ويذكر كلاڤيوس أيضاً الذي ربما تلَّقاه عنه من خلال تعاليم اليسوعيين . ولكنه يستعمله بشكل منهجي حوالي 12 مرة . وإليكم مثالاً على ذلك . لنفترض ان المطلوب هو البرهان على صحة جهة AEE في الشكل الأول ، فأن ساكشري يقدم البرهان التالي (حيث نعني ، لأجل الأختصار ، أن المقصود فقط هي قياساتٌ من الشكل الأول) :

A . كل قياس له مقدمة كبرى كلية وصغرى ايجابية هو قياس ذو نتيجة ؛ E . لا موجد قياس في AEE بدون كبرى كلية وصغرى ايجابية ؛ E . إذن لا يوجد في AEE قياس بدون نتيجة .

فنلاحظ ان قياساً كهذا هو بذاته من صورة AEE المرفوضة في الشكل الأول . والحال ، فأذا أفترضنا خطأً ما نريد البرهانُ عليه ، أي إذا أعتبرنا بشكل موَّت أنه يصح القول بصلاح قياس من الشكل الأول في AEE ، فلا بد بالضرورة ، نظراً لأن مقدمتي القياس أعلاه ، الذي له هذا الشكل ، هما صحيحتان يقيناً ، لا بد من قبول نتيجته أيضاً ؛ وعليه فأن هذه النتيجة تفيدنا بوضوح أن قياساً كهذا ليس

صالحاً . وهكذا ، اذ تطرح الأطروحة المطلوب وضعُها كأطروحة باطلة ، ينجم عنها مباشرة الأستنتاج بأنها صحيحة .

كها أن منطقيات ساكشرى تناولت الحدود . فنحن نعرف أن المحدثين ، في خطى باسكال ، استرجعوا مع التجديد التفريق القديم بين حدود الأسم وحمدود الشيء ، اذ أن الأولى ينظر اليها كمجرد تسميًّات ، تتعالى بهذه الصفة فوق الصواب والخطأ . كان ليبنيتز يتَّهم اسهانيَّة هوبس بأنها غلبت حكم هذه الحدود الأسمية على ما يسميه ، ليبنيتز ، الحدود الفعلية تلك التي تطرح في العلموم امكانية ، أي عدم التناقض الداخلي في الغرض المحدد ، وبهذا المعني يكون الحدّ مرتبطاً دائهاً بمداخلة تستدعى تبريراً . أما ساكشرى ، من جهة فأنه يطور على نحو مستقل فكرةً مماثلة ، ولكنه يضيف إليها توضيحاً بخصوص ما يسميَّه شرك الحد المركَّب. وبالتالي في حدود كهذه ، لا يكفي القول ، بشكل منفصل أن كلا من هذه العناصر التي تكونه هو عنصر ممكن ، إذ أنَّه لا بد كذلك من القول أن هذه العناصر وتلك هي ذات مكنة مشتركة . ومن الواضح ان التحفظ سيزداد ضرورةً ، بقدر ما يزداد الحدُّ تركيباً أو تعقيداً . فهو يستعمل في كتابه Euclides Vindicatus هذا الشرط في تعريف المتوازيات التي ، منذ الأزمنة القديمة ، كان بعض الهندسيين قد أحلُّوه محل تعمريف إقليدس : فقالموا بأن المستقيمين على نفس المسافعة هما « متوازيان ». ولكن يلاحظ ساكشرى أن هذا التعريف الأسمى ، ظاهراً ، يخفى قضيةً تستوجب برهاناً ، لأنه يعطى خاصتين لخطما ، خاصة أنه مستقيم وخاصة أنه على نفس المسافة من خط معطى ، دون أن يثبت أن هاتين الخاصتين هما فعلاً متوافقتان ، فلا يجوز لعلم حازم منطقياً الوثوق بالحدس ، وعليه هنا البرهان على إمكان بناء خط يلبّى هذين الشرطين () .

\* \* \*

كتب جورجنسنGörgensen : « بعد أنْ كسر ليبنيتز المرآة ، رأينا ظهور عدد كبير من المحاولات لتكوين حساب منطقي . وكاف وراء هذه المحاولات رجالٌ مثل

<sup>(1)</sup> Voir L. Rougier, Les paralogismes du rationalisme, Paris, Alcan, 1920, p. 146-150.

<sup>(2)</sup> A Treatise of formal logic, vol. I, p. 82.

جاك برنسوللي (1685). وج. ا. سغنسر (1740)، وا. هـ. (1752) ، بلوكي (1759)، لامبر (1764)، هولاند (1764)، ج.ج. دارج (1764 و1776)، م. بوش (1768)، وولف (1779)، س. ميمون (1798)، بارديللي (1800) كاستيّون (1803) سمللر (1811)، تويستن (1825)، هوبسر (1829)، فيكتسوران (1835)، دروبيش (1836) وسواهم. ويضيف أن أجدر المحاولات بالأهمام هي محاولات لامبر، هولاند وكاستيّون، وبالأخص محاولة لامبر التي كان فن Venn يضعها على نفس مستوى محاولة بوول. وبالتالي فأن هذه المحاولة هي التي سنتخذها كمثال.

إن حالة جوهان هنريك لامبر (1728 -1777) فيها شيء متناقض. كتابه الأساسي في المنطق هو Neues organon الذي ظهر سنة 1764. وقبل ذلك بعشر سنوات كان قد كرَّس 6 أبحاث للميزة وللحساب المنطقي لكنه لم ير أنها جديرة بالنشر، وبالعكس، كان قد نشر في نفس الوقت الذي فيه الينوز أورغانون، بعض أبحاث وجيزة تدور حول الحساب المنطقي (١١). والحال فمن الملحوظ تماماً، إذا كانت فكرة الرياضيات الشاملة موجودة بين دفتي كتاب الينوز أورغانون، أنه لا يوجد شيء فيها عن بدايات تحققها ؛ أن أسلوب الكتاب هو أسلوب المنطق التقليدي. وكذلك من الملحوظ أن أبحاث الحساب المنطقي تبقى، بدورها، خاضعة كثيراً للبنى المدركيَّة في هذا المنطق.

أن لامبر لا يدَّعي أطلاقاً ، على منوال باكون ، أنه في كتابه النيوز أورغانون انما يجدد الأداة الأرسطوط اليسية القديمة . فالأمر عنده ليس إحلال الأساليب الأستدلالية محل الأستقراء القياسي ، وانما يرمي بعكس ذلك الى توطيد الدّقة الأستقرائية ، مستوحياً في معالجة المنطق من الفكر الرياضي ، المنظور اليه كأنه الناظم الضروري لكل منهج علمي . إن عمله الذي عانى ، من خلال وولف(ن) ،

<sup>(1)</sup> Holland-Lettre à Lambert.

<sup>(2)</sup> Notamment De universali calculi idea (et in algebram philosophicam breves annotationes, dans les Nova Acta eruditorum, 1764 et 1766.

<sup>(3)</sup> Les nouveaux essais n'ant pas été publiés qu'en 1765, un an après les neves organon.

تأثيرات ليبنيتز ، تسودُه مقاصدُ الرياضيات الشمولية . ولا يتردد ناشرُه الحديث ، هـ . و . ارندتH.W. Arndt في القول الله العمل هو أوسع تطور نظري لـ Mathesis, universalis الذي يقدّمه لنا تاريخ الفلسفة .

أن الفكرة ، ذات الأصل الديكارتي ، التي جدَّدها ليبنيتز وأوضحها ، شهدت رواجاً كبيراً في القرن الثامن عشر . وكما فعل نيوتُن بالنسبة الى الميكانيك ، إلا يمكنُ ان نعم على كل العلم صرامة ويقين الرياضيات ، أذا أستعرنا مناهجها ؟ والى أي حد تتقبل المفاهيم الغيبية والأخلاقية ذاتها معالجة كهذه ؟ إن أكاديمية برلين ، المتنبهة دائماً للمسائل الراهنة كانت قد طرحت على المباراة سنة 1763 السؤال عما : « إذا كانت الحقائق الغيبية بعامة وبخاصة المباديء الأولى في اللاهوت الطبيعي وفي الأخلاق خليقة بنفس الوضوح الذي للحقائق الرياضيَّة » ، فحاول لامبر تقديم إجابة يقف فيها موقفاً أيجابياً حاسماً .

والنيوز أورغانون ، المأخوذ بهذه الروحية ، والذي يتضمن ما نعتبره نحن اليوم جزءاً خاصاً جداً بمجال المنطق ، انما يتجاوز كثيراً المنطق ويشتمل ليس فقط على طرائقية ، بل على نظرية كاملة في العلم والمعرفة والعقل ، وهذا ما كان يسميّه الألمان في ذلك العصر Vernunftlehre . ويتضمن الكتاب أربعة أجزاء : جزء عن الديانيولوجيا Dianaiologie ويتطابق تماماً مع المضمون التقليدي للأبحاث المنطقية ؛ وجزء عن Alethiologie ويتطابق تماماً مع المضمون التقليدي للأبحاث الخطأ ؛ وعزء عن الأملام عن كثب مشروع السهات والمميزات ؛ واخيراً فنوضولوجيا ، أو نظرية المظهر التي تتضمن فصلاً طويلاً عن الأرجحية . وتظهر فيها الرياضيات الشمولية مرتبطة بنظرية للمعرفة الدوغائية والمثالية . وتفترض ان فيها الرياضيات الشمولية مرتبطة بنظرية للمعرفة الدوغائية والمثالية . وتفترض ان اللامحدودة معاً ، والصحيحة ضرورة لأن التناقض لا يمكن ظهوره الا من تعارض داخل فكرة مركبة ؛ والمسلمات المبنية على هذه الأفكار البسيطة هي في آن مباديء داخل فكرة مركبة ؛ والمسلمات المبنية على هذه الأفكار البسيطة هي في آن مباديء

<sup>(1)</sup> J. H. Lambert, philosophische schriften, vol. I. p. X.

ومرتكزات لكل المعرفة . إلا أن نزعته القبلية تعتدل بقبول ، من بين هذه المدارك الأساسية ، مدارك ذات أصل تجريبي ، تضمن بساطتها المطلقة وضوحها أيضاً . ونقول إن هذه النظرية مثالية أيضاً فها من حقيقة مستقلة كلياً عن سواها ، ومجموع الحقائق يشكّل ائتلافاً ، بينها التنافر دليل خطأ ؛ فمن يفتكر بالخطأ لا يفتكر بشيء الابأن كل خطأ ، بقدر ما هو قابل للافتكار ، يحتوي على جزء من الحقيقة ؛ وما هو قابل للافتكار بذاته بوصفه أمراً صحيحاً .

وليس لنا أن نلّح على هذه النظرية ، وانما نشير فقط على ترابطها الوحيد مع مشروعين متكافلين ، هما على صلة مباشرة أكثر مع المنطق : تكوين مميزة ، تكوين تركيبة . بعد أحصاء الأفكار البسيطة ، يجب في آن واحد ، نظراً لأن الأمرين مترابطان ، ايجاد الوسيلة لترميزها صورياً بوضوح ودقة يُوازيان وضوح ودقة الرمزية الزياضية ، كما يجب ان نحده على نيحو لا تشوبه شائبة ، القواعد التي تسمح بدمج هذه الرموز الأولية لترميز الأفكار المركبة دون خوف من أدخال التناقض عليها من جهة ، وان نحدد من جهة ثانية القواعد التي تسمح بالعمل على هذه الإشارات البسيطة أو المركبة بحيث يمكن أن نحل محل الشكوك في الاستدلال على الأشارات البسيطة أو المركبة بحيث يمكن أن نحل محل الشكوك في الاستدلال على الأفكار ، عصمة حساب قائم على الأشارات .

إذن كما قال ديكارت وليبنيتز ، يجب الأستيحاء من ممارسة الرياضيين لأجل تعميمها . والطريقة الوحيدة للتوصل الى الرياضيات الشاملة هي تعميم الأساليب الرياضية في الترميز والحساب() . ولكن بدلاً من هندسة القدماء التوليفية ، يجب استعمال تحليل المحدثين كدليل لصياغة مميزة وتركيبة شاملتين . من الواضح ان الجبر يقدم لنا تحققاً جزئياً عن ذلك . لهذا ينبغي ان نتناوله ليس كعلم خاص ، بل بوصفه موذجاً لكل منهج علمي ، فنعتبره « ليس كجبر ، بل كمميزة » نعني النظر اليه « جوهرياً كمثال لفن أشارات عام ، او بالأحرى ، كفن عام للربط بين الأشارات » . لأن إشارات الجبر « لا ترمز الى الكميّات ذاتها ، بل ترمز فقط الى متغيراتها ومتعلقاتها »(2) .

<sup>(1)</sup> N. Org., partie I, chap. 111, 127.

<sup>(2)</sup> Ibid., III, i, 35 a, 56 et 38.

إن المسألة الكبرى هي التوصل الى جعل « نظرية الشيء ونظرية الأسارات بدولَتْين . . . . فحصر نظرية الشيء في نظرية الأشارات ، انما يعني أبدال الوعي الغامض بمدارك معرفة حدسية ، بتمثل جلي وملموس للأشارات ، إن الأشارات ضرورية لنا بأطلاق لكافة المدارك التي لا يمكنها ان نجعلها واضحة بملموسات حقيقية . وبالتالي اذا كان بمكنتنا أختيار هذه الأشارات ورفعها الى نقطة من الكهال بحيث يمكن للنظرية ، للتركيب ، وللأبدال . . . الخ ، في الأشارات ان تأخذ بالأعتبار ما كان يجب تحقيقه ، بشكل آخر ، بواسطة المدارك ذاتها ، وهذا بالتحديد ما يجب علينا ان نطلبه من الأشارات ، لأن ذلك يعني ان لدينا نفس الشيء تحت الأنظار ١١٥ . فهل نتوصل الى تكوين مميّزة تلبّي هذا الشرط ، كها هو حال الجبر في ميذانه ، وتكون فضلاً عن ذلك شاملة وعالمية ، بينا ستكون كل مسألة ، مع مميزة كهذه مقرونة بتركيبة جيّدة ، قابلة للحصر في مسألة منطقية ، أي في حساب (١٥ أخيراً . ان كل هذا ، كها نرى ، يظل في خط تعاليم ليبينتز .

هذا الحساب ، كما يطوّره لامبر في «6 أبحاث حول الترميز » ، يعني استعمال أساليب الجبر في بنية مفهومية هي بنية المنطق التقليدي . ففي المقام الأول ، يركز هذا الحساب على تعريف مدرك بالنوع القريب وبالفرق النوعي ، كما في المدرسة . لنفترض انه مدرك ، فأن لاه تشير الى نوعها ، لاه الفرق ، بينا تشير «لاه و as المفترض انه مدرك ، فأن لاه تشير الى نوعها ، as الما الأنواع والمفارقات البعيدة . حسب درجة الأبتعاد . أذن سيكون تفسير المعدد ay + as = a(y + s) او ايضام ay + as = a(y + s) او ايضام ay + as = a(y + s) . ay = a - as . ay = as + as . ay = as . ay = as + as . ay = as .

<sup>(1)</sup> Ibid., 23-24.

<sup>(2)</sup> Ibid., 41-42.

<sup>(3)</sup> Sechs Versuche, I, 10 et suiv.

ان يُنظر الى المدارك بوصفها كيفيات ، وبالتالي بوصفها مدارك مفهومة .أن مدركاً ما هو تمثيلُ شيء ما في الفكر ، وان ما نتمشُّله على هذا النحو هو السيات التي بها نميَّـز مدركاً من آخر . ويسمى مدركان متقاربين عندما يكون أحدهما سمةً للآخر . وإذ يندمج مدركان إنما يشكلان قضية ، لأن المحمول في قضية هو سمة للموضوع(١١٠ . وهكذ، تُرد القضايا إلى الشكل الأسنادي ، وتدرس علاقاتها بمقتضى الصفات (2) والعلاقات نوعان: العلاقة البسيطة ratio هي سمة بها يتحدد المدرك بواسطة مدرك آخر ؛ والعلاقة المركبة relatio هي علاقة مدرك بآخـر ، كأن يكون الأول محــدداً بواسطة عدة سيات أو علاقات . إذن الـrelatio هو تركيب من rationes ؛ وينجم الـratio عن مقارنة مباشرة بين مدركين ، وتنجم الـrelatio عن مقارنة مداورة ١٤١٠ . ففي مرموزيته ، A est le N de B ، ؛ A ان تُقرأ : A A ان تُقرأ : A ان تُقرأ : A ان بتركيبات العلاقات . ولكن بالرغم عن انقياده، بهذا النَّحو ، الى الأعتراف ببعض خواص العلاقات ، فمن الواضح أن هذه العلاقات لا تهمه بذاته بقدر ما تهمُّه كوسائـل لتحـديد المدارك ، وللتوصـل بذلك الى تعريفـات . فهـو يكتـب مثـلاً + G) :: V:: (A+ C) : الصيغة (POUR G= Genuss, et V= Volkmmenheit) P:: H= S:: (P ، التي تحدّد خلاص الأنسان بوصفه الشعور ببلوغ كمال النفس والجسد والتمسّع به (4) ؛ وإنطلاقاً من ذلك يحسب متغيّرات شتّى .

تكفي هذه الدلالات الى منطلق الحسابات المنطقية عند لامبر لنظهر مدى الصعوبات التي واجهها . وهي متأتية من سببين رئيسين ؛ أولاً من المبالغة في المهاثلة بين العمليات الجبرين المنطقية . فاذا كان للأضافة وللضرب الجبريين ما يقابلهما في الأضافة والضرب المنطقيين ، فأن التطابق أقل وثوقاً فيا يتعلق بالطرح والقسمة ؛ وعلى ما يبدو يؤدي التاثل مع الأعداد السلبية الى مأزق . فبوول ، الذي

<sup>(1)</sup> Ibid., II, 1, 2, 5, 9.

<sup>(2)</sup> Da nun Verhältnisse Keine Wriklichen Begiffe sind (IV, 44).

<sup>(3)</sup> Ibid., III, 11-13.

<sup>(4)</sup> Ibid., 46.

يستعمل هو الآخر أسلوب النقل المنطقي للعمليات الجبرية ، سوف يصطدم بعقبات عائلة ، سيحاول تخطيها . ومن ثم لامبر وكل اولئك الذين تعاطوا في تلك الحقبة بالذات مع الحساب المنطقي ، أنما قاموا به على منوال ليبنيتز من وجهة فهم المدارك . أن هذه الطريقة في معالجة عمليات العقل المنطقية لها أهميتها حقاً ، ومن الممكن تفضيلها ، شرعياً ، على معالجة امتدادية ؛ والمؤسف ان هذه الطريقة هي الأقل تناسباً مع تكوين حساب ما ، هناك محاولات متجددة في أيامنا أيضاً ، لبناء منطق شكلي فهمي ، قد أكدت على دونية هذه الطريقة في معالجة المسألة .

فأذا كان مثاله في مميزة وتركيبة يظهرُ الرغبة التي يكنُّها لامبر لأحلال الجبر محل المنطق التقليدي ، فأنه كما قلنا لم يتوانَ عن عرضَ هذا المنطق في الأطار المألـوف للفكر الدركي ، بغض النظر عن بعض مساهاته الأصيلة ، لقد بقى وفياً لنظرية المدارك الأنواع الموروثة عن أرسطو ، فلاحظ صراحة على الأقل ، من حلال أستذكاره الواضح لأبحاثه عن الحساب المنطقي ، لاحظ الفرق الذي يفصل هذه الأبحاث عن الأفكار الـرياضية ، وتــوقّع احتمال ظهــور منطــق يتأرجــح من ٨٥٢٥٠ الى يذكر في هرم المدارك كيف ان المدارك الأعم تسمح بأن يذكر في هرم المدارك كيف ان المدارك الأعم تسمح بأن تنفلت من بين مزاياها الكيفيات التي تميّنز شتى أنواعها ، بحيث أنها تفتقر بقدر ما يزداد امتدادها ، يتابع على هذا النحو : « يمكن ان نلاحظ بهذه المناسبة أننا نباشر اسلوباً مختلفاً في السرياضيات ، حيث أن أعـم المدارك والقضايا هي أيضاً ذات التركيب الأغنى . فنترك فيها جميع الظروف والكميات بدون حدود ، ولكننا مع ذلك لا نغض النظر عنها ؛ وبالعكس نأخذها بأعتبارنا في الحســاب ، ولهــذا فأنَّ الصيغ العامة محدّدةً الظروف تماماً . ومن فضائل هذا الأسلوب انه يمكننا ليس فقط من تحديد أسهل لكافة الحالات الخاصة والأنواع ، بل من الوثوق أننا لم ننس شيئاً منها . ويمكننا ان نأخذ على سبيل المثال المعادلات العامة من الدرجة الثالثة ، حيث توجد عدة حالات جزئية موجزة ايجازاً عجيباً . ومن الممكن الأحتفاظ بفضل مماثل مع الكيفيات اذا كان بوسعنا أن نضمّن في مدارك الأنواع مدارك المعالم التي

<sup>(1)</sup> Exception faite pour Holland.

أنقسمت اليها الأنواع ، وتقدم لوحة عنها تضم أطراف هذا التقسيم . لكننا حتى الآن تركنا جانباً في مداركنا كل عناصرها اللامحدودة ، بينها الرياضيون يسمونها لا محدودة ، لا متناهية حتى لا تضيع عن نظرهم ، اذا جاز التعبير ، وحتى يتمكنوا من تحديدها كلها دعت الحاجة أو كلها رغبوا في ذلك » (۱) . أن نهاية المقطع توحي تماماً بالأمل ذات يوم بالتمكن من أيجاد وسيلة لكي نطبق على المدارك الأنواع الأسلوب الذي يشكل غنى وخصب الأفكار الرياضية .

وبعد هذه المحاولات وهذا الاعلان عما سيكون احدى السمات الملحوظة في المنطق المستقبلي . نعني معالجته الرياضية ؛ هاكم الآن ، في الخط التقليدي أهمم مسأهمات لامبر .

لقد تخيل تمثلاً دياغرامياً لشتى جهات القياس . لنذكر ، على سبيل المشال ، جهات الشكل الأول ، التي ستقرأها بدون صعوبة ، مع العلم بأن M تدل على الطرف الأوسط ، وC تدل على الأكبر ، وB الأصغر ، وان الخطوط المنقَّطة تشير إلى لا تناهى الأمتداد ، وهو لا تناه مميّز للقضايا الجزئية (2) :

|            | C | С |   |           |
|------------|---|---|---|-----------|
| Barbara    | М | M |   |           |
|            | В | В |   |           |
| Celarent N | M | M | C | <b></b> C |
|            | В | В |   |           |
|            |   |   |   |           |
|            |   |   |   |           |

<sup>(1)</sup> N. Org., I, ii, 110.

<sup>(2)</sup> N. Org., 1, iv, 219.

ان ما يمثل في نظر المؤلف أهمية تشكيل صوري كهذا ، هي أنه يعطينا مثالاً عها المميزة الحقيقية التي تستند الى تطابق دقيق بين الإشارة والشيء المدلول ، والتي تسمح ، دون خوف من الحفظا ، بأحلال البناءات أو العمليات على الأشياء أو على أفكارها . أن هذا التمثيل الدياغرامي البناءات او العمليات على الأشياء أو على أفكارها . أن هذا التمثيل الدياغرامي ( البياني ) يسمح ، بالتالي ، ليس فقط بالتعرف الى الجهات الصالحة وأنما يسمح أيضاً بطرد الجهات غير الصحيحة ، لأن هذه ، كها يمكننا ان نختبرها بنفسنا ، لا تترك نفسها تنبني . ان هذا يميز رمزية كهذه عن كثير سواها من أفضل الرمزيات في عالات أخرى ، مثلاً مجال النوطة الموسيقية : فهذه تدل ، على نحو دقيق تماماً ، على عالات أخرى ، مثلاً مجال النوطة الموسيقية : فهذه تدل ، على نحو دقيق تماماً ، على اشاراتها التركيبات الموسيقية المسموحة أو الممنوعة ، لا بد من الأستعانة بمعارف اشاراتها التركيبات الموسيقية اللياسات ، هو أنها لا تعطينا فقط ، على سبيل خارجية ، معارف قواعد الاختلاف او الائتلاف ( ال معطينا أيضاً كافة القضايا التي الأستناج ، القضية التي نبحث عن وضعها ، بل تعطينا أيضاً كافة القضايا التي يكن استخلاصها من العلاقات بين الأطراف الثلاثة . ومن جهة ثانية سنلاحظ انه لا ينبغي فعلاً بناء هذه النتيجة ( ال بل يكفي بناء المقدمتين لكي تظهر النتيجة على صورة بالذات .

بيد أنَّه لا بد لنا من الأعتراف ان هذا التمثل اذا كان حدسياً كافياً جداً فهو يشكو من بعض العيوب ، لا سيما من العيبين التاليين :

أولاً ، يفترض بالخطوط المنقطة ان تتدخل أيضاً بخصوص السكليات الأيجابية . فكما أشار الى ذلك لامبر ، قبل قليل ، أن الأعلام (كل A هي B ) يعني بالتأكيد ان جميع الأفراد الذين لهم صفة A يدخلون في مدرك B ، لكنه يترك بدون تجديد اذا ماكان هناك اوليس هناك افراد آخرون ، A -non ، الذين يدخلون أيضاً

<sup>(1)</sup> Ibid., III, i, 25, 29.

<sup>(2)</sup> Ibid., I, iv, 222 et III, i, 60.

<sup>(3)</sup> N. Org., I, iv, 181.

في هذا المدرك بالذات ، أو بعبارة أخرى ، اذا كان القول (كل A هي B ) هو قول قابل للتبدل ، اذ ان الوصلة تدل حينئذ على تعادل (كما في القول مثلاً كل المثلثات ذات اضلاع ثلاثة ) . بحيث انه يجب لتبيان هذا اللاتناهي ، تمثيل القول المذكور كما يلى :

....B —————B.... A —————A

والحال لم يعد لامبر يتبّع هذه القاعدة ، الحاذقة تماماً ، في بياناته القياسية فهي بالتالي من شأنها أن تجعل هذه الرسوم البيانية ممتنعة لأنه في Barbara مثلاً يجب تنقيط الخط الأولى ( الكبرى الكلية الأيجابية ) والخيط الثاني ( الصغرى الكلية الأيجابية ) :

الأمر الذي يجعل لا محدوداً أمتداد الطرف الأوسط ولا يستبعد الحالة حيث ، أمتداده بتجاوز أمتداده ، يمكن لـ B ، مع وجود M ، ان تتجاوز يميناً أو يساراً الحدود التي وضعها لها رسُمنا عشوائياً ، وبالتالي يمكن ان لا تكون C .

ثم تظهر صعوبات عندما ننتقل الى الأشكال الأخرى . اليكم مثلاً كيف يرسم شكا, Darapti :

.... C — — C.... .... M — — M.... B — — B

من الواضح أنَّ تمثيل الصغرى ، كل M هي B ، ليس كافياً هنا . فإما يجب قلبُ معنى العلاقة لنقرأ M تحتM : وهذا مناقض لحدس العلاقة ، دون ان يظهر شيء ما في الشكل ولا في النص ، يُنذر بهذا الأنقلاب . واما يجب تحويل الصغرى فنستبدل بالقول ( كل M هي M ) بالقول ( بعض M هي M ) ، وهذا ما تسمح به في

الواقع قراءة الرسم: ولكن عندئذ لا نعود امام Darapti ، لأن الصغرى من جهة تبطل ان تكون كلية ، ولأنه من جهة ثانية مع انتقال الطرف الأوسط ، لا يعود القياس منتمياً إلى الشكل الثالث ليعود الى الأول . اذن ليس فقط هذا اله : Darij المزعوم يمكن خفضه الى Darij ، بل انه فعلاً مخفوض إلى Darij الذي يستعر منه شكله .

وفضلاً عن هذا التصوير لشتى الجهات القياسية ، يجب الاعتراف بالتحليل الذي أجراه لامبر حول خصوصية كل من الأشكال الأربعة . اننا نعرف العقيدة السلفية ، فالشكل الأول عميز ، انه «كامل» ، كها يقول أرسطو ؛ والوسطويون يبرّرون تفوّقه بجعلهم كل قياس يقوم بوجه عام ، على ما هو حقاً مبدأ الشكل الأول ، نعني على وضوح Dictum de amni et nullo . الأمر الذي لا يمنع أنها أمكن من زوايا أخرى أعتبار الأشكال المختلفة بوصفها أشكال متعادلة ، بمعنى أنها لا تترك نفسها فقط تنخفض كلها الى الشكل الأول ، ولكن كها قال أرسطو ، فأن هذه الحصرية هي حصرية طردية أيضاً . وبدون الشك في هذه الحصرية ولا في الحد الدقيق لـ المنتخلص من كل الدقيق لـ Dictum de amni من كل شكل من الأشكال الأخرى ، المبدأ الأصلي الذي يفترضه مسبقاً ومباشرة ، وان يحدد في الآن ذاته ما هي الوظيفة الخاصة بكل شكل منها (١) .

لناخذ مشلاً الشكل الثاني . ليس من الوارد فيه الاستنتاج من النوع الى الجنس . فدورُه هو فصل الموضوعين عن بعضها لأنها مختلفان بخواصها . ان استنتاجه ، السلبي دائماً ، يتناول الفرق بين الاشياء . إن شكلاً يتلاءم اذن تلاؤماً صحيحاً مع الحالات حيث لا يجوز لشيئين ان يُخلطا ، وهو يساعدُنا بوضوح على أجتناب هذا الخلط ، إن فحص جميع الاشكال يقود لامبر الى استخلاص المبدأ الخاص بكل شكل :

الشكل الأول: Dictum de Omni et nullo . ما يصلح لكل الـ A ، يصلح لكل . A

الشكل الثاني : Dictum de exemplo . عندما نجد في الـ A ما هي B ، عندئذ يمكن القول انه يوجد بعض A هي A .

الشكل الثالث : Dictum de reciproco . اذا لم تكن أية A هي B ، B هي B مندئذ توجد بعض B التي تكون B أو لا تكون .

إن هذا التحديد لخصوصية الأشكال الأربعة يدل على الأستعمال العادي لكل منها . لا شك ان البرهان على حصريَّتها المتبادلة يتركنا في حالة معينة ، أحراراً في أختيار أي منها ؛ ولكن التعرف من بين كل هذه الخيارات الممكنة والمنتاجة أيضاً ، الى الخيار الطبيعي أكثر من سواه ، هو مسألة أخرى تماماً . لنأخذ مثلاً تبرير النتيجة التالية : هناك حجارة تجتذب الحديد . من الواضح هنا ان الطريقة العادية جداً هي الحكم بموجب المثل ، فنذكر الحالة التي يكون فيها الحجر جاذباً للحديد . سنقيس اذن حسب الشكل الثالث: المغناطيس يجذب الحديد، ويما ان المغناطيس حجر ، إذن . . . ؟ صحيح انه يمكن البرهان على نفس القضية بطريقة منطقية حازمة جداً وذلك بخفض هذا الـDarapti اليDarii بقلب الصغرى: المغناطيس يجذب الحديد ، والحال بعض الحجارة هي مغناطيسية ، إذن . . . . ؛ ولكن الصغرى يكون فيها عندئذ شيء ما غير مألوف ؛ لأنها توحى انه يجب علينا ، لكى نملك الحق في طرحها ، ان نكون مسبقاً قد فحصنا كل الحجارة التي تعرض علينا لنتأكد انه يوجد بينها مغناطيس ؛ بينا حين نقول إن المغناطيس هو حجر ، انما نقدم قضية لا تعرَّضنا معرفتها لمتاعب كهذه . كذلك اذا كان علينا القول ما من دائرة مربعة ، فأننا عادة نحكم ، تعاكسياً ، في الشكل الثاني ؛ ما من مربع مستدير ، والحال فأن كل دائرة مستديرة ، أذن . . .

بعد القياسات التقريرية ، ينتقل لامبر الى الأستدلالات التي يسميها استدلالات مركبة : شرطية ، وصلية ، معاندة ، مردودة الى الشكل القياسي . إن الفرق بين القضايا التقريرية والظنّية ( الشرطية ) ليست إلا مسألة لغة . أننا نعطى

لقضية ما الشكل الظني عندما لا تقدم لنا اللغة كلمة تعبّر عن الشرط المقرون بالموضوع ؛ ولكن عندما نملك كلمة كهذه ، أنما نعبّر عن نفس القضية بشكل تقريري ، مثلاً ؛ في كل مثلث متساوي الأضلاع ، تكون الزوايا متساوية فيا بينها . وبالعكس ، كل تحديد للموضوع في قضية تقريرية يمكن تحويله الى شرط : اذا كان لمثلث ثلاثة أضلاع متساوية تكون له ثلاث زوايا متساوية (۱۱) . وفي القضايا الوصلية والمعاندة ، يدرس لامبر بشكل خاص الحالة ، عندما تدخل هذه القضايا في قياس ، حيث يكون الطرف الأوسط مركباً ، اما ناجماً عن وصل ، واما عن فصل في قياس ، حيث يكون الطرف الأوسط مركباً ، اما ناجماً عن وصل ، واما عن فصل (حصري) للأطراف البسيطة ، فيحصي سبعة أشكال اولية للقياسات هذه التي يبتكر لها اصطلاحات : Caspida, Serpide, et ) بالمقارنة مع Barbara ويتكر لها اصطلاحات : Barbara ، بالمقارنة مع Barbara )

لم يدفع علم القياس حتى نظرية القياسات الجهوية . إلاّ أنه يجدها جزئياً ، لدى معالجته الأرجحيّة (3) وهي إمكانية مكمّمة عددياً ، وهنا يتكلم مجدداً كرياضية . فهو اذ يسير على الطريق التي رسمها لبينيتز ، واذ يتشجع من ازدهار حساب الأرجحيّات ، انما يدرس حالة القياسات التي لا تؤدي الا لنتيجة مشوىة بالشبهة . فمن أين تأتي الشبهة ؟ من كون الطرف الأوسط ، في المقدمات ، غير عدد كفايةً . فنحن نعرف لهن اللا تحديد هو سمة القضايا الجزئية الكلاسيكية . من هنا القاعدة : ان مقدمتين جزئيتين لا يؤديان الى نتيجة . فمن ( بعض A هي B ) و ( بعض A هي C ) و لكن اذا ألغينا هذا اللاتحديد في الجزئيات مشيرين ، بكسر ، الى علاقة الأحوال حيث يمكن المحمول ان يُعزى الى الموضوع ، مع علاقة الأحوال حيث لا يمكن ذلك ، فعند ثلا لمرتفع الحصر المتعلق بدمج المقدمتين الجزئيتين ، لأنه يبطل بالنسبة اليها اللاتحديد الكامل الذي كان يلحق بها . ومثال ذلك ان القياس التالي مِنتاج تماماً :

(1) lbid., I, iii, 132.

<sup>(2)</sup> Ibid., I, v, 280 et suiv.

<sup>(3)</sup> Ibid., IV, v.

3 A هي B C A A 2 A S C 3 هي B

ان استنتاجاً كهذا صحيح ، لأن  $\frac{2}{3}$   $\Rightarrow$  ، وانه يوجد على الأقل 5 من الـA ، هي في الآن ذاته  $\frac{5}{12}$  . وهذا الأستنتاج ليس محتملاً وحسب ، بل هو موثوق ، وان كان نسبياً غير محدّد كها هو حال كل قضية جزئية .

لنفترض الآن انبه لدينا ، مع نفس الكبرى ، القضية الجنزئية C هي A ، كصغرى . فأننا لا نعود قادرين على ان نستنتج منها شيئاً بيقين ، لأنه شيء يدلنا ما إذا كان الفرد C يقع في الـ A التي هي B ، أو تلك التي ليست كذلك . ولكن يمكننا على الأقل استخلاص نتيجة محتملة : هناك خطواحد على أربعة لكي تكون C هي على الأقل استخلاص نتيجة محتملة : هناك خطواحد على أربعة لكي تكون B . وفي هذه المرة ، فأن الكسر سيضر ليس فقط بأحد الأطراف ، بل بالوصلة ،

B . وفي هده اسره . . . .
وسيسجل درجة أرجعية النتيجة :
B A A 3
A C 4
B هي B C 4

وان استنتاجاً مماثـلاً سيكون صحيحاً أيضاً اذا كانـت الصغــرى كليَّـة او خصوصية ــ بدلاً من ان تكون جزئية ـ :

 B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

وإذْ ندمج الكسور التي تتناول امتداد الأطراف وتلك التي ، بتناولها الوصلة ، نشير الى احتال قضية ما ، سنحصل على قياس كالتالي :

| В | هي              | A | 3                       |     |
|---|-----------------|---|-------------------------|-----|
| A | هي              | С | $\frac{\frac{4}{2}}{3}$ |     |
| В | مي $rac{3}{4}$ | С | $\frac{2}{3}$           | اذن |

لنَاخذ الآن الحالة حيث تكون المقدمات ذاتها متعينة في احتمال . والحال فأن رجحان الاستنتاج هو حصيلة رجحان المقدمات :

واذا كان الطرف الأوسطذاته متعيناً في كسر ، فأن أرجحيته الأستنتاج تنخفض بنفس المقدار ، كما في المثل :

: مثلاً ، مثلاً على شتى الأشكال ، مثلاً : Darapti Camesters

C هي 4 كل الـ A عي 5 ما من 2 C هي 5 عي 6 كل الـ B هي 5 عي 5 عي 1 اذن ما من 2 C هي 8 هي 1 عيض الـ 2 قي 8 هي 8 اذن ما من 2 مي ميداً جداً بالحسابات القائمة على هذه الأسس .

وبالنسبة الى عالم المنطق ، يبقى اسم Léonard Euler (1783-1707) مرتبطاً ببعض التمثل البياني لأشكال القياس ، وبذلك احتل مكانة متواضعة ، في الحقيقة ، في تاريخ المنطق . إن التأويل المتوسّع للمدارك يوحي طبعاً بأن نتمثلها على امتداد هندسي . ونذكر ان ليبنيتز قد تنبّه لذلك ، فكان قد تمثل ، بين رسوم بيانية أخرى ، القياسات عن طريق تداخل الدوائر . الا أن مخطوطة ليبنيتز كانت لا تزال مختفية في مكتبة هانوفر ، بحيث ان تسمية « دوائر أولر » المألوفة ، ليست تسمية عالية من الصحة تماماً ، ذاك لأن اولر كان قد اكتشفها بنفسه . ففي رسائله الى اميرة المانيا ، المنشورة أولاً في سان بطرسبرغ ، في ثلاثة مجلدات ما بين 1768 و 1772 ، ثم في باريس ما بين 1787 و 1789 . يعرض على منواله المفاهيم الأساسية في المنطق (١) ، مستنداً إلى هذا التمثل الهندسي ، الذي يبر ر استعاله على النحو الشكل الذي نعطيها أيّاه ) ، مؤهلة كثيراً تسهيل تأملاتنا في هذه المادة ، ولتيسير الكشف لنا عن كل الأسرار التي يتباهون بها في المنطق ، والتي يبرهنون عليها بعناء الكشف لنا عن كل الأسرار التي يتباهون بها في المنطق ، والتي يبرهنون عليها بعناء كبير ، بينا يقفز كل شيء امام ناظرنا ، بواسطة هذه الأشكال والصور » (١٠) .

أولاً يُرمز بداثرة الى كل من طرفي قضية ما . بالنسبة الى الكليات ، فأن الدائرة A التي ترمز الى الموضوع هي داخل الدائرة B في حال الأيجاب ، وخارجها في حال السلب . وبالنسبة الى الخصوصيات ، حيث تتقاطع الدائرتان ، تظهر صعوبة في السلب . وبالنسبة والسلب : ويعالج أولر ذلك بوضع حرف A في حال الأيجاب في التمييز بين الأيجاب والسلب : ويعالج أولر ذلك بوضع حرف A

<sup>(1) 2°</sup> partie, lettre 34-40; Voir lettres 35 et 36-éd. COURNOT, vol. 1, Paris, Hachette, 1842.

<sup>(1)</sup> Lettre 35, début; p. 412.

جزء الدائرة الذي يتقاطع مع B ، وبوضعه في حال السلب في الجزء الموجود خارج

(A) B) (A) B

ان هذا « الشعار » ، في لغة اولر ، هذا الرمز للخصوصية يظل مع ذلك ناقصاً ، لأنه يعني أنه يعطي لـ بعض معنى حصرياً لا يملكه في النظرية ، حيث ان بعض A هو B .

أنطلاقاً من ذلك ، اذ يتصور أولر على التوالي الأحتالات الأربعة بالنسبة الى الكبرى ( الكلية أو الجزئية ، وفي كل حالة الأيجابية والسلبية ) ، أنما يبيّن أشكال القياسات الصالحة لكل منها حسب شتى التراكيب المكنة بين دوائر ثلاث يرمز كل منها إلى أحدى الأطراف الثلاثة ، في عد منها عشرين ، لكنه يلاحظ ان أثنين هما نفس الشيء ، بحيث يبقى 19 شكلاً مختلفاً « تقفز صحتها الى العيان » دون برهان أخر ، منذ أن "نقبل هذين المبدئين الواضحين حدسياً : كل ما هو في المضمون موجود أيضاً في المضامن ، و : كل ما هو خارج المضامن هو أيضاً خارج المضمون بين أن هذه الأشكال الـ 19 تتوافق مع الـ 19 جهة المعترف تقليدياً بصلاحها في الأشكال الأربعة . أن التواق بين الجدولين اللذين يوردهما ، لا يبدو مع ذلك بدون بعض المصاعب . فهناك أولاً تضايق من واقع أولر ظن آنه من المستحسن أستعمال حروف مختلفة للجدولين . وتقل المضايقة لوكان صحيحاً ، كما يعلن ، أن « كل الفرق يكمن في كوني أستعمل هنا حروف P, Q, M بدلاً من حروف P, Q, M بناين على نحو عشوائي جداً في الظاهر بين تشكيل فأن النعر والأوسط بشكل منتظم ،

 <sup>(1)</sup> سنلاحظان أولر سيرُّد خطأ علاقة التضمين A > B الى علاقة التضمين A ≥ B . التي تلعب دورها في نظرية القياس .

<sup>(2)</sup> Lettre 38, fin; p. 432.

وآخر ، الأمر الذي يعين ، في غياب مطابقة منتظمة بين نظامي الحروف ، أنه من الصعب قراءة الأرقام . وهناك صعوبة أخرى . أقل خارجية ، قوامها عندما تكون أحدى المقدمتين مبدولة فقط ، كها هو الحال بالنسبة إلى E و I ، أنْ يُلحق أولر التعبيرين ويربطهها بحيث أن الشكل نفسه يتطابق على نحو غامض مع الشكلين ، وهناك مضايقة أخيرة مؤدّاها لا تحديد الخصوصية ، في حين أن التشكيل الهندسي يفرض عليها تحديداً معيناً ؛ الأمر الذي يوجب ، عندما تدخل قضية كهذه في قياس ، وصل عدة تشكيلات محتملة ، سيكون علينا أن نختار بينها ، أن أمثلة ثلاثة ستكفي لكي يؤدي فحصها العادي إلى توضيح فهم النظرية ، ولكنها تكشف مصاعبها في الآن ذاته :

|                |   |      |   |              | -         |
|----------------|---|------|---|--------------|-----------|
|                | В | هي   | Α | کل           |           |
| _              | Α | هي   | С | والحال ، كل  | Barbara   |
| © ( <b>3</b> ) | В | هي   | С | اذن کل       |           |
|                | В | هـي  | A | کل           |           |
| اوما من B هي C | Α | هي   | С | والحال ما من | Camestres |
|                | В | هـي  | С | اذن ما من    |           |
|                | В | هي   | A | ما من        |           |
| او بعض A هي C  | A | هي   | С | والحال ، بعض | Ferio     |
|                | В | ليست | С | اذن بعض      |           |



لا يجوز لأستعمال هذه الرمزية الهندسية ان يثير اوهاماً اطلاقاً: فالمنطقُ عند أولر لم يصبح رياضياً مع ذلك . هناك مفارقة في العرض . ومن حيث الجوهر ، يتمسك أولر بالتعليم التقليدي ، فلا يستطيع ، مثلاً ، تصوراً القضايا الظنَّية تصوراً آخر إلا بوصفها قضايا إسنادية مضاعفة ، من شاكلة إذا A هي B ، والحال هي D ، مع أربع أطراف بالنسبة الى كبرى القياس الظنَّي . ويعتقد أنه مهما تغايرت عباراتها ، فأن جميع الاستدلالات المنتاجة ، بما في ذلك استدلالات الرياضيات ، يمكن ردَّها الى القياسات . « أن جميع الأستدلالات التي نبرهن بها على كثير من الحقائق في الهندسة تقبل الأنحصار في قياسات شكلية . والحال ليس من الضروري ان تكون استدلالاتنا مقترحة دائماً على شاكلة قياسات ، شرط ان يبقى الأساس ان تكون استدلالاتنا مقترحة دائماً على شاكلة قياسات ، شرط ان يبقى الأساس ثابتاً ؛ ففي الخطاب وحين نكتب نميل الى استعمال الشكل القياسي » (1) .

إن البحث في الجدلية العقلانية ، لجوزيف جرجون J. (1771 -1859) Gergonne كان يبدو أمراً فاضحاً جداً في عصره ، حين ظهوره في دورية (2) خصَّصة للرياضيات . كتب جرجون : الى الذين سيندهشون من أمره « أقدم لهم أولاً تبريري بأن العلوم الدقيقة هي ، في حقيقة القول، الوحيدة التي تستعمل فيها اساليب الجدلية العقلانية استعالاً حازماً ؛ وأقدم لهم ثانياً قولي ان العقيدة التي أعرضها . وبالأخص الشكل الذي ترتديه ، لا يمكن ان يدركها تماماً إلا هندسيون ، أو على الأقل اولئك الذين يملكون روحية هندسية ١٤٥٥ . ونجد عنده ، على شكل آخر لا يزال خجولاً ، فكرة منطق رمزي يسمح بأبدال الاستدلال بحساب اعمى . « اننا نكر ر بدون انقطاع انه لا يجوز الاستدلال الا على أغراض بيس عندنا صورة واضحة عنها ؛ ومع ذلك فلا شيء أشد بطلاناً . فبالتالي

<sup>(1)</sup> Lettre 37; p. 426.

<sup>(2)</sup> Annales de mathématiques pures et appliquées (Annales de Gergonne), t. VII, Nimes, 1816-1817, p. 189-228.

<sup>(3)</sup> p. 191.

نستدل بواسطة الكلمات ، مثلما نحسب في الجبر بواسطة الحروف ؛ وكما يمكن ان نجري بدقة حساباً جبرياً دون ان نشك فقط بدلالة الرموز التي نعمل عليها ، يكننا بالمثل ان نواصل استدلالاً دون ان نعرف اطلاقاً دلالة الأطراف التي يُعبَّرُ عنه فيها ، او دون ان نفتكر بذلك اطلاقاً ، اذا كنا نعرفها . . . ومما لا شك انه من الضروري أن نعرف جيّداً الأفكار التي نريد أنْ نشكل حولها حكماً مباشراً ؛ ولكن هذا ليس ضرورياً قطعاً لاستخلاص حكم من افكار أخرى » . و« لا يجوز أبداً أن يغيب عن ناظرنا ان ذروة الكمال في المناهج هي تزويدنا بوسائل التوصل آلياً ، وبدون الأستعانة بأي نوع أستدلالي ، الى الهدف الذي نريد بلوغه ١١٤ .

الا ان تصريحات كهذه ، عند جرجون ، ليس لها الا مدى متواضع ، اذا حكمنا على ذلك من حيث الطريقة التي يتمثلها بها . فهو اذ ينطلق من فكرة أصيلة ، يمكن أستعمالها أساساً لتكوين منطق أصناف متحرر من ربقة أرسطو ، إنما يستعملها في الواقع لكي يلتحق بتعاليم المنطق التقليدي ويبررها ، من هنا ، من بعد الأهمام الذي يثيره كلامه الأول ، الخيبة النسبية التي نشعر بها حين نرى أستعماله لفكرته الأصيلة .

صحيح انها عادية فكرة تأويل هندسي لأمتداد المدارك . لكنها استعملت حتى ذلك الحين ، عند ليبنيتز وعند أولر ، لأيجاد تصور هندسي للأستدلالات حسب غتلف انواع القضايا الأولية ، المعترف بها أولا بمقتضى أستعهالات اللغة . وبعكس ذلك ينطلق جرجون ، كهندسي ، من مختلف العلاقات الوضعية الممكنة بين شكلين مسطحين ، دائرتين مثلاً ، ليطبع عليهها شتى العلاقات الممكنة ، في قضية بسيطة ، بين الفكرتين التي تجمعهها ، الأولى كموضوع ، الأخرى كمحمول . انه يصل هكذا إلى توزيع للقضايا البسيطة يختلف بشكل ملموس عن التوزيع المستعمل حسب الكمية والنوعية . لأنه يتضمن خمس قضايا ، كلها اجابية .

لنَاخذ العلاقات بين دائرتين في مسطّع ، تظهر أربع حالات ، تتضاعف فيها الحالة الرابعة ، وأما بالنسبة الى الأمتداد فهناك فكرتان متضامنتان. وبالتالي يمكن

(1) p. 211, note et 215, note.

لفكرتين ، شيمة دائرتين ، ان تكون كلياً احداهما خارج الأخرى ، مثل البولوني والأسباني ، او ترمومتر وميكر وسكوب ؛ فأما ان تتقاطع مشل كهل وطبيب ، أو ظريف وعالم ؛ واما أن تتظابق تماماً مثل باتاف وهولندي ، أو بالا ومنيرفا ؛ أو أخيراً يمكن لأحداهما ان تكون متضمنة كلياً في الأخرى ، مثل فرنسي وأوروبي ، أو نحات وفننان ؛ انما في هذه الحالة الأخيرة ، لم تعد العلاقة طردية كما في الحالات الثلاث الأولى ، بحيث يجب التمييز بين متضمناً في وبين يتضمن . ونحصل في النهاية على أولى ، بحيث يجب التمييز بين متضمناً في وبين يتضمن . ونحصل في النهاية على خس علاقات أساسية تحدده خمسة أصناف أساسية من المقدمات البسيطة . ويمكننا ان نسميها ، على التوالي ، H (خارج عن ) ، X ( تقاطع ) ، I ( تماهي ) ، I ( متضمن في ، تضمين مباشر ) و ( يتضمن ، تضمين عكسي ) . I ( وكها انه من الممتنع تصور أنواع أخرى من الأوضاع المتوالية ، بين دائرتين تقعان على نفس المستوى ، سوى الأوضاع التي أشرنا اليها ، كذلك يجب ان يكون ممتنعاً ، بين المستوى ، سوى الأوضاع التي أشرنا اليها ، كذلك يجب ان يكون ممتنعاً ، بين فكرتين ، تصور علاقات أخرى للأمتداد سوى تلك التي عرقنا بها I ( ) . اذن النظام الذي نتوصل اليه على هذا النحو هو نظام كامل ، اطرافه واسعة جماعياً .

لكن ، فضلاً عن ذلك ، أطراف متنافية طردياً بدون أي تطابق . ومن هذه الجهة ، يعتبر النظام الجديد أفضل من نظام القضايا الأربع الكلاسيكي ، حيث تتقاطع الجزئيتان ، وحيث انها بالأضافة ، تتضمن كل منها الكلية من ذات النوعية ، فينجم عن ذلك ان النظام الجديد أفضل تحديداً من القديم ، حيث ان القضايا الأخرى ، ما عدا الكلية السلبية التي تتطابق تماماً مع النفي الطردي ، هي قضايا متعددة : فالكلية الأيجابية يمكن ان تعني إما التضمين ، اما الماهية ؛ والجزئية الأيجابية اما المتقاطع ، اما الماهية ، اما التضمين المباشر او المداور ، وأخيراً يمكن للجزئية السلبية ان تعني اما التنافي الطردي ، اما التقاطع ، وإما التضمين المجزئية السلبية ان تعني اما التنافي الطردي ، اما التقاطع ، وإما التضمين العكسي . يضاف الى ذلك ان هذا النظام الأمتدادي الصرف يتوقف عن التأرجح ، كالنظام التقليدي ، بين أعتبار الأمتداد وأعتبار الفهم ، ويجد نفسه هكذا متكيفاً تماماً م حاجات منطق الأصناف .

(1) p. 194.

وهو يتميز ، أخيراً ، من حيث ارتكازه على الحدس الهندسي بدلاً من أستيحاء تحليل الخطاب ، بأنه قد تحرَّر كلياً من عبوديات اللغة المستعملة . أن جرجون يعترف صراحة بهذه الميزة الأخيرة: « لا توجد أية لغة تعبُّ فيها قضية تعبيراً واضحاً وحصرياً عن الحالة التي يكون فيها الطرفان المكونان لها ، بين الحالات الخمس ؛ ان لغة كهذه ، اذا وجدت ، ستكون أوضح من لغاتنا ؛ سيكون لها خمس أنواع من القضايا ؛ وسيكون جدلمًا مختلفاً تماماً عن جدل لغاتنا ، إنما ، بدلاً من أن يُرى في ذلك دعوةً لبناء هذه اللغة المصطنعة ، ومعها بناء هذا « الجدل العقلاني ، ، يكتفي جرجون بتسجيل أسفه على هذا الاختلاف بين أسس هذا الجدل الجديد والأستعمالات اللغوية . ان كل ما ينكُّب عليه الآن هو اكتشاف قوانين التعارض التقليدية ، قوانين التحول والقياس ، فقط مع بعض الفروقات الصغيرة التبي لا تتجاوز ، بالنسبة الى القياس ، تلك التي عرفتُها النظرية عبر القرون . ان بحثه عن الجدل العقلاني قصير جداً . كتب برانشفيغ : « في الواقع عندما سجل جرجون نقاط التوافق بين حسابه للمثلثات وبين المنطق التقليدي ، بدا أنَّ بحثه قد استنفد غرضه ١٤٥٠ . وآخر كلمات بحثه تسجل في الواقع نوعاً من هبوط العزيمة امام فكرة مشروع أوسع : « ان ما سبق يقدم نظرية كاملة لأوالية الأستدلال ، اذا لم نستعمل ابداً في الخطاب سوى قضايا بسيطة ؛ ولكن للأسف تستعمل لغائثنا عدة أنواع أخرى منها ؛ ويبدو أيضاً من الصعب ان نخفض عددها ، او ان نقدم نظرية تشمل . كل التي يمكن أستعمالها »(د).

أخيراً ، لا شك من جهة ثانية أنه يجب البحث خارج هذا المبحث المنطقي الذي مها كان مبدؤه صحيحاً ومفيداً ، عها ترك آثاراً من فكر جرجون في منطقنا المعاصر . ففي بحث عن نظرية الحدود ، ظهر في حوليات الرياضيات ، بالذات ،

<sup>(1)</sup> p. 199, note.

<sup>(2)</sup> Les Etapes, 219, p. 373. Aussi J. A. Faris, «The Gergonne relations», Journal of Symbolic logic, 1955, p. 207-231.

<sup>(3)</sup> p. 228.

<sup>(4) 1818,</sup> p. 1-35.

أدخل مفهوم التعريف الضمني ، قاصداً بذلك الحالة حيث يوجد معنى طرف محدوداً ، وفقاً لاستعماله في قضية او عدة قضايا . لاحظ: « اذا كانت جملة تتضمن كلمة واحدة ذات دلالة مجهولة ، فأن الأعلام بهذه الجملة سيكون كافياً لكشف قيمته لنا . فأذا قيل : مثلاً ، لشخص ما يعرف تماماً كلمتي مثلث ومضلَّع رباعي ، لكنه لم يسمع أبداً بكلمة خط الزاوية ، وإن كلاً من الخطين في مضلَّع رباعي يقسمه ألى مثلثين ، فسوف يدرك على الفور ما هو خط الزاوية ، وسوف يدرك على نحو أفضل انه هنا الخط الوحيد الذي يمكنه ان يقسم المضلع الرباعي الى مثلثات ، ان هذه الأنواع من الجمل التي تعطي هنا مغزى أحدى الكلَّمات التي تتركب منها ، بواسطة الدلالة المعروفة للكلمات الأخرى ، يمكن ان تسمى تعريفات ضمنية ، مقابل التعريفات العادية ، التي يمكن تسميتها تعريفات صريحة x1x . ان هذا المفهوم سيرتدي أهمية خاصة عنده في آخر العصر سترتدي النظريات الأستقراثية الشكل البديهي ، حيث يوجد معنى الأطراف الأخرى ، غير المحدودة صراحة ، محدوداً ضمناً بالعلاقات المعلنة بين القضايا الأولى . صحيح عندئذ ان مجمل الأطراف الأولى هو الذي نجده محدداً بقوة ؛ يضاف الى ذلك انه يحدث عادة خلافاً للمثال الأولي الوارد اعلَّاه ، أن لا يكون هذا المعنى محدوداً الا على نحو التباسي ، اذ ان نفس نظام المسلمات يتقبل بشكل عام عدة تأويلات . والحال ، حتى قبل التكلم على المصادرات ، كانت أمكانية تأويل مزدوج لنفس مجموعة القضايا قد أثـارت حفيظة بعض الرياضيين ، وذلك في الحالة الخاصة حيث يمكن لطرفي نظرية أن يكونا متبادلين دون ان تتبدل الحقيقة ؛ وبشكل واضح كان جرجون ، وهو يستلهم اعمال Pancelet ، قد شدَّد على حالات كهذه من الثنائية . وهكذا سنة 1826 ، عرض في نفس الحوليات جزءاً من الهندسة ، فكتبه على عامودين حيث ان القضايا من الشيال الى اليمين لا تختلف الا بتبدُّل بعض أطرافها . ولقد يسرَّت تعددية التأويلات هذه التفريق ، الهام جداً في الشكلانية المعاصرة ، بين البنية المجردة في نظام استقرائي ترميزي وبين الدلالات الملموسة التي يتقبلها هذا النظام ؛ وهذا

- - - ,

التفريق كما نذكر ، لم يدركه لبينيتز الا جزئياً ؛ كذلك فأن Boole كما سنرى لن يصل الى هذه النتائج . اذن من المفيد التذكير مع رياضي الماني (١) انه « اذا كنا نعرف كيف نعطي لأفكارنا شكلاً انعكاساً ومثنوياً ، فأن الفضل في ذلك يعود الى جرجون وبونسليه » .

米

\* \*

ومن المؤكد اننا مع برنار بولزانوBernard Bolzano (1781-1848) الرياضي واللاهوتي ، نغادر مجال المنطق الكلاسيكي لندخل في ملابس المنطق المعاصر .

فعندما ظهر كتابه الضخم Vissenschaftslehre سنة 1837 لم يسترع الأنتباه إطلاقاً. وفي أيامنا أكتشف فيه ، بنظرة أستر جاعية ، عدد من الأفكار التي تظهره كأقرب ما يكون الى مفاهيمنا المنطقية الراهنة من أعمال المؤلفين الذين أتينا على ذكرهم ، حتى أنه من بعض الزوايا أقرب الينا من أعمال بوول ، الذي لا يشبهه بولزانو أبداً ، بينا يمكننا ان نجد بسهولة شبهاً كبيراً بين فكره وفكر الرائد الحقيقي للمنطق المعاصر . فهو مثل Frege فريج يقترح على نفسه مهمة تجديد المنطق بحيث يتكيف مع متطلبات عرض علمي حقاً للرياضيات ، وهو يلح مثله بقوة على موضوعية القوانين الرياضية ـ المنطقية ، وهو مثله أخيراً يخصص جزءاً هاماً من تنظيراته لقضايا تعود الى ما نسميه اليوم علم قواعد المنطق .

قصدُه ليس ابداً جبرنة المنطق ، ودمجه في الرياضيات كفصل من فصوله وبعيد عن الحاقه بالرياضيات ، يريد على العكس ان يجعله اكثر استعداداً لحمَّل البناءِ الرياضي . ولهذا ينبغي في آن تجديد المنطق واعادة توزيع مجمل العلوم الرياضية ، ان ارادة تجديد المنطق ملحوظة في العنوان الفرعي لكتابه : « مبحث في عرض للمنطق مفصل وجديد الى حد بعيد » . لكن هذا التجديد للمنطق ليست عنده

<sup>(1)</sup> SCHONFLIES; cité dans l'Histoire de la science de l'Encyclopédie de la pléiade, Paris, Gallimard, 1957, p. 664.

<sup>(2)</sup> Réimprimée à Leipzig, Felix Meiner, 1929-1931.

سوى وسيلة لمشروع اكبر هو مشروع كل حياته العلمية ، نعني اعادة بناء كل الرياضيات المعاصرة على قواعد متجددة . ويشهد على أهتمامه المبكر بمسألة اساس الرياضيات ، اطروحته للدكتوراه ثم كتابه العلمي الأول بعنـوان « مساهمــة في عرض السرياضيات على أسس افضل ١١١١ . وحتى قبل ان يكتمل كتاب Wissenschaftslehre الذي تقوم ثلاثة أجزاء منه فقط على المنطق ، بينا تدور الأجزاء الثلاثة الأخيرة حوَّل نظرية المعرفة بعامة ، والجدال . وأخيراً نظرية العلم بحصر المعنى ؛ نجده يكرّس العشرين سنة الأخيرة من حياته لمشروع لا يخفي ، إن لم يكن في قصده فعلى الأقل في مضمونه ، ما ستكون عليه الـ Bourbaki . أن هذا المشر وع Grössenlehre الذي لم يحقـق منـه الا بعض الأجـزاء ، كان موضوعـاً كموسوعة منهجية للمعرفة الرياضية في عصره. وكما يشير عنوانها فإن الرياضيات ينظر اليها بوصفها علم الكم ، ولكن الكم مقصود فيها على نحو واسع جداً ، مشتملاً على كل ما يدخل في نطاق العلاقة العامة ≥ ؛ ان x هو كمية ، اذا كان هناك y مثل  $x \le y$  أو  $x \le y$  . وإن المخطط العام يشتمل على ثلاثة أجزاء : نظرية الكم بوجه عام ؛ الكم المحض ، ثم نظرية علوم الكم الخاصة ( نظرية الأعداد ، الواقعية والخيالية ، قياس الزوايا ، حساب التفـاوت والتفاضــل ) وأخــيراً نظـرية العلوم التي تستعمل الكم (تركيب، نظرية الأرجحيات، نظرية الزمان، نظرية المكان أو الهندسة ، العلوم الفيزيائية والطبيعية ) (2) .

ان تجربة بولزانو كعالم رياضيات . مقرونة مع تأهيله السكولائي ، كانت قد زودته بشعور حاد بموضوعية الآراء والأفكار ، بوصفها كيانات متميّزة ليس فقطعن الكليات التي تعرب بها عن نفسها بل عن المسارات التي يدركها العقل بها . ففي الفرنسية كها في الألمانية هناك التباس حول كلمتي (Satz= Grässenlehre) ، و Urteil= Jugement ؛ لأن الأولى تشير الى العبارة اللفظية ، الجملة ، والثاني يشير الى فعل الفكر . وللأشارة الى الفرق يستعمل بولزانو عبارة (Proposition en)

<sup>(1)</sup> Beiträge zu einer be gründeteren Darstellung der Mathematik, 1810; réimprimé à Paderborn, 1926.

<sup>(2)</sup> D'aprés Jan Berg, Bolzano's Logic, Stockolm, Almqvist and Wiksell, 1962, p. 17-25.

soi ) ( Satz au sich ) . ليست قضايا المنطق ، شيمة قضايا الرياضيات ، « قوانين الفكر » كما سيسميها بوول ؛ انها حقائق موضوعية ، مستقلة تماماً عن الواقعة التاريخية العرضية التي نعلم بها والتي لا تعود موجودة اذا لم يعد هناك من يفتكر بها . صحيح انه لا يمكن القول إنها موجودة بالمعنى المألوف لهذا الطرف ، الذي يتضمن وضعاً في المكان وفي الزمان . ومع ذلك فهي لها واقعها الذي لا يمكن خفضه الى واقع أنعكاس في الوعي ، بولزانو يعارض بشدَّة كل شكل للذاتية ، بما في ذلك ذاتية كانط المتعالية ، وهو فيلسوف لم يحبَّه قط. هناك حقيقة بذاتها ، سواء عرفناها ام لم نعرفها ، « ما أقصده ب قضية ، ليس ما يسميه النحويون قضية ، أي التعبير صحيحاً او فاسداً : قضية بذاتها او قضية موضوعية . أنني اوافق تماماً على مفهوم القضية بمعنى وجود فاكر ، وأنني أوافق على ان يُعطى للقضايا المفتكرة وللأحكام التي تتناول وجوداً ، وذلك بمعنى التفكير بهذه القضايا وحمل هذه الأحكام . لكن القضايا الذاتية المحض ، او القضايا الموضوعية ، فأنني أضعها في عداد اشياء ليست بموجودات إطلاقاً ولا يمكنها ابداً أن توجد . فاذا فكرنا بقضية وحكمنا على شيء ما على هذا النحو أو ذاك ، فان هذا أمرٌ واقعي ، ظهر في زمن محدد وأنتهي في زمن محدَّد أيضاً ؛ أن الإشارات المكتوبة التي نكتب بواسطتها قضايا كهذه في مكان ما ، هي أيضاً شيء ما ينتسب الى الواقع ؛ لكن القضايا ذاتها لا تنتمي الى أي زمان ولا الى أي مكان ١١١٠ .

وكما تتركب القضايا من أفكار \_ وهذا لا يمنع ان هذه الأفكار ذاتها يمكنها ان تدور حول القضايا فان موضوعية القضايا تفرض موضوعية الأفكار : اذن يجب علينا أيضاً الكلام على أفكار بذاتها . ان كل فكرة متناسقة مع صف من الأشياء التي تشكل امتداده . وعندما يكون هذا الصف فارغاً ، تكون الفكرة ذاتها فارغة ، إ لأن الصف المطابق فارغ بالضرورة ( مربع مستدير ) أو أنه فارغ في الواقع ( جب ذهب ) . ان هذا المفهوم للفكرة بوصفها نوعاً جوهرياً أو طريقة في الوجود ، نج

1) Cité par J. Berg, ouv. cité, p. 47-48.

عنه لدى بولزانو قول بنتيجة ، ستكون مؤسفة فيا بعد . فهو اذ يدعو في القضية الى تصور الصفات بوصفها مفاهيم مجرّدة ، قابلة للتعبير بنعوت في اللغة ، فقد أوصلها الى إحلال فعل avoir محل فعل être كوصلة أساسية . فهو يعتقد ان كافة القضايا يمكن وحصرها في شكلين بدائيين هما (اذا رمزنا الى افكار بحرف Vorsellung مكن وحصرها في شكلين بدائيين هما (اذا رمزنا الى افكار بحرف Vra V2) : و Vra V2) و Vra V2) و Pégase n'est pas و و Pégase a la mort تصبح Pégas est mort ، واذا أردنا القول ان هذه القضية مربعة ، مثل Pégase a le manque de mort موادا أردنا القول ان هذه القضية الأخيرة فاسدة ، فنقول اله تكتب القضية الجزئية بعض A هو كما يلي : Le : و B ما يغرينا عند هذا المؤلف .

أخيراً ولهذه الأطروحة أهمية مختلفة تماماً للأن القضايا تتركب لكي تؤلف استدلالات ، وهذه ذاتها يجب تصورها بوصفها بننى موضوعية ، متميزة عن عملياتنا الذهنية . وهكذا يعتبر بولزانو أحد الأوائل الذين ادركوا ولاحظوا بوضوح الفرق بين وظيفتي البرهان اللتين كانتا ، حتى حينه ، مختلطتين نسبياً ، وهذا ما سنسميه الوظيفة المنطقية والوظيفة الإقناعية . ان العرض المنطقي لنظام استنتاجي كها هو نظام النظريات الرياضية ، غرضه الرئيسي ليس فرض النتائج على من يتقبّل مبادئها ، وانما استخلاص تنظيم منهجي معين للقضايا ، تنظيم موجود هنا ، وسابق على معرفتنا ، فنكتفي بأظهاره . لقد كتب بولزانو منذ الـ Beiträge سنة 1810 : هيسود في نظام جميع الأحكام الصحيحة أقتران موضوعي مستقبل عن الواقعة العارضة التي نعرفها ذاتياً ؛ وبهذا الأقتران تكون بعض الأحكام أساساً لسواها» (١) العارضة التي نعرفها ذاتياً ؛ وبهذا الأقتران تكون بعض الأحكام أساساً لسواها» (١) و

بين التحليلات المنطقية . او بالاحرى القواعد المنطقية ، عند بولزانو ، هناك تحليلان أسترعيا أنتباه معاصرينا . ليس بسبب الحلول التي وصلت اليها تحليلاته ،

<sup>(1)</sup> Cité par J. CAVAILLES, Méthode axiomatique et formalisme, Paris, Hermann, 1938, p. 46-47.

وهي تحليلات لم تعد كافية ، بل لأنهم يجدون فيها مطروحة ومدروسة المسائل الأساسية التي اصطدموا بها ، باكراً ، وشغلتهم لزمن طويل .

هناك اولاً مفهوم التحليلية (i) . أن الأقوال المنطقية هي تحليلية بوجه خاص ، ولكن ماذا يعنى ذلك تماماً ؟ نعرف ان كانطكان قد ميّز بين الأحكام التحليلية والأحكام التوليفية ، حسبها يكون مفهوم المحمول متضمناً أو غير متضمن في مفهوم الموضوع . ولم يكن بأمكان بولزانو ، عن حق ، ان يكتفي بتعريف كهذا . فهو أولاً غامض جداً . وهو بمعنى ، تعريف ضيَّق جداً ، لأنه يهمل قضايا مثل كل شيء هو V أو V non . وهو من جوانب أخرى واسع جداً لأنه يجب ان يتضمن قضايا مثل: أب الأسكندر، ملك مقدونية، كان ملك مقدونية. يضاف الى ذلك أن التصنيف الكانطي للقضايا التحليلية والقضايا التوليفية لا تفسح مجالاً للقضايا التناقضية . ولكي يوضح بولزانو المفهوم ، يستعين بعملية الأبدال التي تلعب دوراً كبيراً عنده وعندنا . ان كل قضية تتضمن عدة ( مكونات ) . فأذا أبدلنا في قضية ما أحـد مكوّناتهـا بمكونـاتِ أخـرى تنتمــي الى نفس الصف ، واذا ظلَّـت القضية صحيحة ، مهما كانت هذَّه البدائل ، أو ظلت دائماً مغلوطة ( أو بكلام بولزانو اذا كانت كلياً صالحة او كلياً باطلة ) ، عندئذ نقول انها تحليلية بالنسبة الى هذا الصف من المكونات . فمثلاً القضية الانسان قايوس ميت تظل صحيحة اذا ابدلنا فيها المكوّن قايوس بمكوّن آخر مثل سمبر ونيوس ، تيطوس ، الخ ، ومن الممكن بالطبع ان نتصور التحليلية في قضية ما بالنسبة الى كثير من مكوّناتها . وعندما لا يتضمر الجزء المتروك ثابتاً في قضية ما ، عندما لا يتضمن إلَّا مفاهيم من النسق المنطقي فأن هذه القضية تسمى منطقياً تحليلية . ويأتى بولزانو بعدة تفريقات خاصة بهذ القضايا: فالقضية التحليلية تكون كذلك صراحةً أو ضمناً ؛ وتكون متاهية ( بولزانو يقول أيضاً : توتولوجيَّة ) او لا تكون .

سنلاحظ: 1 ) ان التحليلية ، كما حدَّدها ، هي مفهومٌ أوسع بكشير مز

<sup>(1)</sup> Voir Y. BAR-HILLEL, "Bolzano's definition of analytic truth", Theoria (Lund), 1950, p. 91-117.

التحليلية المنطقية المجردة ، وهذه ليست الا جزءاً منها ؛ 2 ) انها منسوبة الى اختيار هذا المكوّن او ذاك من مكونات القضية ؛ 3 ) أنها خلافاً لكانه وحتى خلافاً للاستعال الأكثر رواجاً في عصرنا ، تتقبل في عداد القضايا التحليلية ، القضايا الباطلة كلياً ، وبالتالي القضايا المنطقية الباطلة ، تلك التي تتضمن تناقضاً ؛ الأمر الذي يؤدي الى اتساع تقسيم القضايا إلى تحليلية وتوليفية . ولكن مفهومه للتحليلية ويؤدي الى نتائج من الصعب قبولها . لنأخذ على ذلك مثلاً في غاية البساطة ، نستعيره من كنيال ، ان نفترض ان كانط ليس فيلسوفاً من القرن الثامن عشر مات في يوم ذكرى مولده ؛ واذا لم يكن هناك أي فيلسوف من فلاسفة الثامن عشر قد مات في يوم ذكرى مولده ؛ واذا لم يكن هناك أي فيلسوف من فلاسفة الثامن عشر قد مات في يوم ذكرى مولده ، فسوف يجب القول ، اذا قبلنا بتعريف بولزانو ، أن هذه القضية علياً ، مها يكن الأسم الذي نحله محل اسم كانط كمكوّن للقضية ؛ الأمر الذي يستتبع التحليلية كمجرّد حدث تاريخي عارض .

هناك مفهوم آخر رئيسي في البيان المنطقي الذي حلّه بولزانو ، هو مفهوم الاشتقاقية بين قضيتين او بين مجموعتي قضايا ، فهو الذي أدخل هذا المفهوم ، ويرى برج في ذلك أحد أعظم اكتشافاته (2) . فهو يرسيه على الثبات ، ويتصوره ويرى برج في ذلك أحد أعظم اكتشافاته (2) . فهو يرسيه على الثبات ، ويتصوره طبعاً كأقتران موضوعي يلعب بين القضايا - ولا يلعب بين الأحكام . ويحصره في العلاقة القياسية . لنشر بـ A, B, C و A, B, C و الله الله المفكرتين اللتين تكونها ، « عندما نؤكد ان M, N, O قابلة للأشتقاق من, B ملى الفكرتين اللتين تكونها ، فنحن لا نريد جوهرياً ان نقول شيئاً آخر الا التالي : كل مجموعة افكار ، تحل محل ( i , في القضايا A, B, C و A, B, C و M, N, O وتضفي الصحة على القضايا الله الفضايا الله الفضايا الله المنابع بولزانو قوله ، نعبّر عنه عادةً بقولنا : « اذا كانت, C محيحة ، عندئذ تكون كل جموعة أنكار عموائية ، أو أيضاً « M, N, O مجيحة ، عندئذ تكون كل مجموعة أفكار عشوائية ، اذا وضعت موضع ، على هذا النحو ، القائلة بأن كل مجموعة أفكار عشوائية ، اذا وضعت موضع ، على هذا النحو ، القائلة بأن كل مجموعة أفكار عشوائية ، اذا وضعت موضع

<sup>(1)</sup> D. L., p. 366-367.

<sup>(2)</sup> Ouv. cité, p. 116.

الأولى ، تضفي الصحة على A, B, C وكذلك على M, N, O وتمتلك الموضوعية M, N, O الم تعريفاً كهذا للأشتقاقية يفترض أن السابق واللواحق يمكن ان تكون صحيحة ، اذن يمكنها ان تكون متاسكة . لهذا ترتدي الأشتقاقية ، عند بولزانو ، طابعاً ضيقاً جداً . ومن جهة ثانية لا يمكن للتفريق بين المفهوم البياني للأشتقاقية والمفهوم المعنوي للنتيجة ، ان يفهم بوضوح قبل ان يصار الى تمييز واضح بين المبنى والمعنى ، وفي غياب حساب شكلاني دقيق . ولهذا بينا حدد تارسكي Tarski النتيجة المنطقية بحيث لا يعود يمكنها ان تختلط مع نتيجة الأشتقاقية هو في الواقع ، كما رأى سكولز ، قريب جداً من المفهوم التارسكي للنتيجة .

وبالرغم عن الأعجاب الذي يعلنه تجاه ( ليبنيتز الكبير) ، فأن بولزانو ينظر نظرة مختلفة الى مهمة المنطق . وتشير هاتان الطريقتان الى الشرطين المختلفين اللذين نتمنى ان يلبيها المنطق الرمزي . فمن جهة لا يمكن لشرط الدقة الشكلية ان يتحقق الا ببناء حساب عقلاني قائم على مميزة ، يسمحان بحصر النشاط المنطقي في لعبة كتابية ، في سلسلة عمليات على الإشارات المجردة من معانيها والمنظور اليها كمجرد عناصر في فن تركيبي . والحال فأن تمسكاً بالغ الحصرية بالرموز ، ان تحويلاً للأستدلال الى استعمال أعمى لترسيات بسيطة او ( لأوصاف » ، يخشى أن يقود المنطقي الى تأويل إسماني ، ثم الى تأويل توفيقي في النهاية ، الذي يؤدي الى نوع من اللعب ، بينا شرط العلمية يتطلب من جهة أخرى ان نحرر موضوع المنطق ، في اللعب ، بينا شرط العلمية يتطلب من جهة أخرى ان نحرر موضوع المنطق ، في الموضوع المنطقي . فالمنطقي . فالمنطق أيس فن استعمال الرموز ولا فن توجيه افكارنا ، بل ها الموضوع المنطقي . فالمنطق أيس فن استعمال الرموز ولا فن توجيه افكارنا ، بل ها علم تأملي محض ، يأخذ على عاتقه مهمة وضع ، وبالأحرى كشف ، مجموعة م الحقائق الكافية لذاتها بذاتها ، خارج المكان والزمان ، بقطع النظر عن وعينا لها احدى لحظات التاريخ ، وعن الأشارات التي نرسمها في المدى لكي نتمثلها . الأه الذي يفترض مسبقاً واقعية الجواهر او «أفلاطونية » كما يُقال اليوم ، ولكن عندئ الذي يفترض مسبقاً واقعية الجواهر او «أفلاطونية » كما يُقال اليوم ، ولكن عندئ الذي يفترض مسبقاً واقعية الجواهر او «أفلاطونية » كما يُقال اليوم ، ولكن عندئ

<sup>(1)</sup> Wissenschaftslehre, II, 198 et suiv.; cité par Bochenski, F. L., p. 328-329.

تتميز العلاقات المنطقية جذرياً عن العلاقات اللغوية ، فلا تعود تقوم بين الصيغ او عناصر صيغة ما ، بل بين الأفكار بذاتها ، بين القضايا بذاتها . وفي هذه الشروط. تغدو الصيغ والحسابات أموراً مقبولة نسبياً .

لقد شددنا على بعض التاثلات بين أفكار بولزانو وأفكار فرج . فكلاهما يعارضان الأسهانية والذاتانيَّة ، ويشددان بقوة على موضوعية المفاهيم والحقائق المنطقية الرياضية . ولكن سيكون لفرج هذا السبق ، ليس فقط سبق الوضوح أكثر من بولزانو ، بخصوص عدد معين من المفاهيم المنطقية الأساسية ، بل كان له أيضاً سبق التنسيق بين تحليلاته لبناء الايديوغرافيا ( الكتابة الرمزية ) وبناء التحليل بواسطة هذه التحليلات .

### 2 \_ من جهة الفلاسفة

ما عدا ليبنيتز ، لم يهتم كبار الفلاسفة في العصر الحديث بالمنطق ، وذلك بالرغم من النظر الدائم الى المنطق بوصفه ، مبدئياً ، كفرع فلسفي . فهو لم يستمر الاكهادة تعليمية . ان وولف الذي أدخل فلسفة لبينيتز في الكتب المدرسية كتب :

Philosophia ratianalis, sive logica, methodo Scientifica Pretractata (1728).

وأضاف الى ذلك خلال عشر سنوات ( الأخلاز ، الحقوق ) ـ

Philosophia pratica universalis, methodo scientifica pertractata.

ولكن بالرغم عن الادعاء العلمي المعلن أيضاً في عنوان الكتابين ، وبالرغم عن الرغبة العامة للكاتب في تقديم الفلسفة بمجملها وفقاً للمنهج البرهاني الذي هو منهج الرياضيين ، ، فأن مسيرته لا تذكرنا أبداً بمسيرة اقليديس ، الا من حيث بعض الاستعارات من مصطلحه. ولا شك ان الأهمية الكبرى لمنطقه تكمن في

<sup>(1)</sup> Préface à la Philosophia practica.

إن كانط ذاته لم يهمل المنطق إهمالاً كلياً ، لكن مساهماته تظل طفيفة \_ لقد كان ذلك طبيعياً من جهة هذا الذي يرى ان هذا العلم مكتمل - ، ونوعيتها موضع نقاش . يتناول أحمد كراريسم La fausse subtilité des 4 figures syllogistiques (1762) ، ولقد نشر احد تلاميذه ( B.G. Jaesche ) محاضراته في المنطق سنة 1800 ، وهي محاضرات مفككة وسخيفة (١) . وربما يكون قد ترك من خلال بعض اطروحات نقد العقل المحض علامةً في تاريخ المنطق . اولاً من خلال لوحة أحكامه ، المردودة الى اربعة عناوين ، والتي يتضمن كل منها ثلاث لحظات : الكم (كليات ، خصوصيات ، جزئيات ) النوع ( ايجابيات ، سلبيات ، لامتناهيات ) العلاقة ( إشكاليات ، متناسقات ، يقينيات). ان نظم هذه اللوحة ، الذي يرضي كانط ، هو نظم مصطنع ، وهمي . فظاهره المنهجي لا يخفى طابعه الأصطناعي . فلا نرى هناك أي مبدأ ، اللهم الا رغبة الماثلة العشوائية ، يوجب التصنيف الى أربعة أقسام ، ولا التصنيف الثلاثي داخل كل قسم . ولا شيء يضمن ان تكون اللوحة كاملة ولا ان يكون أي حكم واقعاً في احدى اللحظات الثلاث من كل قسم ، ولا انها يمكن ان يكون متصلاً مع موقعه في قسم آخر: فهل هناك مثلاً مكان (2) للأحكام التي تكون في آن ظنية سلبية أو معابدة وخصوصية ؟

هناك أطروحة أخرى لكانط تركت آثارها الثابتة في المصطلح المنطقي على الأقل ، هي التفريق بين الأحكام التحليلية والأحكام التوليفية ، حسبها يكون مفهوم المحمول متضمناً أو غير متضمن في مفهوم الموضوع . وهو بلا شك تفريق أساسي في المنطق، ولكن التعريفات التي يقدمها كانط تتناسب بالأحرى معحالة القضايا الأستنادية التقريرية المؤولة تأويلاً فهمياً، وحتى أنها تتناسب داخل هذه

<sup>(1)</sup> Logique de Kant, traduite par J. Tissot Paris, I.adrange, 1840.

<sup>(2)</sup> KNEALE, D. L., p. 356.

القضايا مع القضايا الايجابية الكلية فقط. وهي لا تزال ، حتى في هذا المجال المتميز ، غامضة ونسبيّة : فنفس القول الذي هو عندي توليفي عندما ينقل الى علمٌ جديد حول الموضوع ، الا يصبح ، اذا استندنا الى التعريف الكانطي ، قولاً تحليلياً بعدما اكون قد أدخلت المحمول في الموضوع بوصفه واحداً من سماته المُكوِّنة ؟ ان المثنوية الكانطية الظاهرية تترك جانباً حالـة القضايا التناقضية . واخيراً فأن تعريفات كانط ، وهذا ليس عيبها الأصغر بنظر عالـم المنطـق ، لا تسمح بوضع قضيّة معينة في هذه الخانة او تلك الا بالاستناد الى مضمونها : فالسؤال عما ً إذا كانتS هي P هي قضية تحليلية او توليفية ، هو سؤال لا معنى له . ومع ذلك ، فلا شك في أن كانط كان سيقول بأن قضية مثل S هي P أو-non P ، هي قضية تحليلية ؛ ولكن ليس تعريفُه هو الذي سمح له بأن يقول ذلك . نعرف ان كلمة منطق تمثل ، في نقد العقل المحض ، في عنوان الجزء الثاني الذي يستغرق وحده كل الكتاب تقريباً ، ولكنه متوضّح فيه بصفة المتعالى ، فبينا المنطق العام او الشكلي يغض الطرف عن كل مضمون للمعرفة حتى لا يتصور سوى شكل الفكر ، فأن المنطق المتعالي غرضه تحديد أصــل ، مدى وقيمة المعارف التي نفتكر بواسطتها أفتكاراً قبليّاً تاماً (١) . ان هذا المعنى الجديد هو الذي سيستحوذ ، مع توسعه ، على المثالية ما بعد الكانطية ، آخذاً عنها عند اللزوم ما تحتفظ به من المنطق التقليدي. وبنظر هيغل لا يمكن الفصل النهائي بين شكل المعرفة ومضمونها.كذلك لا يوجد منطق شكلي بالمعنى الدقيق للكلمة . ففي منطقه (3 أجزاء، 1812 —1816)، بيعالج « المنطق الموضوعي » الذي يشغل الجزئين الأولين ، مسألة الوجود والجوهر، بينها يضم «المنطق الذاتي » فصولاً حول المدرك والحكم والقياس، ويؤدي إلى « الغاء شكلانية الأستدلال القياسي وذاتية القياس والمدرك بوجه عام ». يقف هيغل ضد المحاولات التي قام بها ليبنيتز وبلوكي لحصر الأستدلال في حساب آلي ،وهي محاولات أكثر منهجية ، لكنها ( متنعة ) مثل فن لول (2) أن مؤرخي المنطق ، عندما لا يفضلون إسدال

<sup>(1)</sup> Critique de la raison pure, Logique Transcendanțale, Int., II.

<sup>(2)</sup> Science de la logique, Paris, Aubier, 1947; t., p. 28 et t. II, p. 396.

ستار الصمت الكامل على هذا الأنحراف المنطقي فأنهم يحكمون عليه حكماً صارماً، . . . لهذا يستخلص جورجنسن أن نظرية المعرفة عند كانط ، مها تكن قيمتها من جوانب أخرى ، كانت في نهاية الأمر ، مسيئة ، بظهورها ، لتطور المنطق الشكلي والرَّمزوي .

بينا كان الفلاسفة ما بعد الكانطية يدفعون المنطق في طرقات المغامرة ، كان عند آخرين يسير في اتجاه مختلف جعله يتطاول أكثر فأكثر على ميادين علم النفس وعلم العلوم ( الأبستمولوجيا ) . ويميز سكولـز هذه الطريقـة بوصفها طريقـة « منطق غير شكل مسنود بمنطق شكلي » ؛ ويرى المثال الأول لذلك في Systeme غير شكل مسنود بمنطق شكلي » ؛ ويرى المثال الأول لذلك في Jakob Fries بمنطق غير شكل مسنود بمنطق شكلي » ؛ ويرى المثال الأكمل والأشهر عند طون ستيوارث ميل ( 1806 - 1873 ) في كتابه Adai Inductive ( 1843) .

إن منطق ميل ضد الشكلانية . فهو يرفض حصر المنطق في المنطق الشكلي وينتقد اولئك الذين ، مثل هاميلتون ، يحددونه بوصف علم الاستنتاج في المنطق فالأستنتاج شرط ضروري ، لكنه غير كاف ، للحقيقة ؛ وبالتالي ليس المنطق الشكلي سوى مدخل الى تقدير البيّنة . . . فهو لا يباشر أيجاد البيّنة ، ولكنه يقرّر ما إذا كانت موجودة . ان المنطق لا يلحظ ، لا يبتكر ، لا يكتشف ؛ انه يحكم » . فهو « النظرية الكاملة لاستنتاج الحقيقة بطريق الأستدلال او الأستناد » : اذن هو ليس الأستدلال فقط من الوجهة الشكلية ، بل هو « الأستدلال ، بمعنى ان هذه العملية تشكل جزءاً من استقصاء الحقيقة » (ق) . فلذا تحتل ، في أعماله ، الأعتبارات الطرائقية والمعلومية ، أوسع مكانة ممكنة وذلك بالترابط مع نظرية البيّنة ، كما يوحى بذلك العنوان الفرعي

<sup>(1)</sup> KNEALE, D. L., p. 355; JORGENSEN, A, treatise, t. I, p. 88.

<sup>(2)</sup> An examination of sir W. Hamilton's philosophy, ch. XX; trad. E. CAZELLES, Paris, Germer Bailhère, 1869.

<sup>(3)</sup> Système de logique, Int. 5 et 7.

A connected viw of the principles of evidence and the methods of seientific investigation.

وفي الوقت الذي ظهر فيه كتابه System of logic ، كان الكتــاب الأكثــر شيوعاً في انكلترا هو كتاب المطران واتلي Elements of logic, Whately ، المنشور سنة 1826 ، والذي سيبلغ الطبعة الثامنة سنة 1844 . وهو كمعظم أعمال المنطق ، يرتبط بفلسفة عقلانية ، أو قبلية ، كما كان يقال وقتذاك في انكلترا . وكان قصد ميل وضع منطق وفقاً لروح التجريبية ، اكثر توافقاً مع الأتجاهـات العامة للفلسفة الأنكليزية ؛ وكان هذا أحد أسباب النجاح المزيد للكتاب في أنكلترا . فحتى ذلك الحين ، كان التجريبيون عندما يريدون ان يكتبـوا في المنطق، لم يكن أمامهم طرف آخر سوى الإسهانية ؛ وأفضل مثل على ذلك هوبس Hobbes . فبين طرفين غير مقبولين في نظره ، يزعم ميل انه وجد طريقاً وسطاً ، هو طريق التجريبية المتحررة من الإسهانية . فالحكم المذي به نشبت او ننفي محمول موضوع ما ، لا يكمن ، كما قيل تكراراً ، في الربط بين الفكرتين : إن هذا الخطأ « هُو أَحد الأخطاء الأكثر شؤماً التي جرى ادخالها في المنطق » . لكن هذا لا يعني انه يشتغل فقط على الكلمات. فبنظر هوبس، اذا كانت قضية، مثل كل الناس كاثنات حية ، هي قضية صحيحة ، فذلك لأن الكائن الحي هو أسم لكل ما هو الإنسان أسم له أيضاً . والحال فأن تأويلاً كهذا لا يتلاءم إلاّ مع حالة عدودة جداً ، هي حالة القضايا التي يكون فيها الموضوع والمحمول من الأسهاء العلم ، اما أسهاء الجنس فهي ليست مجرد أوراق نلصقها على الأشياء ، انها تدلنا على الصفات . والأشياء التي تتناولها أحكامنًا ليست أفكاراً ولا كلمات ، بل هي وقائع أو أمور ، تظهر أمامنا بوصفها كيفيات أو مركبات كيفيّـة ، وبأختصّار كظّواهر ، ولا شك انه للأفتكار بهذه الوقائع او الأمور لا بد ان يكون عندي فكرةٌ ما عنها ، كما يجب أن امتلك كلمات للاعسراب عن فكرتي ؛ ولكن عندما أقول إن النار تسبُّب الحرارة ، فأن ما أريد الاعراب عنه ليس ان فكرتي عن النار تسبب فكرتي عن الحرارة ، بل ان النار ، الظاهرة الطبيعية تسبب الحرارة ، الظاهرة الطبيعية ١١٠ .

إن أسهاء الجنس تدلنا على الأشياء كها تدلنا على النعوت. وهكذا فأن كلمة إنسان تشير إلى بطرس، حنا، . . . وتدل على حيوان، عاقل . . . ؟ ويفضل ميل هاتين الكلمتين التقنيتين (dénoter, connoter ) على كلمتي (extension) أو فلا كلمتين التقنيتين (Compréhension ou Intension) التي تقوم تقريباً بنفس الدور ، ولكنها تستند عادة الى المدارك ، بينا يريد هو شخصياً حدوداً تستند الى الكلمات . ان معنى الكلمة هو فيا تعنيه من مفهوم ، ولهذا فأن الأسهاء العلم ، التي تشير الى فرد ولكنها لا تفيد معنى مفهوماً ، ليس لها دلالة خاصة ، ان ميل يلحق بوضوح التأشير بالمفهوم . وعيب الإسهانيين ، بنظره ، هو انهم وضعوا معنى الكلمات فيا تشير إليه ، وبالتالي انهم عاملوا اسهاء الجنس كأسهاء علم ، مع مفارقة واحدة تشير إليه ، وبالتالي انهم عاملوا اسهاء الجنس كأسهاء علم ، مع مفارقة واحدة الطبقة ( المرتبة ) هو مفهوم ظر في ومشتّق بالنسبة مفهوم الإمتلاك المشترك الطبقة ( المرتبة ) هو مفهوم ظر في ومشتّق بالنسبة مفهوم الإمتلاك المشترك للصفات ؛ لأن هذا المجموع من الصفات هو الذي يستعمل لتحديد المرتبة . وبعبارة أدق ، يجب القول ليس الاسم العام هو أسم مرتبة ، بل على العكس ، المرتبة ( الطبقة ) هي كثرة من الأفراد المشار اليهم بنفس الأسم العام .

إن القضية تكمن في التوكيد او في النفي للشيء او للاشياء التي يشير اليها الموضوع ، والتي تملك الصفات المفهومة في المحمول . والحال في القضايا الأخرى ، خلاف الجزئية ، ليس الموضوع متميزاً بالأمتلاك المشترك لعدد معين من الصفات . وإذا تذكرنا أن كل صفة تقوم على ظاهرة معينة تظهر للعيان أو للوعي ، سنرى أن كل قضية أنما تعني أن ظاهرة كهذه تكون دائماً أو أحياناً ، أو ابداً ، مقرونة بظاهرة أخرى ، وهذه الطريقة في تأويل القضية بمقتضى المفهوم ، تتواءم كها نرى ، مع فلسفة ظواهرية كفلسفة ميل ،الذي يعتبر أن غرضاً ما ليس بشيء آخر أكثر من « أمكانية أحاسيس دائمة » . ونفهم ميله المنطق مفهوم بشيء آخر أكثر من « أمكانية أحاسيس دائمة » . ونفهم ميله المنطق مفهوم

(1) I, V, 1; tr. fr., I, p. 97.

بشكل واسع بحدود المراتب، وهو ميل يظهر بوضوح لا سيا في نقده الشهير Dictum de omni et nullo ، وفي رفضه النظرية الهاميلتونية الخاصة بتكميم المحمول .

ينجم عن ذلك ان الشكل الأساسي للأستدلال هو الشكل الذي ينطلق من الواقعة الى الواقعة ، من الجزئي الى الجزئي . انما يفضل غالباً ادخال قضية او عدة قضايا عامة بين قضية أو قضايا جزئية في المنطلق ، وبين قضية وقضايا جزئية في المنطلق ، وبين قضية وقضايا جزئية في المنتهى . من هنا الشكلان الأستدلاليان المعترف بهما عادة ؛ الأستقراء ، الذي هو استناد العام هو استناد العام ، الى العام ، الى ، والأستنتاج ( العقلنة ) الذي هو استناد العام الى الخاص ، والذي يُرَّد الى القياس ،

إن إحدى أشهر نظريات منطق ميل هو نقده للقياس (3) . مع ذلك لا يجوز التسرع حول معنى هذا النقد . فميل لا يسقط القياس إطلاقاً ، بل يجب القول بالأحرى انه يدافع عن نفسه بوجه مهاجميه . فيبدأ دونما شك بالتذكير ، حتى انه يتقبل من جهته ، الأطروحة التي تقوم عليها إدانتهم: ان نتيجة القياس لا تفيدنا شيئاً اكثر مما هو متضمن سابقاً في المقدمات ، فالقول ، مع واتاي وسواه ، ان النتيجة تبقى متضمنة في المقدمات وان دور القياس هو توضيحاً استخلاصها منها ، ليس إلا خرجاً بائساً : فكيف نعتقد ان علياً كالهندسة يمكن ( تضمينها ) كلياً في بعض التعريفات أو المسلمات ؟ في هذه الشروط يبدوأن التهمة تفرض نفسها : فالقياس ليس الا احتياجاً مبدئياً ، لأن النتيجة مفترضة في الكبرى ( ليس من حقي فالقياس ليس الا احتياجاً مبدئياً ، لأن النتيجة مفترضة في الكبرى ( ليس من حقي القول ان جميع الناس موتى إلا اذا كنت أعرف مسبقاً ان سقراط ميت ) اللهم الا اذا لم يُرد الى حلقة مفرغة ، حين ندعي في الوقت نفسه تبرير الكبرى بمجموعة قضايا تمثل النتيجة في عدادها لنترك سقراط جانباً ، الذي لا يجب علينا البرهان على انه ميت لأننا نعرف بالواقع انه ميت اولناخذ حيًا معاصراً مثل الدوق

<sup>(1)</sup> نحتفظ بعبارات ميل ؛ لكن الخصوصي المقصود هنا بنحل في النهاية في الجزئيات ، ولا بد من أخذ عمومياته بمعنى أشاكا المات

<sup>(2)</sup> وكل أقليدس يمكن بدون صعوبة وضعه في سلاسل قياسية ، منتظمة من حيث الشكل والجهة ، (11. ii, 1; p. 188)

<sup>(3)</sup> II. iii.

ولينغتون . القضية المقترحة بأنالدوق ولينغتونميت هي هذه المرة نتيجة استناد حقاً . ولكنه بما انه تم الإتفاق على انه لا يمكننا،بدون خطأ منطقي ، ان نسنده الى القضية القائلة إن كل الناس اموات ، فإلى أي شيء نسندهاذن في الواقع ؟

إن الأساس الحقيقي لاستنادنا ، هي وقائع أخرى خاصة عمائلة للأساس الذي نريد البرهان عليه ، ونعني موت حنا ، طوماس ، النخ . ان استدلالنا ينطلق من واقعة الى واقعة . . . ان وفاة حنا ، طوماس والآخرين هي ، بعد كل شيء ، الضهانة الوحيدة التي نملكها عن وفاة الدوق ولينغتون . وتداخل قضية عامة لا يزيد شيئاً على البرهان عنه . اذن ليس من الضروري إطلاقاً ، لتبرير استنتاجنا ، ان نداور عن طريق الكبرى في قياس ما ، وحتى في الحقيقة غالباً ما نحكم وفقاً لهذا الطريق المباشر . ولكن ، اذا كان اللجوء الى قضية عامة واستعمال القياس نافلين منطقياً ، فذلك لا يعني انها غير نافعين ، وان الجانب الأصيل في نظرية ميل هو بالتحديد بالرغم من هذا العقم المنطقي ،تفسير ما هية الوظيفة الحقيقية للقياس ودور القضية العامة ، التي تمثل في القياس . ورده في الحقيقة مزدوج ، فضلاً عن كونه هو نفسه لا يبدو انه وعى هذه الثنائية . وبما ان الخقيقية لريوافقان الا جزئياً ، فسوف غيّز بينها صراحة .

إن الرّد الأول ، ذلك الذي عُمل به فيا بعب ، هو ان الكبرى تلعب فقط دور مذكرة . « إن حقيقة عامة ليست الا مجموعاً من حقائق خاصة » ، والقضية العامة ليست بالنسبة الينا سوى وسيلة مناسبة لكي تُستجمع ، في صيغة واحدة ، كثرة من الوقائع ، وامام مسألة تطرحها هذه الحالة الجديدة ، فأنها تعفينا من استعادة كل الاختبارات التي تختصرها . اذن ليس الإستناد الحقيقي هناك حيث المناطقة يضعونة . « لا يكمن الأستناد في منتصف الطريق الأخير هذا ، الذي يمضي من جميع الناس حتى الدوق ولينغتون . فالاستناد قد تم عندما أكدنا ان جميع الناس أموات . وما يتوجب عمله بعد ذلك هو مجرد استقراء لملاحظاتنا » جميع الناس أموات . وما يتوجب عمله بعد ذلك هو مجرد استقراء لملاحظاتنا »

<sup>(1)</sup> Ibid., 3, p. 209.

<sup>(2)</sup> P. 208, 209.

نتيجة ما ، هي بالتحديد قواعد مخصصة لكي تأذن لنا بقراءة ملاحظاتنا على نحو دقيق . وبموجب هذا الحرد الأول سيكون الأستنتاج متضمناً تماماً في الكبرى : يقول ميل إذْ نؤكد هذه انما نؤكد النتيجة ، حتى وإنْ كنا لا نعرفها بعد .

وبعد ، يتابع ميل مستنداً إلى نظرية دوغالد ستيوارت حول دور المسلّمات ف الأستدلال الرياضي ، ومعسمها إياها لتطبيقها على حالة القياس . كان سيتورات يطالب بتمييز واضح ، فيا يسمى مبادىء الرياضيات ، بين مبادىء الـ data والحقيقة التي تتوقف استنتاجنا عليهـا بالضرورة ، وبـين المبـاديء التـي كالمسلّمات تقبل المقارنة مع الـVinculaوتعطي التناسق لكل حلقات السلسلةُ. وهذه الأخيرة لا تدخل صراحة في الاستدلال ، وانما تعلنُ عن القواعد التي يجب بمقتضاها الحكم انطلاقاً من الـ data . إن ميل يدمج دور الكبرى في القياس مع الدور الذي يعطيه ستيوارت للمصادرات الهندسية . ولكن من الواضح أن هذه الملاحظة الأضافية لا تتوافق مع الرّد السابق. لأن القـول ان الاستنتاج غير مستخلص من الكبرى ، لكنه مسحوب وفقاً للكبرى بوصفها بحرُّد صيغة ناظمة (i) ،معناه (3) ان الأستنتاج غير متضمَّن في الكبري،(2) ان الأستناديتمُّ عندما نستخلص النتيجة ، وليس عندما نُعلن الكبرى . ومما لا شك فيه انه يوجد ، وراء هذه الخلافات ، فكرة جوهرية مشتركة ، نعني أنَّ الأساس الحقيقي للاستناد هي الوقائع الخصوصية ، وإن كل استدلال كامل حقاً ينطلق دائهاً من واقعة إلى واقعة . ولكن هناك تأرجح في مفهوم الأستناد ذاته ، وخلافاً لأطر وحة المناطقة المألوفة ، يريد ميل القول إن الاستنتاج ليس استناداً مأخوذاً من الكبرى : والحال ففي ذلك ليس نفياً وانما نفيان ، وميل يتأرجح بينهها . تارة يقول: الاستنتاج مستخلص تماماً من الكبرى ، ولـكن الاستنـاد لا يكمـنُ في

<sup>(1) 2,</sup> p. 207, note.

<sup>(2)</sup> Elements of the philosophy of the human mind, vol. II, 1814, l, i; trad. L. PEISSE, Paris, Ladrange, 1843, p. 34.

<sup>(3)</sup> Système de Logique, II, iii, 4, p. 217:

الأستنتاج هو أستناد ، غير مستخلص من الصيغة [ الكبرى ] ولكنه معمول وفقاً للصيغة » .

ذلك ؛ وتارة يقول : ان الأستنتاج هو حقاً استناد ، ولكنه لا يُستخلص من الكبرى ( بل من وقائع خصوصية ، وفقاً للكبرى ) .

اننا نتجاوز عن نظرية الاستدلال مها كانت شهرتها في زمانها . فميلُ يرغب في وضع « قواعد تطبيقية تكون للاستدلال ذاته ، ما هي عليه قواعد القياس بالنسبة الى تأويل الأستنتاج » في ووضع صياغات تواجه ، في الأستدلال الأستقرائي ما هي عليه صيغة Barbara Celarent بالنسبة الى الأستدلال الاستنتاجي . انها مهمة محكومة بالفشل مسبقاً ، فمعاصر وننا سيطرحون مسألة الأستقراء المنطقية على نحو مختلف على . كما ان نظرية ميل تبتعد منذ البداية عن ميدان المطرائقية العلمية .

\*

#### \* \*

بمواجهة المنطق الاختباري عند ميل ، ظهر منطق ذو اتجاه معارض ، متحالف مع « فلسفة اللامشروط» ، فلسفة ويليام هاميلتون (1788-1856). والتي كان يعلمها بحيوية في أديمبورغ ؛ وأسهم هذا المنطق ، بعد كولريدج ، في تصدير أسلوب الألمان الفلسفي الى بريطانيا العظمى . وفيا يختص بالمنطق ، حافظ هاميلتون على المايزة الكانطية بين شكل الفكر ومادته . ان المنطق « يستبعد ، من قريب او من بعيد ، كل ما يحت الى مادة المعرفة ؛ فلا يعتبر منها الا الشكل المشترك والكلي . انه اذن علم شكلي » مستقل عن علم النفس وعن نظرية المعرفة . ويقترح « تحليلاً جديداً » غايته تشكليل « مفتاح عقد » المبنى الذي أنشأه أرسطو () . لقد باشر أرسطو بأسلوب التوليف دون ان يعمق كفاية التحليل الأولي . فقد كمّ الموضوع ، لكنّه أهمل تكميم المحمول . صحيح اننا

<sup>(1)</sup> III. i, 1; p. 3219

<sup>(2)</sup> Jean Nicol, le pb. de l'induction, 1924; 2ª éd., Paris 961, P. U. F.

<sup>(3)</sup> Lectures on metaphysics and logic, Edimbourg, Blackwood, 4 vol., 1858-1860.

<sup>(4)</sup>Discussions on philosophy and literature, 1852.

<sup>(5)</sup> Essay towards a new analytic of logical forms, 1846.

غالباً ما نفتقر في اللغة المستعملة الى ملاحظة صريحة لهذا التكميم . ولكن يحدث ان نفتقر الى ذلك أيضاً بخصوص الموضوع ، ومثال ذلك عندما نقول النساس أموات ، دون ان نوضح اذا كنا نقصد جميع الناس . كذلك يحدث بخلاف ذلك ان نلاحظ تكميم المحمول ، وان يكن ذلك مداورة بوجه عام ، كما في قولنا الله وحده حسن ، الأمر الذي يعني ان الله هو كل ما هو حسن . والحال ، يتوجب على المنطق ان يُعلم صراحة بكل ما هو مضمر في الفكر .

كان هاميلتون قد أجرى أولاً عملية التكميم هذه ، سنة 1833 ، فتناول التكميم عمول القضايا الايجابية . ثم جعله يشمل بعد ذلك حالمة القضايا السلبية . وهكذا ضوعفت القضايا الكلاسيكية الأربع ، لتؤدي إلى منظومة من اربع قضايا ال

#### I الأيجابية

- 2. Toto-partielle; All-is some-, كل المثلثات هي بعض الأشكال كل المثلثات على بعض الأشكال
- ع. Parti-totale: Some is all-, كل المثلثات عيض الأشكال هي كل المثلثات عيض الأشكال على المثلثات عيض المثلثات المثلثات عيض المثلثات المثلث
- 4. Parti—partielle: some—is some—, الأضلاع متساوية الأضلاع المتلتات متساوية الأضلاع المتلتات المسلبية
  - ۔ ۔ کل مثلث لیس کل مربع
  - كل مثلث ليس بعض متساوى الأضلاع
  - ـ بعض متساويات الأضلاع ليس كلها مثلثات
  - ـ بعض المثلثات ليس بعض متساويات الأضلاع
- 1. Toto—totale: Any—is not any—,
- 2. Toto—partille: Any—is not some—,
- 3. Parti-partielle: Some-is not any-,
- 4. Parti—partielle: Some—is not some—,

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 279-280 et 287.

هنا لا بد من ملاحظتين حول المصطلح :

- 1 . بالنسبة الى الخصوصية : لا بد من أخذ كلمة Some ، كما يعترف هاميلتون بذلك صراحة ، بالمعنى الضيق : البعض فقط وليس الجميع ، واننا هنا استعملنا كلمة quelque ذات المعنى التقليدي عند المناطقة ، بصيغة الجمع qulques
- 2 . بالنسبة الى الكلية : سنلاحظ ان هاميلتون يستعمل كلمة all ، ذات المعنى الجمعي في الايجابية ، وكلمة any ذات المعنى الإسنادي في السلبية دون ان يوضح بشكل صريح موقفه من هذا الفرق. . ولأجل ذلك كان يتوجب علينا القول tous les في الحالة الأولى ، والقول tout في الثانية .

مع هذا التكميم للمحمول « تكون القضية مجرد معادلة ، تكون تماهياً ، حَصراً ، بين مفهومين بالمقارنة مع امتدادهما « د . من هنا تبسيط التحول ، بحيث ان كافة القضايا تتقبل التحول البسيط . ولكن تعقيد للقياس كذلك ، لأنه يجب على القضية ان تنبني الآن بأدوات اكثر تنوعاً وبالتالي أكثر عدداً . ويعيد هاميلتون تنظيم لائحة الجهات الصحيحة في كل شكل : فيعد منها 12 جهة موجبة و24 سالبة بالنسبة الى كل من الأشكال الثلاثة التي يعترف بها ، أي بعد مجموعاً من 108 جهات صحيحة .

وبالرغم عن كون تلاميذه قد رحبّوا ، بعامة ، بهذه النظرية عن تكميم المحمول بوصفها أعظم اكتشاف منطقي منذ أرسطو ، فقد وضع البعض منهم عدة تحفظات تطال القضايا الأخيرة ، السلبية ، في الجدول، ولن نندهش من ذلك اذا لاحظنا ان القضايا الخمس الأولى تتطابق مع الحالات الخمس التي يعترف بها جرجون في علاقات الأمتداد بين فتتين ، واذا تذكرنا ان لائحة جرجون كانت واسعة ، في هذه الظروف ، يظهر أن كلاً من القضايا الشلاث الأخيرة يجب عليه ، بشكل ما ، ان يقوم بدور مزدوج في أحدى الخمس الأولى أو

 <sup>(1)</sup> نعرف أنه فرض من خلال أستعمالات الأنكليزية ؛ ونتساءل اذا كان هاملتون قد رأى في ذلك شيئاً آخر سوى
 حادث لغوي محض .

في دمج معين لهذه ، بحيث انها لا تعود تمثل في لائحة للقضايا الأولية . وحتى مع الحالة الأكثر مؤاتاةً للقضايا الايجابية ، يمكن ان نتساءًل عها إذا كان للقضيتين الجديدتين مكانهها الصحيح هنا . فمثلاً ، ان Toto-tatole ليست قضية أولية ، لأنها تعود الى الاقتران بقضيتين كليتين عاديتين ، كل مثلث ثلاثي الأضلاع ، وكل ثلاثي الأضلاع هو مثلث . أخيراً ، نترك جانباً رداءة المصطلح : فمفهوم الكم موضوع لأجل لغة المراتب والفئات ، ولا يتلاءم مع مفهوم المحمولات .

ولقد جاءه النقد الحاد من معاصريه ، من جهسة أ . دي مورغان De ملك المساجلة خاضها ضده هاميلتون (۱) . وفي الواقع ، لم يبذل هاميلتون جهد كبير لتبيان الأمر ، ولم يتأخر هاميلتون عن الاعتراف بذلك ، وهو أن النظريتين تدخلان ، بالرغم من بعض الماثلات ، في سياقات مختلفة وقد تطوّرنا بشكل مستقل . ولقد تبدل موقع هذه المساجلة حول الأولوية بقدر ما كانت النظرية ، في جوهرها وفي واقعها ، قد ظهرت قبل بضعة أعوام ، ولكن دون ان تلاحظ بشدو وقتذاك ، في كتاب لجورج بنشام ، 1827 ، حيث نجد قضايا هاميلتون تلاحظ بشدو وقتذاك ، في كتاب لجورج بنشام ، 1827 ، حيث نجد قضايا هاميلتون الثهاني معلنة بعبارات متجاورة جداً لكنها معروض في نسق مختلف . ان التهاهي بين الموضوع والمحمول ملحوظ فيها بأشارة التساوي العادية ( الأيجابية ) ، والتنوع ملحوظ بنفس الأشارة الموضوع بشكل عامودي ( السلبية ) :

- 1. X in toto =Y ex parte
- 2. X in toto | Y ex parte
- 3. X in toto=Y in toto
- 4. X in toto Y in toto
- 5. X ex parte= Y ex parte

عالم نباتي حفيد جريمي بنثام ، راجع حول نظرية :

<sup>(1)</sup> A letter to A. De Margan, Esq., 1947.

<sup>(2)</sup> LIARD, ouv. cité III, ii.

- 6. X ex parte Y ex parte
- 7. X ex parte = Y in toto
- 8. X ex parte <sup>∥</sup> Y in toto

كان هاميلتون يرغب في تدعيم أفكاره . فاذا ترك جورج بنثام ينفلت ، فأنه لم يعترف مع ذلك ، أن لم يكن بالنظرية الكاملة ، فعلى الأقل بمبدأ تكميم المحمول بوصفه مبدأ له سوابقه B . ومن بين المؤلفين الذي يشير اليهم نذكر أسم B . Louquet بشكل خاص ، فهذا المؤلف ، أغرته فكرة ليبنيتز عن الحساب المنطقي ، فحاول بناء حسابه من موقع معاكس تماماً لموقع ليبنيتز ، أي من موقع الأمتداد ؛ الأمر الذي قاده بالطبع الى التساؤل عن كمية المحمول . فحددها حسب قوانين التحوُّل . وهكذا ، بما ان الكلية الأيجابية تتحول عرضاً ، فتعطي بعض B هي A من امتداده ، وإن القضية تعني واقعاً أن كل A هي أبعاض B . كان بلوكي يعتقد أنه يستطيع بذلك الحاق كل القياس بقاعدة : يجب أخذ الأطراف في النتيجة حسب نفس الأمتداد الذي تتخذه في المقدمات . وهذه قاعدة يرفضها هاميلتون من جهة ، بوصفها غير ملائمة و باطلة في آن .

ومن ثم ، تباينت أحكام المناطقة على نظرية هاميلتون تبايناً كلياً . فقد رأى فيها Liard منطلقاً لأصلاح المنطق الشكلي ؛ وكتب Lewis أنه لولا هاميلتون لما ظهر بوول الله . إن أحكاماً كهذه يمكن تفسيرها وتبريرها عندما نقف في المنطق الحديث عند الحقبة ما قبل المنطقية ، ولكن من الصعب الأخذ بها في المنطق المعاصر . فمن الصعب ، واقعاً ، ان نرى فيه جداً لمنطقنا الرياضي لمجرد أنه أشار في مقال بالغ العنف ، نشره في مجلة اديمبورغ في كانون الثاني (يناير) 1936 ، إلى موقفه ضد

<sup>(1)</sup> Historical notices of doctrine of quantified predicate, Lectures, IV, p. 305-323.

<sup>(2)</sup> A. MENNE, «Zur Logik von Gottfried Ploucquet,» Vienne, Herder, 1969, vol. III, p. 45-

<sup>(3)</sup> LIARD, ouv. cité, p. 38; LEWIS, A survey, p. 37.

الجدوى العلمية والتربوية في الرياضيات ، ومضى الى حد القول انها لا تبدو صعبة إلا أنها بالغة السهولة ، وأن المساعدة التي تسديها للعلوم الأخرى « ليست كبيرة ولا ضرورية ولا لازمة » . ويتهمّ ميل ذاته بالجهل الكامل في الرياضيات ، ويشير اليه بيرس This, Strikingly un mathematical scholar :Peirce . ومن جهة ثانية ليس للمنطق الحديث ان يستخلص أي شيء من الأمتداد الهاميلتوني في التكميم ، لأنه اذا كان التكميم يلعب دوراً هاماً في الأمتداد فهو يفهمه فها مختلفاً عن المنطق الحديث في المجهود الساذج الكلاسيكي . ولا يكمن الألهام الرياضي للمنطق الحديث في المجهود الساذج الرامي لاعطاء شكل المعادلات للقضايا . نفهم اذن ان بيرس استطاع اتهام هاميلتون بـ « عدم كفاءته الخارقة للعادة » ، وأن كوكورا وصفه بأنه « أسوأ علماء المنطق »:

\* \*

إننا نستطيع أنْ نجد عند الفلاسفة المنطقيين في القرن التاسع عشر ، حول موضوع آخر غير موضوع التكميم ، تعديلات على نظرية القضايا الكلاسيكية ، التي تتوافق مع المنطق الرياضي الحديث ، وتستبقه على نحوما . هذا الموضوع ، هو موضوع المدى الوجودي للقضايا ، وبالأخص للكليات الأيجابية . وتستند إليه مسائل كالتالية : الأسناد بقضية تقريرية لمحمول الى موضوع ، الا يتضمن وضع هذا الموضوع ؟ وهل يمكن القول بمعنى هناك شيء ما في فئة فارغة ؟ وهل الوجود محمول ؟ وفعل الكون حينا يلعب دور الوصلة هل يحتفظ بمعناه الوجودي ؟

نعرف ما هي أجوبة المنطق المعاصر على اسئلة كهذه ، وبالأخص ما هي القيمة الوجودية التي يعترف بها لهذه القضايا : ان المقدمة يعض A هي B هي مقدمة وجودية ، تطرح بشكل قاطع وجود موضوع مقترن ، على الأقل ، بصفتي A و B بينا القضية الكلية كل A هي B ، هي في ظاهرها التقريري ظنيَّة ، تؤكد فقط إذا

<sup>(1)</sup> MILL, Philos. de Hamilton, ch. XXVII; PEIRCE, Coll. papers, IV, p. 299.

<sup>(2)</sup> PEIRCE, Coll. papers, III. 181; COUTURAT, Rev. de métaph., 1913, p. 257.

كان موضوع ما يملك الصفة A ، فيملك أيضاً الصفة B ، ولكن دون البَّت في وجود موضوع كهذان . والمنطق الكلاسيكي ، بخلاف ذلك ، إذْ يتمسك بالشكل التقريري الذَّي تظهر فيه القضية الكلية ، في الخطاب ، أنما يعطيه مدى وجودياً ، والحقيقة أنه لم يطرح على نفسه أبداً هذا السؤال . ويبدو أنَّ الأمر بديهي ، إذ أنه لم يطرح على نفسه أبدأ هذا السؤال . ويبدو أنَّ الأمر بديهي ، إذْ أنه يتوافق تماماً مع الأستعمالات اللغوية . فأذا قلت لشخص ما إن كل أولادي موسيقيون ، وإذا علم بعد ذلك أنه ليس عندي أولاد ، فسوف يتهمني حمًّا بأنني خدعته . كيف يمكن ، من جهة ثانية ، القول أن شيئاً معيناً له معناه ويتناول شيئاً غير موجود ؟ أليس من الواجب القول مع مالبرانش ليس للعدم أية خواص ؟ وبالواقع إذا كان المنطق الكلاسيكي لا يعلن ذلك صراحةً، فأنه يتقبَّل ضمناً هذا المورد الوجودي الذي بدون أفتراضية تبطل صحة بعض قوانينه، نعني كل تلك القوانين التي تتقبل أستناد الكلية إلى الخصوصية : قوانين التوابع والأضداد في نظرية المتعارضات، نظرية التحول البسيط في نظرية المتحولات ، متحولات Pelapton و Felapton في نظرية القياس. وأن أختيار فعل الكون كوصلة ، أن لم يكن في كل اللغات ، فعلى الأقل في لغات المؤلفين المذين أسهموا في وضع المنطَّق ، لا يمكنُه إلاَّ أن يوَّطهِ هذا التأويل.

إلا إن شكوكاً قد ثارت منذ زمن بعيد ، واسئلةً قد أثيرت ، ومشال ذلك أن Paul de venise اعترف بأن الأستتباع لا يصح الا بشرط أن يُفترض الموضوعان معاً : فمن كل أنسان هو كائن حي ، بوصفه قولاً صحيحاً حتى ولم يكن يوجد أي أنسان ، لا يمكن أن نستخلص أن انساناً ما هو كائن حي ؛ وبديله الحقيقي هو إنسان ما هو كائن حي أو إذا أردنا التخصيص ، كائن معين ، الذي هو إنسان ، هو كائن حي . أما جان دي سان توما فيعترف ، بموضوع التحول الطارىء ، أن و النتيجة كل انسان أبيض هو أنسان ، أذن أنسان معين هو إنسان أبيض ، غير صحيحة ، لأن السابق ضروري ، بينا اللاحق يمكن ان يكون باطلاً ، في حال لا

<sup>(1)</sup> LOCKE, Essai sur l'entendement humain, IV, iX, 1.

يكون في العالم أي أنسان أبيض ١٥٥ . أما القياس فان ميل يضرب عنه مثلاً في صيغة Darapti : كل تنيّن ينفث لهباً ، كل تنين هو أفعى ، إذن أفعى معينة تنفث لهباً هباً هباً هباً هباً كل تنين هو أفعى ، إذن أفعى معينة تنفث لهباً هباً استنادات كهذه تُستبعد إذا رفضنا أن نعطي للكليات أي مدى وجودي . وأن فكرة تأويل القضية ذات المظهر التقريري كقضية ظنية لم تكن بدون شك غريبة اطلاقاً على المنطق التقليدي . إننا نذكر أن بويس قد أعترف أن القضية الحملية لا تختلف عن الشرطي وبالتالي فإن القول تختلف عن الشرطي وبالتالي فإن القول القياس الظني أو الشرطي وبالتالي فإن القول بترجمانية أو حتى بحصرية الشكل الأول في الثاني هو أمر آخر ، غير الابقاء على حصرهما الفعلي . ففي منطق بور - رويال الكلاسيكي جداً لا يوجد أثر لهذا الحصر حصرهما الفعلي . ففي منطق بور - رويال الكلاسيكي جداً لا يوجد أثر لهذا الحصر ولا لهذه الترجمانية . لقد قال وولف بأن الأحكام التقريرية يمكن ردّها الى الشكل الظني . لكن جدول الأحكام الكانطي أنما يظهر الأشكال التقريرية والبطنية والمعاندة بوصفها أشكال لا تقبل الحصر .

والحال فإن الطابع الظني للحكم هو ، جوهرياً ، الأطروحة الكبرى في منطق هربار Herbart (1776 -1841) (3) ، المترابطة مع فكرة فلسفته الأساسية التي تلغي جميع المطلقات فلا تبقي الا على العلاقات . ولقد عممً ها تلاميلُه ، لا سيا في مربار Drobisch فلا تبقي الا على العلاقات . ولقد عممً ها تلاميلُه ، لا سيا في هربار ينتقد جدول الأحكام الكانطي ، لاسيا احكام العلاقة . « ان الفرق بين الأحكام التقريرية ، الظنيَّة ، المعانِدة ، يعود كليَّا الى شكل اللغة . . . والمنطقُ ليس بأي حال نظرية اللغة ، لكنَّه نظرية تنظيم الأفكار » (4) . هذا لا يعني أنه يجب وضع الأشكال الثلاثة على قدم المساواة . فالشكل الأساسي ، للفكر ، هو الشكل وضع الأشكال الأخرى ليست إلا طرائق مختصرة ؛ ومناسبة للتعبير عن أحكام ظنيَّة جوهراً . « فالموضوعُ ليس موضوعاً إلا بالنسبة الى محمول ينتظر . وبالتالى من ظنيَّة جوهراً . « فالموضوعُ ليس موضوعاً إلا بالنسبة الى محمول ينتظر . وبالتالى من

<sup>(1)</sup> BOCHENSKI, F. L., p. 259.

<sup>(2)</sup> Logique, I, Viii, 5; trad. PEISSE, I, p. 165.

<sup>(3)</sup> Hanptpuncte der Logik, 1808; Lehbruch Zur Einleitung in die Phil. 1813.

<sup>(4)</sup> p. 473.

الضروري أن يكون كل حكم ، بوصفه كذلك ، حكماً ظنيًا ١١١ . ان الموضوع ، بوصفه موضوعاً ، متعلق بمحمول ، والحال « ففي كل علاقة توجد فرضية ، وليس من المحتمل لأي نسبي أن يُطرَح بإطلاق ١٤٠ . « أن الحكم A هي B ، وكذلك المسألة A هل هي B ؟ لا يتضمن قطعاً التوكيد ، المألوف عادة والغريب كلياً ، بأن A موجود . لأن المسألة غير واردة هنا إطلاقاً بالنسبة الى A وحدها ، بالنسبة الى وجودها وقبولها ؛ وإذا ذكرناها انما نذكرُها فقطلكي نفحص العلاقة التي يحتمل ان تكون بينها وبين المحمول . صحيح ان الحكم بأن الدائرة المربعة ممتنعة لا يتضمن بذاته فكرة أن الدائرة المربعة موجودة ، لكنه يعني إذا كان يمكن التفكير بدائرة مربعة ، فلا بد من قرن الفكرة بمفهوم الأمتناع عنه . أن علاقة الموضوع بمحمول هي علاقة السابق باللاحق ، وعلاقة التضمين تُرد الى علاقة التبعية . وهكذا ترتدي أطروحة الطابع الظني مدى عاماً عند هربار ، فتنطبق على الأحكام وأحكام سلبية فقط . وبالتالي تقوم نظريته عن القياس على شكلين أساسيين : وأحكام سلبية فقط . وبالتالي تقوم نظريته عن القياس على شكلين أساسيين : modus tollens و modus ponens

بعد نصف قرن ، كانت نظرية هربار موضع نقد صريح من جانب فرانز برنتانو (1838-1917) الذي تبنى نقيضها في الظاهر ، فبنظر هربار جميع القضايا ، الجزئية والكلية ، هي قضايا ظنية ومجردة من كل مدى وجودي بخصوص ما يسمى موضوعها ؛ والجزئية هي نفي الكلية ونقيضها . اما عند برنتانو ، فبخلاف ذلك ، جميع القضايا الكلية والجزئية تُفسَّر كقضايا وجودية ؛ فهي تقول بشكل قاطع شيئاً ما حول وجود مضمونها ، إما لتوكيده اذا كانت جزئية ، وإما لنفيه اذا كانت كلياً . ومثال ذلك ان برنتانو يعارض أيضاً النظرية الكلاسيكية ، التي كانت محمولةً بشكل طبيعي لرد الأحكام الوجودية الى الأحكام الحملية ؛ فالآن يتم الحصر على نحو

<sup>(1)</sup> p. 470.

<sup>(2)</sup> p. 93.

<sup>(3)</sup> p. 92-93.

معاكس . وهكذايتم اجتناب المصاعب التي يثيرها تأويل الأحكام الوجودية علناً .

لأن القضايا التي تُعلنُ صراحةً ، توكيداً أو نفياً ، وجود الموضوع ، من طراز يوجد أشرار ، Les centaures, n'existent pas أو Il y a des méchants ، إنما كانت تضايقُ عالم المنطق . وكانت النزعة العامة هي سكبها في المسكب المألوف للقضية النعتية ، وجعل الوجـود محمــولاً : الأشرار موجــودون ، مثلما الأشرار تعساء . ومع ذلك ، كان غاسندي ، حتى قبل النقد الشهير لحجة كانط الوجودية ، يعارض ديكارت ، فيقول أن الوجود ، سواء اعتبرناه في الله أو في موضوع آخر ، « ليس كما لا البتَّة ، إنما هو فقط شكل أو فعل لا يمكن وجود كما ل بدونه . . . أن ما يوجد ، والذي له عدة كمالات فضلاً عن الوجود ، لا يملك الوجود ككمال جزئي وكواحد منها ، وانما كشكل أو كفعل ينوجد به الشيء ذاته وكما لاته ، وبدونــه لا ينوجد الشيء ولا كما لاته ابداً ١١٥٠ . كذلك لوك ، في تعداده لشتى أصناف الأحكام ، خصص مكانة مميزة للأحكام الوجودية ١٥٠ . ولكن ليبنيتز ، العائـد الى النظرية التقليدية ، وبالرغم عن كونه واحداً من الأوائل الذين ترجموا القضايا الكلاسيكية الأربع الى وجودية ، أنما يردُّ عليه بأنه « عندما يُقال إن شيئاً موجود ، أو إن له وجوداً فعلياً ، يكون هذا الوجودُ ذاته هو المحمول » . كما ان منطق بور-رويال كان يقول بأن الوجود هو صفة ، هو من أعم الصفات : « لأن أكون تعني أنني موجود ، أنني شيء ١٥١٤ . وبالرغم عن كون النقد الكانطي للحجة الوجودية يتضمن حذف أطروحة كهذه ، فإن كانطالم يعتقد مع ذلك أن عليه تخصيص مكان مستقل في جدول أحكامه للأحكام الوجودية .

وفي فصل من كتابه Psychologie du point de vue empirique المخصص لعلاقات التمثل والحكم ، يبدأ برنتانو بحذف النظرية التقليدية التي ترى جوهسر

<sup>(1) 5</sup> èmsbjections; dans Alquie, II, p. 762.

<sup>(2)</sup> Essai sur l'entendement humain, IV, i, 7.

<sup>(3)</sup> Logique, II, iii, p. 114.

<sup>(4)</sup> Psychologie vom empirischen Standpunkt, Leipzig, 1874, trad.

M. de GANDILLAC, Paris, Aubier, 1944.

الحكم في الترابط بين موضوع ومحمول . فمن جهة ارتباط كهذا في شيء آخر غير الحكم ، مثلاً في التمثل المحض ، أو في الشك ، في المسألة ، الخ . ومن جهة ثانية هناك بصراحة أحكام لا تتضمن ترابطاً كهذا : ومثال ذلك الأحكام الوجودية بالتحديد . فعندما نقول « له موجودة » ، لا تكون هذه القضية ، كها ظنَّ الكثيرون ولا يزالون يظنون ، حكماً وصفياً يكون فيه الوجود ، كمحمول ، متحداً به كموضوع . فالغرض المثبوت ليس إتحاد طابع « الوجود » مع لم ، إنما لم هي ذاتها . كذلك ، عندما نقول « لم غير موجودة » ، فأن ما ننفيه ليس عزو الوجود الى لم ، وليس إرتباط طابع « الوجود » مع لم ، بل لم ذاتها » « . والحال فإن هذا التأويل لقضية يشمل القضايا الوصفية العادية التي تقبل جميعها الترجمة الى قضايا وجودية . ومثال ذلك أن الخصوصية الأيجابية إنسان معين مريض لها نفس معنى إنسان مريض كائن أو موجود ، أو يوجد إنسان مريض ؛ وما يتطابق معهاكمعارضها ونقيضها من خكل تبديل المشل ما من حَجَر حي ، يعني انه لا يوجد حجر حي . كذلك خلال تبديل المشل ما من حَجَر حي ، يعني انه لا يوجد حجر حي . كذلك الخصوصية المساة سلبية ، إنسان معين ليس عالماً ، تعني توكيد وجود ، يوجد إنسان غير عالم ؛ والكلية المساة إيجابية ، التي تقع في الموقع المعاكس المناقض هي إنسان غير عالم ؛ والكلية المساة إيجابية ، التي تقع في الموقع المعاكس المناقض هي إنسان غير عالم ؛ والكلية المساة إيجابية ، التي تقع في الموقع المعاكس المناقض هي إذن وجودية سلبية ؛ مثلاً كل الناس أموات تعني لا يوجد إنسان لا يموت .

إن هذا التأويل الوجودي للقضايا هو ، بنظر برنتانو ، في أساس إصلاح كامل للمنطق . لنسجّلْ فقط النقاط التالية : (1) الكلمة (يكون أو (يوجد) التي يكن ابدالها بها ، ليست من المحمول بشيء ؛ وهي ليست وصلة فعلاً ، بمعنى ان هذه الكلمة تشير الى ارتباط ؛ انما تلعبُ فقط الدور الذي تلعبه الوصلة ، بمعنى انها هي التي تحوّل مجرى التمثل الى حكم . (2) لم تعد الإيجابيات الحقّة هي A و I ، وانما و الخصوصيتان يا و O ؛ بينا لم تعد السلبيات الحقة هي E و وإنما و الكليّتان » A و E . في هذه الظروف يمكن القول ان القضايا التقريرية الإيجابية واقعاً تتضمن توكيد وجود الموضوع ، ولكن أطروحة كهذه لم تعد تتطابق مع الأطروحة الماثلة لفظياً في المنطق الكلاسيكي ، لأن الإيجابيات لم تعد هي ذاتها . (3) مع هذا التبدأل

<sup>(1) 5;</sup> trad. GANDILLAC, p. 213.

في الإيجابيات والسلبيات ، سيتوجب على قواعد القياس المألوفة ان تتبدلً كلياً: فمثلاً يجب القول الآن اذا كانت النتيجة سلبية ، بالمعنى الجديد للكلمة ، واذا كانت المقدمتان هم كذلك (Larbara, Celarent, Cesare, Camestres ) . (4) تغدو كل القضايا تقريرية ، حتى الكليات . • ففي القضية ما من حجر حي لا أرى أبداً ماذا يمكن للحصر اذا كان هناك حجر ان يعنيه . فاذا لم يكن ثمة حجر ، فسيكون من الصحيح أيضاً أنه لا يوجد حجر حي ١٥٠٠ .

ليس جديداً إطلاقاً تفسير القضايا الكلاسيكية الوصفية الأربع بعبارات وجودية . لقد قلنا اننا نجده عرضياً عند لبينيتزن . وبالأخص فإن تعبير القضايا الكلاسيكية في حسابات بوول يوحي مباشرة بتأويل كهذا ، لن يتوانى Venn عن جعله صريحاً . لكن نظريات لبينيتز المنطقية لم تكن معروفة الا جزئياً في عصر برنتانو ؛ واذا كان هذا يعرف بوول ، فلا يبدو قد استوحى منه . يضاف الى ذلك أن روح المنطق الرياضي كانت غريبة عنه . فما له معناه أن تُعرض نظريته في كتاب بعنوان Psychologie du point de vue empirique . وأنْ يتوصل الى « أكتشاف الطابع الخاص بالحكم . . . في علاقة الوعي مع الموضوع الملازم » (ق) .

قد نحكم اليوم ان التأويلين المتعارضين في الظاهر عند هربار وبرنتانوهما ، من حيث الجوهر ، طريقتان في النظر الى القضايا صحيحتان معاً ، ومتكاملتان . فمن جهة ، نجد بمسار مختلف الجانب الإيجابي لكل من النظريتين ، أي إيجابيات هربار التي هي الكليات ، وإيجابيات برنتانو وهي الخصوصيات . فالكليات ما عادت تطرح قطعياً وجود « موضوعها » ولا حتى وجود موضوع معين ، بل تطرح أستتباع الوظيفة وجود « موضوعها » ولا حتى وجود موضوع معين ، بل تطرح أستتباع الوظيفة بالنسبة الى وظيفة أخرى . لقد صارت الخصوصيات القديمة وجوديات وتحمل حالياً

<sup>(1) 7,</sup> p. 219.

<sup>(2)</sup> Cf. COUTURAT, L. Lz., p. 350.

<sup>(3) 8,</sup> p. 223,

هذا الإسم الصريح . ومما لا شك فيه هناك فروقات ، وأن بعض التدقيقات التحليلية واضحة ، مشل : الأستعانة بموضوع لا متناه x ، إستعمال الوجود كمكمم . ولكن العبارة التي نطلقها ، أخيراً ، على هذين النوعين من القضايا تتوافق مع أطروحة هربار عن الكليات ، لأن « الوصلة » الرئيسية فيها هي أشارة التضمين . xg fx (x) ، ومع أطروحة برنتانو ، لأن المكهام يحمل سمة الوجود الصريحة ؛ xg x (x) : (x) . ومن جهة ثانية ، ان التوافق بين التأويلين ، الظني والوجودي ، يتخطى هذا التخصصُ للمحض لكل منها والإعتراف به في ميدان والوجودي ، يتخطى هذا التخصصُ للمحض لكل منها والإعتراف به في ميدان خاص به ، لأن إستعمال النفي يسمح بحد كليهها على مجمل الميدان ؛ ولكن هذه التغطية لا تخلق أي نزاع ، نظراً لأن العبارتين متكافئتان تماماً . فضلاً عن ذلك ، ينبغي ان نضيف ان الشكلانيَّة في المنطق الراهن تنزع الى تمييز التأويل الوجودي ، وذلك لأن التضمين ، بنظر هذا التأويل ، ليس إلا نوعاً من الوصل إذا A عندئذ لا تعنى شيئاً آخر سوى أبداً A وليس B .

\* \*

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر سيتعمق الفصل بين الطريقتين في دراسة المنطق: طريقة الرياضيون ، وطريقة الفلاسفة . فبينا يدفع الرياضيون المنطق دفعاً حاسماً في الخط الذي شقّه لبينيتز وخلفاؤه ، يبدو الفلاسفة من جهتهم أنهم استعادوا مذاق المنطق واعتبر وا أنه يمكنهم تطويره قدماً دون الإبتعاد عن الخط السلفي . فنرى بالتالي ، في بريطانيا وفي المانيا ، ظهور مباحث ضخمة في المنطق . مستوحاة من مشارب مختلفة . ويمكننا ، مع تبسيط جزئي ، توزيعها على اتجاهين كبيرين : الإتجاه المثالي في خطكانطوما بعد الكانطية ؛والأتجاه التجريبي الذي يتخذ بوجه عام شكل ما يُسمَّى النفسانية الأولى وفي المانيا ظواهر النزعة الثانية .

من الجانب الأنكليزي بينا كان مانسزل (Prolegomena logica, 1851) من تلاميذ هاميلتون ، يعارض ميل ، كان تراث ميل التجريبي يلقى التأييد من أسكندر بان Bain . قهذا المؤلف الذي كان في شبابه قد ساعد ميل على

تأليف منظومت المنطقية ، كتب هو أيضاً كتاباً عن المنطق الإستنتاجي والإستدلالي ( جزءان ، 1870 ) يوحي عنوانه بعلاقته مع كتاب ميل . واشتهر في أعماله اللاحقة كعالم نفساني ، فزاد كتابه من الطابع التجريبي للمنطق ومن ارتباطه بعلم النفس . لكن بعد ذلك بقليل سيظهر كتابان هامان ، أحدهما لبرادلي . F.H. The principles of logic (1883 ) ، وثنانيهما لبرناد بوسانكي ( جزءان ، Logic, or the morphology of Knovoledge (1888 ، يمتسلان التيار المثالي والهيغلي الجديد . والكاتبان ، مختلفا الطباع ومع ذلك فهما متشاركان ؛ وفي الطبُّعة الثانية من كتابه (1922 ) يأخذ برادلي علَّماً بانتقادات بوسانكي . وكلاهما بقيا غريبين عن المنطق الرياضي . فبنظر برادلي الموضوع المزعوم في الحكم ليس إلاً موضوعاً إسمياً ، والموضوع الوحيد والواحد لكافة الأحكام هو مجموع الواقع ، هو الكل . وتتعاصر مع هذين الكتابين « دراسات وتمارين في المنطق الشكلي » (1884) لجون تفيل كينز Keynes ولكنها تظلّ أكثر حياداً من الناحية الفلسفية . ولقد سبق له ، سنة 1879 ، أن دافع في مقالة (Mind) عن استقلال المنطق الشكلي بالنسبة إلى المنطق الفلسفي والمنطق التجريبي والمنطق الرياضي معاً ، فكتابه ذو روحية كلاسيكية مغرقة ، رغم تقديمه بعض العناصر الممكن تمثلُ ها في المنطق الجديد ؛ وهذه العناصر ستزداد على أمتداد النشرات (ط4, 1906) التي تتضمن زيادات وتعديلات . وهذا الكتاب بنظر سكولز الذي يحييه كد د رائعة » ١١١ هو « العرض الأكمل للمنطق الشكلي الكلاسيكي ، .

في المانيا دافع Hermann Lotze في منطقه (1843) عن مفهوم المنطق المحض ، كما دافع عنه في منظومة الفلسفة (1878-1879) . وهكذا تأتي مكانته في خطكانط وهربار معارضاً انتقال عدوى علم النفس الى المنطق . فعند كانطكما نرى في « فكرة المنطق » التي يستهل بها محاضراته المنطقية (2) يقوم التفريق بين العلمين على ثلاث فروقات أساسية : فرق شكل المعرفة عن مادتها أو مضمونها ،

<sup>(1)</sup> Esquisse, p. 75.

<sup>(2)</sup> La logique de Kant, trad. TISSOT, p. 3-7.

فرق القوانين الضرورية ( المعروفة قبلياً ) والقوانين العسرضية ( المأخسوذة من التجربة ) التي تنفطم مجرى أفكارنا ، واخيراً الفرق بين ما يجب ان يكون وبين ما هو كائن ، بين الأمر والدال . وكان هربار أيضاً قد حذف بشدة أدخال أعتبارات نفسانية في المنطق : فالمنطق المحض يتعاطى مع شروط ما هو فكري ، وليس مع الأفعال التي نفتكره بها .

إلاَّ إن الكتب المنطقية الضخمة الثلاثة التي ظهرت في المانيا في نهاية القرن ، كتب Chr Sigmart ( جزءان ، 1873 - 1878 ) و W. Wundt ( جزءان ، -1883 1880 ) و Benno Erdmann (1892) التي يمكن أن نضيف اليها (1893) Grmadzüge der Logik لـ Th.Lipps ، وهي كلها مؤلفات منتشرة جداً ، ، إنما تتميُّـز خلافاً لما أوصى به كانط ، باتساع المنطق نحو الطرائقية وبنزعة ملحوظة الى ارساء المنطق على اعتبارات من النسق النفساني . وهذه النفسانية ملحوظة بشكل خاص لدى سيغوارت وليبنيتز . فقد ابتدأ في مستهل القرن لدى مؤلفين مشل. آ Fries ، كانوا يعارضون المثالية بعد الكانطية ويريدون ردّ المنطق من الغيوم الغيبية إلى أرض التجربة وبشكل أدق الى التجربة النفسانية : وهذا الاتجاه كان وقتـذاك يحظى بتشجيع وتأييد التجريبيين الإنكليز ، كان ميل يقــول إن المنطــق ليس علماً مستقلاً ، وليس علماً بالذات . ﴿ انه من جزء أو فرع من علم النفس ، يختلف عنه من جهة مثلما يختلف الجزء عن الكل ، ومن جهة ثانية مثلما يختلف فن عن علم . ان كل مرتكزاته النظرية مأخوذة عن علم النفس ، وتشتمل على كل ما هو ضروري لتبرير قواعد الفن ١١٤ ، ومن هاتين السمتين اللتين تميزان ، بنظر ميل ، مكانة المنطق بالنسبة الى علم النفس ، يشدد ليبنيتز على السمة الأولى عندما يجعل من المنطق علماً لـ « فيزياء الفكر » . ويرى ليبينتز في المنطق كما في الأخلاق ان كل تعليم يجب ان يرتكز على وجود : فالتساؤل عما يجب فعله ، يعني التساؤل عن كيفية التعامل معه لبلوغ هدف معين ، وهذه المسألة بدورها تعنى التساؤل عن

<sup>(1) 5°</sup> éd. de Sigwart et de Wundt en 1924.

<sup>(2)</sup> Phil. de Hamilton, trad. Cazelles, p. 437-438.

كيفية بلوغ هذا الهدف فعلاً . ان إراديَّة سيغوارت دفعته الى التشديد على الطابع الأمري للمنطق . فالشرط الأخير لكل فكر ليس فقط « أنا أفكر » الذي ينبغي أن يرافق كل افكارنا بالضرورة حسب كانط ، ولكن « أنا أريد » أيضاً ، المفترض ضرورة في كل أعمالنا الفكرية . وكها الأخلاق ، يتساءل المنطق : ماذا يجب أن أفعل ؟ لكنَّ الجزء التشريعي في المنطق ، ذلك الذي يعلن القواعد ، لا بد له من الارتكاز على جزء تحليلي ، يضع قوانين العمل الطبيعي للفكر ؛ ولا يمكن للقواعد المنطقية ولا للقواعد الأخلاقية ان تُعرف إلا بدراسة القوى الطبيعية والوظائف النفسانية التي يجب على هذه القواعد ان تنظمها .

أما الضربة الموجهة لهذا التطور نحو المنطق النفساني ، فقد جاءت بشكل رئيسي من مؤلفين هيا Frege و Hysserl ، علمها تأهيلها الرياضية ان موضوعية القوانين المنطقية ، الماثلة لموضوعية القوانين الرياضية ، لا يمكنها ان تُرد الى عوارض تجريبية ، وتابعة لشروط المكان والزمان . صحيح ان هوسرل ، اذ أستسلم للنزعة السائدة وقت ذاك ، كان قد تنازل أولاً للنفسانية في كتابه الصادر سنة للنزعة السائدة وقت ذاك ، كان قد تنازل أولاً للنفسانية في كتابه الصادر سنة فريج الذي أتهمه بأنه أهمل الحاجز المسدود ، الفاصل بين مفهوم التمثل العقلي ، فريج الذي أتهمه بأنه أهمل الحاجز المسدود ، الفاصل بين مفهوم التمثل العقلي ، المفهوم الموضوعي والمفهوم الذاتي . وكان فريج في مقدمة كتابه (1884) التخيل أن المدارك تنمو في النفس الفردية كها تنمو الأوراق في الأشجار . « فلا التخيل أن المدارك تنمو في النفس الفردية كها تنمو الأوراق في الأشجار . « فلا ضحتها اذا توقفت عن التفكير بها ، وان الشمس لا تنعدم عندما أغمض عيني ، في ولن يتأخر هوسرل ، من جهته ، عن الرد ؛ وكها يقول غوته في كلمة كان يجب تردادها ، ليس المرء ابداً بالغ الشدة الا تجاه أخطاء جرى تصحيحها ، فأنه يخصص مقدماته للمنطق المحض ، التي تشكل الجزء الأول من أبحاثه المنطق المحض ، التي تشكل الجزء الأول من أبحاثه المنطق المحض ، التي تشكل الجزء الأول من أبحاثه المنطق المحض ، التي تشكل الجزء الأول من أبحاثه المنطقة المحض ، التي تشكل الجزء الأول من أبحاثه المنطقة المحض ، التي تشكل الجزء الأول من أبحاثه المنطقة المحض ، التي تشكل الجزء الأول من أبحاثه المنطقة المحض ، التي تشكل الجزء الأول من أبحاثه المنطقة المحض ، التي تشكل الجزء الأول من أبحاثه المنطقة المحض ، التي تشكل الجزء الأول من أبحاثه المنطقة المحض ، التي المدرود المورود ا

<sup>(1)</sup> Les fondements de l'arithmétique, trad. Claude Imbert, Paris, Seuil, 1969, p. 119-120.

<sup>(2)</sup> Logische Untersuchungen, I, 1900; trad. H. Elie, Paris, P. U. F., 1959.

يخصصها لنقد شديد للنفسانية ، وهو نَقْدُ يمكن القول انه لم تقم من بعده قائمة للنفسانية .

واذ يشدد بأستمرار على القرابة بين المنطق والرياضيات ، يسجل ثلاث أعتراضات على النفسانية المنطقية: (1) القوانين النفسانية غامضة ، ولا يمكن على أساس غامض أرساء قوانين مطلقة الصحة كها هو حال قوانين المنطق والرياضيات . (2) القوانين النفسانية هي قوانين طبيعية لا يمكن معرفتها الا بالأستدلال ، الذي لا يؤدي أبداً الى وضع قانون على نحو مؤكد ، ولكنه يؤدي فقط الى احتمال قانون . ولا شيء نظير هذا في قوانين المنطق والرياضيات ، القابلة للمعرفة قبلياً ، والتي تملك حقيقة يقينية ، و ان مبدأ التناقض لا يعني أنه يجب ان نخمُّ ن أياً من الحكمين المتناقضين هو حكم صحيح وحكم خاطيء ، . ان النفسانية تهمل الفرق الجوهري ﴿ بين قانون مثالي وقانون فعلي ، بين نظم تقعيدي ونظم سببي ، بين ضرورة منطقية وضرورة واقعية ، بين قاعدة منطقية وقاعدة فعلية ، ١١٠.(3) ان قوانين العلوم التجريبية ، حتى تلك التي تتخطى من بعيد القوانين النفسانية بحزمها ودّقتها ، لها فحواها في وقائع فعلية ، وهي تتضمن وجود بعض الوقائع . والحال فان قوانين المنطق مثل قوانين الرياضيَّات لا تفترض مسبقاً أي شيء تجريبي ؛ انها لا تتناول الوقائع بل تتناول الحقائق بوجه عام ؛ والحال ﴿ لا شَكَ أَنَّهُ يُمَكِّن لَحْقَيْقَةُ انْ تَعْنَى انْ شيئاً موجوداً ، أن حالة أشياء موجودة ، أي ان هذا لا معنى له اذا أسند إليه وجود زمني ، بدءً أو ختام ، ١٥٠ . يضيف هوسرل الى هذه الحجج المباشرة نوعاً من البرهان بالأمَّتناع ، مبيَّناً ان النفسانية من عواقبها تدمير مفهوم الحقيقة ، فعندئذ تغـدو هذه نسبية متعلقة بالجزئيات العارضة في النفسية البشرية وفي كل نظرية ارتيابية ، تنسكب ريبيتُها على نفسها لكي تدّمرها . ومرّد ذلك الى الخلط بين معنيين لكلمة حكم نختلفين جذرياً: فعل الحكم ، وهو حدث في العالم التجريبي وهو بذلك يقع في مجال علم النفس ؛ ومضمون الحكم ، القضية ، الذي يتناول دلالةٌ مثالية ،

<sup>(1)</sup> Recherches logiques, I, p. 67, 74.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 83.

تحتمل الصواب او البُطلان ، والحال « لا يجوز الخلط بين الحكم الصحيح ، بوصفه فعلاً لحكم مضبوط ، مطابق للحقيقة ، وبين حقيقة هذا الحكم أو بين المضمون الصحيح للحكم . فحكمي ان  $2 \times 2 = 4$  هو بكل تأكيد محدّد على نحو سببي ، ولكن ليس الحقيقة  $2 \times 2 = 4$  ) .

في تطور فكر هوسرل لا يسجل هذا النقد سوى مرحلة . وسوف تستمر معارضته للذاتية النفسانية أو التجريبية ، ولكنها ، كما نعلم ، سرعان ما سيستعاض عنها بفكرة ذاتية متعالية أو مكونة . وهكذا سيجد نفسه المنطق المحض ، المرضوعي ، الشكلي ، مندرجاً في منطق اعم ، ذي طابع فلسفي ، مخصص ليكون أساساً له ، هو المنطق المتعالي (2) . وبالتالي فان المنطق الكلي هو « منطق ذو استقصائين ، منطق فلسفي بالمعنى الصحيح » (3) . وليس هنا مجال درسه (4) .

وما تجدر اضافته هو أن معارضة هوسر ل للتجريبية النفسانويّة اذا كانت تضعه في جانب المؤلفين المدافعين عن المنطق المحض مثل كانط، هربار أو لوتز، فانها لا تكفي لدمجه معهم. فهؤلاء ينزعون إلى اقامة الفرق بين المنطق وعلم النفس، فيرون ان الأول هو علم تقعيدي، والثاني علم وقائع. يقال « أن علم النفس يعتبر الفكر كها هو، وان المنطق يعالجه كها يجب ان يكون. الأول يعالج قوانين الطبيعة ، (ك). والحال أن مفهوماً تقعيدياً للمنطق كهذا لا يقدم فكرة صحيحة عن طبيعة هذا العلم. « فقد انخدع اللانفسانيّون اذ أظهر وا ، على نحو ما ، أن نظم المعرفة هو جوهر القوانين المنطقية ، لهذا فان الطابع النظري المحض للمنطق الشكلي ، وبالتالي ، فان تشبيهه بالرياضيات الشكلية لم يُستعملاكها كان ينبغي » ، ليس الفرق الأساسي ، بالرياضيات الشكلية لم يُستعملاكها كان ينبغي » ، ليس الفرق الأساسي ، بنظر هوسرل ، بين ما يجب ان يكون وما هوكائن ، ولكنه بين طريقتين في الوجود ،

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 129.

<sup>(2)</sup> Formale , und transzendentale Logik; 1929; trad. S. Bachelard, Paris, P. U. F., 1957.

<sup>(3)</sup> Logique formelle..., p. 208.

<sup>(4)</sup> Voir S. BACHELARD, La logique de Husserl, Paris, P. U. F., 1957.

<sup>(5)</sup> Recherches logique, I, p. 56.

الطريقة الواقعية والطريقة المثالية ، وان في ذلك و التمييز الأعمق في نظرية المعرفة » . فيا يتعارض مع القانون الطبيعي ، ليس القانون الطبيعي ، القاعدي ، وانحا القانون المثالي . والثنائية بين المنطق وعلم النفس ليست المثنوية بين فن وعلم : فكلاهما من العلوم ، ولكنهما علمان موضوعهما مختلف تماماً . وكالرياضيات ، فان المنطق يمكنه حقاً ان يتقبل تطبيقات وان يقود المهارسة . لكنه مثلها أيضاً ، هو معرفة منظومة من العلاقات الموضوعية التي تكشف نفسها أمام استقصائنا دون أن تتوقف عليه في أي شيء كان . ويعترف هوسرل أنه كان لهرباب الفضل في التشديد القوي على هذه الموضوعية في المدارك التي ليست بنظره أغراضاً واقعية ولا أفعالاً فكرية ، على هذه الموضوعية في المدارك التي ليست بنظره أغراضاً واقعية ولا أفعالاً فكرية ، لكنه ارتكب خطأ كبيراً في وضعه الجوهري في مثالية المدرك المنطقي ، في طبيعيته . ان هوسرل ينتسب الى بولزانو ، ، بولزانو الذي كان واحداً من الأوائل الذي اعترف به بأنه و احد كبار المناطقة في كل العصور » ق .

وبالواقع ، ان تكوين المنطق الحديث مرتبط جزئياً ، عند هذين الرائدين ، بواقعية أفلاطونية . فكما عند فريج ، نجدها أيضاً عند راسل Russell في مرحلة Principia mathematica . فبالتالي انبنى المنطق الرياضي الجديد من خلال تعارضه ، من جهة مع المنطق النفساني ، ومن جهة ثانية مع المنطق التقعيدي ، وهو منطق منظور إليه كأدبيات الاستدلال العقلي . وقبل ذلك بقليل كان وندت في مقدمة اخلاقه Ethique ، قد أطلق عبارة ، علم تقعيدي ، وكان بكل وضوح قد وضع المنطق في جانب الأخلاق ، بوصفه احد العلمين التقعيدين الأساسيين ، والحال فأن هذا المفهوم للعلم التقعيدي سرعان ما ظهر مشبوها في نظر الكثيرين ؛

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 170.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 203.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 244.

<sup>(4)</sup> Ethik, 1886; Einleitung, 1.

فهو يدعو الى الخلطالسيء بين العلم والفن . فبنظر فريج وراسل وهوسرل ، المنطق هو علم فقط ، علم نظري اذا أردنا التوضيح دون خوف من الحشو .

ويقع موضوع دراسته تماماً في نفس منطقة وجود موضوع الرياضيات . ومع مفهوم كهذا للمنطق ، فأن المنطق يبتعد كثيراً عن كفاءة الفلاسفة المحض .

## الفصل العاشر

# يقظة المنطق

1 . بوول Bool وجبر المنطق . 2 . دي مورغان De Morgan ، بيرس . 2 . وبدايات منطق Peirce . العلاقات

## 1 . بوول وجبر المنطق

بينا كان المنطق يتابع انطلاقته ، كان شكل منطقي آخر ، مستوحى من الرياضيات ، يستعد للظهور في منتصف القرن التاسع عشر . وبوجه عام ، يسند الى الرياضي جورج بوول (1815-1864 ) شرف تأسيس هذا الشكل . لا شك انه كان هناك روّاد . ولكن ما كان عندهم أملاً جميلاً ، مستنداً الى بعض النتاجات الجزئية ، سيتحقق لأول مرة عند بوول . فهو يقدّم في كتابيه

- The mathematical Analysis of logic (1847)
- An investigation of the laws of thought on which are, founded the mathematical theories of logic and probabilitées m (1854).

يعرض فيها منظومة يمكن ، بالرغم عن نواقصها ، وصفها بأنها مكتملة بمعنى أنها تقدم لأجل حل المسائل المنطقية التي تشمل مشكلات المنطق التقليدي ، حلا يتخطاها ، بما نسميه اليوم أساليب القرار التي تسمح بحسابات فاعلة . وهو يلاحظ بنفسه القطيعة بين هذا التصور الجديد للمنطق وبين التصور القديم . يقول : ليس هناك شبه بين المنطق والفلسفة ، بين دراسة الوجود الفعلي والبحث

<sup>(1)</sup> أعيدت طباعة كتاب Mathematical Analysis ( أوكسفورد ، 1948 ). وهناك ترجمة للمقدمة وللفصل الاول في Cahiers pour l'analyse باريس ، دوساي ، رقم 1969, 100 ص27-34 .

عن الأسباب . « لم يعد من الجائز أن نجمع بين المنطق والغيبيات ، بل يجب جمع المنطق والرياضيات . . . فالمنطق ، مثل الهندسة ، يقوم على حقائق بديهية ، وتعريفاته مبنية وفقاً للنظرية العامة للرمزية التي تشكل أساس كل ما هو معترف به كتحليل » 1، . سيكون لهذا التبدُّل في الأتجاه ، في طريقة فهم المنطق ، أثرٌ حاسم على تجدد هذا العلم خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر .

مع ذلك لا يجوز الخلط بين المنطق الرياضي في القرن العشرين وبين المنطق الرياضي عند بوول ، ولا حتى يجوز الأعتقاد أنه ليس الا تطويراً له . فقد سار المنطق على طريق مختلف . وما هو مشترك بينها هو أنها وسعًا كثيراً من مجال المنطق التقليدي ، ليس بمواصلته ، بل بأخذه من جلوره وبأعادة بنائه حسب روح الرياضيات . والحال ، ليس المنطق الحالي اكتالاً لجبر بوول ؛ فهو ينطلق من أسس أخرى ، ويتلاقى فقط مع هذا المفستر كمنطق أصناف ، على سبيل نظرية خاصة في مجموع أوسع . وإذا كان بوول قد أعطى الحافز ، فليس هو بل فريج الذي يعترف به المناطقة اليوم بوصفه مؤسساً لعلمهم ، لأنه هو ، وليس بوول ، هو الذي يعترف أسس البناء المنطقى ـ الرياضي المعاصر .

وهناك خطأ أخر ، أفحش ، هو التخيّل بأن المنطق المسمى بالرياضي ، أكان منطق بوول أو منطق فريج ، يقوم على التعامل مع المنطق تعاملاً كمياً كما كان مثلاً حال ما أسميناه الفيزياء الرياضية . والحقيقة قد تكون العكس . لأن الجديد الكبير الذي جعل من المكن تطبيق المنهج الرياضي في المنطق ، هو النجاح في تخليص الجهاز الرياضي من أستعماله الحصري على الكم . لقد خطرت لديكارت فكرة رياضيات كلية ، وأوضحها لينيتز وأخذ بتحقيقها ، ولكن منذ عصرهما ، وبالأخص في النصف الأول من القرن التاسع عشر . فأن تطورات الرياضيات بالذات ستجعل أحلام الفلاسفة هذه تتغلغل في وعي الرياضيين ، وفي العصر الذي بالذات ستجعل أحلام الفلاسفة هذه تتغلغل في وعي الرياضيين ، وفي العصر الذي للحساب الجبري ، وفي العام 1833 كان ج . بياكوك Peacock يطرح ، مبدأ ديمومة للحساب الجبري ، وفي العام 1833 كان ج . بياكوك Peacock يطرح ، مبدأ ديمومة

<sup>(1)</sup> Math. anal., Introd., p. 13.

الأشكال المتعادلة ، ؛ وفي العام 1840 ، كان د . ف . غرغوري Gregory ، وهو صديق لبوول ، قد نشر مذكرة عن الطبيعة الحقيقية للجبر الرمزي ، وفي نفس الفترة أ . دي مورغان De Morgan ، نشر عدة مذكرات عن أسس الجبر . فظهر أكثر فأكثر أن القوانين التي تدير الجبر العادي تخصص مجالاً معيناً ، ولكن يمكن فهم الجبر بمعنى أعم ، بحيث ان حساباته يمكنها ان تنطبق ، بالتخلي عن بعض قوانينه الخاصة ، على كيانات أخرى غير التي نسميها الأعداد ـ الأمتدادات التصاعدية لمفهوم العدد بالذات الموجه نحو هذا التصور الأكثر تجريداً للحساب الجبري .

تلك هي بالذات الفكرة التي أستهل بها بوول كتابه التحليل السرياضي للمنطق: « ان اولئك الذين أطلعوا على الحالة الراهنة لنظرية الجبر الرمزي يعلمون جيداً ان صحة مسارات التحليل لا تتوقف على تأويل الرموز المستعملة فيه ، بل تتوقف فقط على قوانين اندماجها . ان كل نظام تأويل لا يسيء لحقيقة العلاقات المفترضة هو أيضاً نظام مقبول ، ومشال ذلك ان نفس المسار يمكنه ، حسب تأويل معين ، ان يمثل الحل لقضية متعلقة بخواص الأعداد ، ويمثل حسب تأويل آخر حلاً لمسألة الديناميك أو تأويل آخر حلاً لمسألة الديناميك أو البصريات . حقاً هذا المبدأ ذو أهمية أساسية » . واذا لم يُعترف به اعترافاً كاملاً ، فمرد ذلك الى واقع عرضي محض هو أنه في التحليل الكلاسيكي كانت العناصر الواجب تحديدها هي المقادير أو الكميات ، ولكن « أن يعطى تأويل كمي لأشكال التحاليل الموجودة حالياً ، فذلك ناجم عن الظروف التي تحددت فيها هذه الأشكال ؛ ومع ذلك لا يجوز ان نرى فيها شرطاً شاملاً للتحليل . وأنني على أساس المنطق عدا المبدأ العام أتقدم بوضع الحساب المنطقي » (۱) . وسنجد في قوانين الفكر الصيغة الحاسمة : « ليس من جوهر الرياضيات الأهمام بأفكار العدد والكم » (١) .

أن بوول يقدم هذه القوانين العامة لكل جبر بوصفها « قوانسين للفكر » .

----

<sup>(1)</sup> Math. An., p. 3 et 4.

<sup>(2)</sup> P. 12.

يقول : « أن الرياضيات التي يجب علينا بناؤها هي رياضيات العقل البشري ، . وإذا كان مشروعاً النظرُ الى نظامها من الخارج ، بوصف منتـظماً بواسطـة العـدد وحدس المكان والزمان ، فلا يقل شرعية النظر اليه من الداخل ، بوصفه مستنداً الى وقائع من نسق آخـر ، تكمـن في تكوين العقـل البشري »(١) . هذه المرّة ستـرنُّ تصريحات كهذه رنيناً غريباً على أذني المنطق المعاصر . فهو يندد فيها بهذه « النفساناويّة » التي ستزداد عند المناطقة الكلاسيكيين في نهاية القرن والتي يبدو له حذفها بمثابة الشرط الأول لتأسيس منطق علمي ، مماثل للرياضيات بموضوعها ومناهجها ، وليس متعارضاً معها . والواقع ان هذا التأويل الفلسفي المرفوض في مؤلفاته يظل ، عند بوول ، خارجاً على مؤلفاته ذاتها ، ولا يؤذي بشيء الحزمَ العلمي في حسابه . لأنه من الظاهر تماماً أن القوانين التي يطرحها فيها ليست بقوانين طبيعية تحكم العالم التجريبي ، ولو كان العالم الذهني ، ولكنها أقوال لا زمنية وغير دنيوية ، على منوال القضايا الرياضية ، ولا يمكن تسميتها قوانين الفكر الا بمعنى أن هذا التعبير الغامض لا يدل على النشاط الفكري للذات ، بل يدل على أتجاه النشاط ، على الفكر بوصفه كياناً موضوعياً ، مثلما كان الـ الرواقيّين حتى أن بوشنسكي يذهب الى القـول ، بشيء من المبالغـة ، أن ما هو جوهرياً جديد عند بوول ، وما ينفصل به عن كل السلف ، ومنهم ليبنيتز ، هو أنَّـه بدلاً من بلوغ المنطق بوسيلة التجريد أعتباراً من سيرورات فعلية للفكر ، فأنه يتعامل معه كبناء شكلي ، سيجرى فها بعد البحث عن تأويله (2) .

وللقيام بتعامل جبري مع الفكر كما يظهر في لغتنا ، يسعى بوول اولاً ، وبالأنطلاق من استدلال جبري يعمل على الإشارات ، الى تصنيف هذه الأشارات وفقاً لوظيفتها ؛ ثم يسعى لأكتشاف تماثل هذه الوظائف في أشكال اللغة العادية ، بحيث يمكن ترجمتها الى أشارات مماثلة للإشارات الجبريَّة ، ومهيأة مثلها للحساب . ويصل الى النتيجة التالية :

<sup>(1)</sup> Math. An., p. 7 et 1.

<sup>(2)</sup> F. L., p. 326-327.

د كل عمليات اللغة ، المنظور اليها كأداة أستدلال عقلي ، يمكن أجراؤها بواسطة منظومة اشارات مركبَّة من العناصر التالية :

1 رموز حرفية ، مثل y,x الخ تمثل أشياء تكون موضوعاً لتصوراتنا ؛

2 اشارات عملية ، مثل + ، - ، × ، تمثل عمليًّات العقل الذي بواسطته يصار الى دمج أو حل تصورات الأشياء ، بحيث تتكون مفاهيم جديدة تتضمن نفس العناصر ؛

.  $a_{\parallel} = 1$  اشارة الماهية  $a_{\parallel} = 1$ 

تدخل في المجموعة الأولى الأسهاء ، الأعلام أو الأجناس ، الصفات ، الجمل الوصفية ؛ وفي الثانية تدخل الكلهات مثل ، و ، أو ، ماعدا ، وأخيراً تشتمل الثالثة على كل الأفعال ، ولكن هذه يمكن ردُها الى فعل الكون وحده Etre . بصيغة الحاضر . ويمكن لرموز المجموعة الأولى أخذها لتمثيل أصناف ، ورموز الثانية لتمثيل عمليات عقلية ندمج بواسطتها أجزاء في كل أو تفصل كلاً الى أجزاء ؛ وأخيراً رمز المساواة ليمثل الوصل الذي به نعبر عن العلاقات بين الأصناف ، البسيطة أو المركبة ، ونكون بذلك القضايا .

عندئذ ندرك عدة مماثلات بين قوانين البيان الجبري وقوانين البيان المنطقي ، ذلك الذي يحكم تركيب تصوراتنا ، مثلاً :

| بيان منطقي                               | بيان جبري                 |
|------------------------------------------|---------------------------|
| ـ خرفان بيضاء = بيضاء خرفان              | xy = yx                   |
| ـ خرفان وبيض = بيض وخرفان                | x + y = y + x             |
| ـ الأوروبيون ( رجال ونساء ) = الرجال     | z(x+y)=zx+zy              |
| الأوروبيون والنساء الأوروبيات            |                           |
| ـ الأوروبيون( رجالبدوننساء )=الأوروبيون  | z(x-y)=zx-zy              |
| الرِجال بدون الأوروبيات ؛                |                           |
| م الأفلاك هي الشموس والكواكب = الأفلاك ، | (x = y + z) = (x - z = y) |
| ما عدا الكُواكب ، هي الشموس              |                           |

(1) Laws of thought, p. 27.

بيد أنَّ هناك نقطة أساسية حيث يختـل التاثل بين الفكر العـادي والحسـاب الجبرى ، ففي الفكر المنطقي العادي ، يعتبر صحيحاً القانون .

 $x_n = x$ 

لأن صنف الفرنسيين ، مثلاً ، المدموج مع صنف الفرنسيين ، لا يعطي ابداً شيئاً آخر سوى صنف الفرنسيين . ولا شيء كهذا في الجبر ، حيث أن أرتفاع القوى يؤدي الى شيء آخر غير الطرف الأولي \_ على الأقل في الحالة العامة : لأنه يوجد ، في الجبر ، بالذات ، حالتان خاصتان يبطل فيها صلاح القانون العام ، وحيث نجد بالتالي التائل مع القانون المنطقي . فالمعادلة x = x ( أو بشكل أعم x = x ) تتقبل بالتالي جذرين هما صفر وواحد ، لأن

صفر<sup>2</sup> = صفر واحد<sup>2</sup> = واحد

فينجم عن ذلك أن المنطق يمكن دمجه مع نوع خاص من الجبر ، من جبر لا تكون فيه الرموز العددية خليقة بقبول قيم أخرى غير قيم صفر وواحد . « لنتصور إذن جبراً تتقبل فيه الرموزيل المروزيل x, y, z, etc) القيم صفر وواحد على السواء ، تتقبل هذه القيم فقط . عندئذ ستكون القوانين ، المسلمات والعمليات في جبر كهذا متاهية بكل مداها مع قوانين ومسلمات وعمليات جبر منطقي . وسوف يفصلها عن بعضها أختلاف التأويلات ١٥٥ . إذن المسألة مضاعفة عند بوول : 1 وضع قوانين جبر خاص بحيث أنه لا يتقبل الا القيم صفر وواحد ؟ 2 إيجاد تفسير منطقي مقبول لحذه القيم صفر وواحد ، بحيث يمكن النظر الى هذا الجبر الخاص كجبر منطقي .

بخصوص النقطة الأولى ، ليس من الوارد هنا شرح تقنية بوول في الجبر الثنائي . كندكر فقط ، كها رأينا ذلك في بعض الصيغ المذكورة أعلاه ، أنه يخضع لقانون التلازم والتوزيع بالنسبة الى الجمع والحاصل ، مثلها يفعل الجبر العادى ، لكنه

<sup>(1)</sup> Laws of thought, p. 37-38.

<sup>(2)</sup> LIARD, on Jörgensen - Treatise, vol. I, p. 97-116.

يتميز جوهرياً عنه بهذا القانون الذي نسميه اليوم قانون Idempotence الذي يلغي مفعول رفع القوى . ولنكتف بالأشارة الى ان هاتين العمليتين ، في طر في أستعمال المعادلات ، هنا بدءاً تطور الدّالات x, y, z الذي بواسطته يجري إنماء سلسلة التراكيب الممكنة للمكونات ، وهما ختاماً تصفية كل ما يمكن تسميته بالأطراف الوسطى ، بالتاثل مع حالة القياس حيث ان استخلاص النتيجة يعني بوضوح تصفية الطرف الوسط .

غير أن جبراً كهذا لا يفيد المنطقي إلا أذا استطعنا ان نجد له تفسيراً بعبارات منطقية . فبالنسبة الى اصناف الرموز الثلاثة المأخوذة في البدء ، يكون التأويل المنطقي مستوحي مباشرة من التاثل الذي كشفه بوول بين الرموز الجبرية وكلمات اللغة ؛ فالرموز الحرفية ستمشل المدارك ، المأخوذة من حيث الأمتداد كها عند بوول ، التي تتوافق مع الأصناف ؛ ورموز العمليتين الأساسيتين ، الجمع والضرب ، تناسب الجمع المنطق ( أجتاع صنفين ) والحاصل ( تقاطع صنفين ) ؛ وأخيراً رمز التساوي يعني أن الصنفين اللذين تؤطرهها الرموز لها نفس الأمتداد وأنها متداخلان . لكن من الوجهة المنطقية ماذا يمكن ان تعني رموز صفر ، واحد ، المينزة لهذا الجبر ؟ يفسرها بوول كها يلي : واحد يرمز للصنف الكلي ، ذلك الذي يشتمل على كلية الكائنات ، الكل ، وصفر يرمز للصنف الفارغ او اللاشيء ، الله ، ويرمز بذلك الى اللاوجود . أن هذا التفسير يدخل تجديداً هاماً على منطق الأصناف التقليدي ، أي على القياس المأخوذ من حيث الأمتداد . فهذا يعرف حقاً الأصناف التقليدي ، أي الصنف المأخوذ بكل امتداده ، لكنه يجهل الصنف الكلي ، ولا يأخذ بالأعتبار الصنف الفارغ .

والآن ما هي فائدة هذه المفاهيم الجديدة للصنف الكلي والصنف الفارغ مع رمز رموزها، لبناء جبر الأصناف؟ اولاً سيسمح رمز الصنف الكلي ، بالأقتران مع رمز الطرح ، بتأمين دّالة النفي ، التي ليس لها مطابق قام في الجبر العادي ، فاذا كانت تدل على صنف ما ، مشل صنف الكائنات الحية ، فأن التعبير ١-١ سيدل على الصنف الكلي ما عدا الكائنات الحية ، أي صنف الكائنات الجامدة ، المتمم للسابق ؛ وبذلك سيكون له معنى ٣٠٠٠٠ . من جهة ثانية يسمح رمز الصنف

الفارغ بأعلان القضايا في شكل أفضل للحسابات هو شكل المعادلات . وهـكذا يكتب مبدأ التناقض بأستعمال الرمزين صفر وواحد معاً :

x(1-x)=0

هذا المبدأ المزعوم ليس عند بوول الا نتيجة مباشرة لـ « قانون الثنائية » وهـو قانون اساسي في الفكرة ،  $x_2 = x$  : لأنه بموجب هذا القانون بالذات يمكننا في كل مكان أن نستبدل  $x_1 = x_2 = x$  وبالتالي  $x_2 = x_3 = x_4$  . أما القضايا التقليدية للمنطق الكلاسيكي فسـوف نعبّر عنهـا بترجمتهـا ترجمـة تلحظ علاقاتها مع الصنف الفارغ .

لناخذ أولاً الصنفين الكليين:

. y غير x (1-y)= 0 لا يوجد x غير y ، كل x هو y .

. y ي الا يوجد xy ، فيا من x هو xy = 0

إن فضل هذه الطريقة التعبيرية على تلك المستعملة في القياس ، مُضاعف . أولاً ، بينا لا تحتمل القضية الكلاسيكية الا طرفين ، يمكننا الآن أن نساوي بصفر طرفاً أعقد ، متضمناً عدداً معيناً من الأطراف . وبالأضافة ، نفحص كافة التراكيب الممكنة ، المؤدية هكذا بوجه عام الى عدة نتائج مشروعة بدلاً من نتيجة واحدة . لنتمثل هذه النقطة الأخيرة بمثل .

لناخذ قياساً في Camstres . من مقدمتيه ، كل x هو y ، وما من y هو y ، والحال ، صحيح أنه يستخلص المنطق التقليدي الا نتيجة واحدة : ما من y هو y . والحال ، صحيح أنه لا يوجد أستنتاج متناقض مع هذه ، ولكن هناك استنتاجات كثيرة متوافقة معها . فأمام مسألة تتضمن y أطراف ، لا بد من فحص كل التراكيب المكنة بين هذه الأطراف . فبالنسبة الى طرف واحد y ليس عندنا سوى تركيبين y (للأختصار نكتب y ) . وبالنسبة الى طرفين سيكون عندنا تركيبان أضافيان : (للأختصار نكتب y ) . وبالنسبة الى ثلاثة أطراف سيتوجب أن نضاعف التراكيب أيضاً الخ ، والحال فأنَّ قياسنا يضعنا أمام ثلاثة أطراف . إذن لن نكتفي بطرح القدمتين المفصولتين y = y = y والخيا سنكتب التراكيب الثمانية المكنة

للأطراف الثلاثة ؛ وهي تتوزع بين المعادلتين التاليتين ، اللتين هما توسيع لمعطيات المسألة :

$$x\overline{yz} + x\overline{yz} + xyz + \overline{x}yz = 0$$
  
$$xy\overline{z} + \overline{x}y\overline{z} = \overline{x}y\overline{z} + \overline{x}y\overline{z} = 1$$

والحال اذ نصفي من كل معادلة معطيات الأطراف غير المتوافقة مع احدى مقدمتيّنا ، سنحصل أذنُّ على zx=0 ( ما من zx=0 ) ؛ ولكن يبقى عدد معين من تراكيب أخرى مسموحة ، وهي أيضاً نتائج مشروعة في مقدمتينا : مشلاً الطرف الثاني في المعادلة الأولى xyz=0 يعلمنا أنه لا يوجد يكون في آن yz=0 ) لأنه لا الأولى في المعادلة الثانية ، zz=0 ( الذي يمكننا أيضاً كتابته zz=0 ) لأنه لا توجد قيمة أخرى سوى صفر وواحد ) يفيدنا أنه يوجد وانه zz=0 والكنه ليس zz=0

لقد أستعملنا عرضياً الرمز لح . هذا الرمز يبدو ضرورياً عندما ننتقل من عبارة القضايا الكلية الى عبارة القضايا الجزئية ، وهي النافيات المناقضة للأولى . فنكتبها على هذا النحو :

$$y$$
 هو  $x$  بعض  $x$  هو  $y$  بعض  $x$  لیس  $x$  بعض  $x$  لیس  $y$ 

لكن بوول يكره التعبير عن قضاياه باللامعادلات ، وذلك بسبب لا تحديدها الذي يوقف حركة الحسابات . أنه يؤثر أدخال رمزad hoc ( لأجل ذلك ) من خلال حرف ٧ الذي سيشير الى الجزئية ، وهو نوع من الوسط بين واحد وصفر . بين الصنف الكلي والصنف الفارغ ؛ أو بشكل أدق ، أنه ينبغي ان يكون الصنف الذي يمثله صنفاً فارغاً ، لكنه يترك مداه غير محدود تماماً ، ولا يستبعد إذن امكان أن يكون كلياً : هذا هو معنى كلمة بعض في المنطق الكلاسيكي . واللامعادلتان أعلاه تكتبان عندئذ في المعادلتين التاليتين :

$$xy = v$$
$$x (1 - y) = v$$

بعد طرح هذه الرموز فقوانين تراكيبها ، وبعد الملاءمة من جهة بـين أمـكان

تأويلها في عبارات منطقية ، ومن جهة ثانية بين التدليل على الأساليب الفعالة لأستعالها ، ستتوفر لنا الوسيلة لتحويل هذه التخمينات المنطقية الى حساب جبري ، فحل مسألة منطقية سيدور على ثلاث مراحل : نقل معطيات المسألة الى مصطلح هذا الحساب ، وأجراء العمليات المناسبة في هذا الحساب ، واعادة نتائج الحساب الى اللغة المنطقية الأولى . يكفي ان يتمكن التطابق المنطقي الجبري من التحقق في المنطلق وفي المنتهى ؛ وخلال كل المرحلة الوسطى . مرحلة إجراء الحساب ، لا داعي للأهتام بتطابق كهذا ، ولا جدوى من السعي الجاد لأعطاء معنى منطقي لكل من العمليات . فعندما توضع المسألة المنطقية في معادلات معنى منطقي لكل من العمليات . فعندما توضع المسألة المنطقية في معادلات نحولها الى رموز كمية تتقبل فقط قيمتين صفر وواحد ، وأن نجري عليها كافة العمليات اللازمة لحل المعادلة ، وأخيراً أستعادة تفسيرها المنطقي »(١) .

نفهم مما تقدم أنه بالأمكان النظر الى جبر بوول الثنائي كشكل جديد لحساب الأصناف . بيد أنّه لا يجوز الأنتقال من هذه القربى الى التاهي . أولاً لأن جبر بوول ليس حساب أصناف . فهو يظهر كحساب مجرد ، يتقبل تفسيراً ملموساً في لغة الأصناف . وهذا التفسير ليس هو الوحيد . فبدون الكلام على تلك التفسيرات اللاحقة ، فقد سبق لبوول ذاته أن لاحظ ان حسابه يتقبل ، حتى في مجال المنطق ، تفسيراً آخر ، هو التفسير حيث تؤخذ الكيانات المرموز اليها بـ x, y, z ، كقضايا ، وحيث تسجل أشارتا الجمع والضرب على التوالي الفصل ( أو ) والجمع ( و ) بين قضيتين ، وحيث أخيراً الرمزان صفر وواحد يدلان على القيمتين اللتين تتقبلها القضايا بكل وضوح ، أي قيمتا الصواب والخطأ . وهكذا ، تم الأعتراف بواسطة هذا الحساب المجرد الذي يرسم البينة المشتركة بينها ـ تشاكل حساب الأصناف وحساب القضايا . الأ انه تشاكل بجزئي ، وهذا سبب إضافي لعدم الخلط بين جبر بوول وحساب الأصناف . لأن حساب القضايا إذا كان يتكيف ، في شكله بوول وحساب الأصناف . لأن حساب القضايا إذا كان يتكيف ، في شكله بوول وحساب ثنائي القيمة ، دون وسيط بين الصواب والخطأ اللذين

<sup>(1)</sup> Laws of thought, p. 70.

يشكلان البديل ، تكيُّفاً دقيقاً مع إطارات جبر مثنوي القيمة ، فأن التطابق أعسر بالنسبة الى حساب الأصناف الذي يدور أساساً حول اصناف ليست كلية ولا فارغة ، لكنها تملأ ، اذا جاز القول ، كل المدى المُدركي بين هذين النقيضين . وهذا بالذات أحد الأسباب التي لأجلها توجَّب على بوول ان يدخل ، في حسابه ، قيمة وسطى بين صفر وواحد ، مرموزة بـ٧ ، خشية ان يتعرض بذلك للثنائية الصارمة ، لكن هذا الرمز ٧ هل يمثل حقاً صنفاً ؟ في الظاهر نعم ، لأنه رمز حرفي ، ينتمي الى نفس أبجدية z ,y, x التي تفسر كأصناف . لكن ماذا يمكن لصنف ان يكون فعلاً اذا كان في أساسه غير محدَّد ؟ نفهم جيداً أنه يمكننا ان نتجاهل ما هو التحديد الدقيق لصنف معين ، أو أن نغض الطرف عنه ، لكن صنفاً كهذا عير موجود ، ويلزم بالتالي أن يندمج مع الصنف المعدوم .

وهل يصح من جهة ثانية النظر الى جبر بوول كحساب مجرد حقاً ، كشكلانية محض محرَّرة من كل تأويل مادي ؟ اذا كان هذا هو بالتأكيد هدف بوول ، فلا بد من الأعتراف انه لم يبلغه تماماً ، لأنه لم يستطع ان يحرّر جبرو كلياً من متعلقاته بالحساب العددي . وبالواقع ، هذا الجبر هو شكل معين لحساب علدي ، شكل وضع خصيصاً ليتقبّل تأويلاً منطقياً ولكن حيث تبقى بصهات التفسير العددي الأولي . ولا أهمية لأستعهال بوول الرمزين العدديين واحد وصفر ، اذا أخدها كأشارات محايدة إطلاقاً ، فتمحّي كل ذكرى لدلالتهما الكمية الأصلية . لكن هذه الرموز ، بنظره ، تبقى أعداداً ، وهي كها تقرأ أحياناً « رموز كميّة ، كذلك إذا تمايزت عمليات حسابه عن عمليات الجبر العادي بكونها تستبعد رفع القوى ، فأنها مناعدا بوضوح من خلال الأهتام بالحفاظ على العمليات المعاكسة ، بينا من الصعب فيا عدا ذلك تبقى منطق الأصناف وكذلك في منطق القضايا ، مطابقاً دقيقاً للقسمة ؛ ان نجد ، في منطق الأصناف وكذلك في منطق القضايا ، مطابقاً دقيقاً للقسمة ؛ وإذا كان للطرح من معنى في هذه العمليات فذلك مشروط بتصور الجمع بوصفه وإذا كان للطرح من معنى في هذه العمليات فذلك مشروط بتصور الجمع بوصفه يتناول اصنافاً طردية ، متنافية ؛ وهذا بالذات هو حال الجمع العددي ، لكنه لا يتلاءم جيداً مع المخمع المنطقي . حيث ان أو غير الحصرية تنظم على نحو أفضل مع يتلاءم جيداً مع المخمع المنطقي . حيث ان أو غير الحصرية تنتظم على نحو أفضل مع يتلاءم جيداً مع المخمع المنطقي . حيث ان أو غير الحصرية تنتظم على نحو أفضل مع يتلاءم جيداً مع المخمع المنطقي . حيث ان أو غير الحصرية تنتظم على نحو أفضل مع

و الحاصل . وبالعكس فأن عملية كالنفي ، اساسية وأولية في المنطق ، لكن ليس لها ما يماثلها تماماً في الرمزية الجبرية ، ليس لها رمز خاص هنا ، اللهم الا بتزيين الكتابة ، ولا يُعبَّر عنها الا مداورة . أخيراً إن أمتناع القيام بنقل عمليات الحساب هذا الى لغة المنطق ، يبين تماماً ما هو غير مناسب ، لأجل حساب يبدو كأنه جبر المنطق ، في هذا الطرف القائل برَّد كل العملية الى تشكيل المعادلات وحلَّها ، فيظل بذلك بالغ الخضوع لسيرورات الجبر العددي .

بالتالي هذه هي المصاعب الأساسية التي نكتشفها في جبر بوول ، بوصفه معروضاً كجبر للمنطق . ويتهمه بيرس ، كها سنرى ، بأنه علَّى أهمية كبيرة على العلميات المعكوسة وعلى وضع المعادلات . ويمكننا الموافقة على الحكم الذي سيطلقه جورجنس : « أن جبر بوول ، بسبب الطابع الرياضي المحض لمناهجه ، يعطي الأنطباع بأنه نوع خاص من الجبر اكثر مما هو منطق معمسم . ان هذا الطابع هو الذي شكل في آن قوة وضعف حساب بوول . لأنه من جهة كان يصعب عليه ان يرتدي شكلاً عاماً أذا لم يكن بوول قادراً على استعمال قواعد وعمليات الرياضيات الصالحة بالنسبة الى جبر صفر - واحد . ولكن من جهة ثانية ، أضفى المنهج الرياضي غموضاً نسبياً على العمليات الواجب إجراؤها والعبارات الواجب صوغها المعالجة المسائل ، لأنها لا تستطيع ان تتقبل أي تفسير منطقي . وبكلام دقيق ، أن المقدمات والنتائج فقط في هذه المعالجة هي التي تمثل ، عند بوول ، وقائع منطقية مباشرة ، بينا الطريق الذي يقود من المقدمات الى النتيجة هو بدون معنى تماماً من الوجهة المنطقي ؛ ويجب بالأحرى النظر اليه كتطبيق للجبر الكمي على مسائل للفكر المنطقي ؛ ويجب بالأحرى النظر اليه كتطبيق للجبر الكمي على مسائل المنطقية .

بعد بوول ، سيشهد حساب الأصناف تبدلّين هامين : مع بـيرس إحـلال التضمين محل الماهية كوصلة اساسية ، الأمر الذي يلغي التعبير عن القضايا في شكل

المعادلات ؛ ومع بيانو ، التفريق بين التضمين والأنتاء . واما جبرُ المنطق فسوف يتطور مع جفونز Jevons ، فن Venn ، سكر ودرSehöder ووايتهد Whithead .

\* \*

يدخل ويليام ستانلي جفونز (1835 - 1882) في خطبوول ، لكنه يدخل على نظامه تعديلات هامة ، تبدّل هيئته كلياً . فقطمع هذه التحفظات يمكننا تمثّل أعهاله في جبر المنطق ، لأن نظريته تقوم ، بوضوح ، على الطرف الرافض صراحة أية معالجة جبرية في المنطق ، والمأخذ الأساسي الذي يأخذه على بوول هو كونه بنى نظاماً مصطنعاً ، يقوم ، بدلاً من المتابعة الأمينة لعمليات الفكر المنطقية ، بأحلال جهاز معقد مكانها . جهاز للحسابات الجبرية ، الغامضة والخفية من الوجهة المنطقية لأنها بدون علاقة مع الأستدلال العقلي الحقيقي . لقد كان المنطق عند بوول تابعاً كثيراً للرياضيات ، لا سيا لجوانبها العددية . والحال ليس للمنطق ان يلتحق بالعدد ، لأن مفهوم العدد والعمليات على الأعداد يفترض مسبقاً مفاهيم وعمليات بالعدد ، لأن مفهوم العدد والعمليات على الأعداد يفترض مسبقاً مفاهيم وعمليات من النمط الجبري . ويتابع بوول أعطاء أشارات جبره المنطقي العملية المغني الذي الطرح ١٤٠٠ . أن عمليات الحساب الأساسية تلعب دورها عندما يتناول الأستدلال العقلي أعداداً ، لكن لا يمكن نقلها كها هي الى المجال المنطقي ، الذي لا يتعاطى العلد .

لنَاخذ العملية الأساسية ، الجمع . أن بوول يضع في مقابل الجمع العددي كلمة أو في اللغة التي تدل على الفصل المنطقي . والحال فأن الجمع العددي لا يمكنه ان يسري إلاّ على أطراف طردياً متنافية . فأذا جمعت7 موسيقيين و5 أطباء فأن هذا

<sup>(1)</sup> هو اقتصادي ، من حيث المهنة ، وليس رياضياً . من أهم أعماله في مجال المنطق :
Pure logic. London, 1864; thes substitutian of Simulars, 1869; Elementary lessons on logic,
deductive and inductive, 1870, et The principles of science, 2 vol., 1874; Logic, 1876.

(2) Pure Logic, p. 70.

إن هذه الطريقة في فهم الفصل بوصفه غير حصري هي من جهة ثانية الطريقة التي تتوافق على أفضل وجه مع أستعال اللغة ، كما أشار الى ذلك واتلي Whately ، ميل ، مانسل Mansel . فاذا قلت ، مثلاً ، أن ممارسة الفضيلة تعود علينا بأحترام الناس او بنعمة الله ، أو اذا قلت أيضاً أنه لاستعال حسن لسلطة أستبدادية ينبغي أن يكون قديساً أو فيلسوفاً ، فأنني بذلك لا أنفي إطلاقاً إمكان حدوث الأمرين معاً . وربما سنرى ذلك على نحو أفضل اذا أدخلنا النفي . أن نفي حدوث الأمرين معاً . وربما سنرى ذلك على نحو أفضل اذا أدخلنا النفي . أن نفي كون رجل ما طبيباً أو موسيقياً ، يعني أنه ليس طبيباً ، أو أنه ليس موسيقياً ، أو أنه ليس هذا ولا ذاك . وطردياً أن نفي A و mon - B و non - B وهذا لا يسري

<sup>(1)</sup> Principles of science, p. 70-71.

مع أو حصرية ، مثلاً يكون العدد مفرداً أو مزدوجاً ، لأن العدد لا يمكنه أن يكون في آن لا مفرداً ولا مزدوجاً .

ينجم عن هذا التأويل للفصل نتيجة عامة . وبالتالي فلنطبق ما قلناه على عطف A مع نفسها . بموجب قانون بوول ، xx= x ، سنقول أن A و A ليست بشيء أكثر من A . والحال ، اذا قلنا ان نفي A و هم هو non- A أو non- A ، سيتوجب علينا القول أن A non- A أو non- A ونظرح بذلك ، القول أن A non- A أو non- A ونظرح بذلك ، بالتضايف مع الأولى ، قانونا ثانيا يمكن كتابته برموز بوول الدي يسميه بالتضايف مع الأولى ، قانون الوحدة » ويشد على ثنائيته مع قانون بوول الدي يسميه وقانون التبسيط » . « ان كلاً من القانونيين يفترض مسبقاً وجود الآخر » (۱۱) . لا شيء بماثل قانون الوحدة هذا في مجال الأعداد حيث لا تكون عندنا أبداً - إلا في حالة الصفر وهوليس عدداً كسواه - العلاقة x = x + x : الأمر الذي يشير تماماً الى الفرق بين المنطق والسرياضيات . وبالتالي أن أستطعنا المكلام على جمع منطقي بين المنطق والسرياضيات . وبالتالي أن أستطعنا المكلام على جمع منطقي خفونز هذا الفرق ، وكها انه يفضل أبدال x, y, z الجبرية بأحرف A, B, C في لغة منطق الأصناف ، فأنه سوف يصل في النهاية الى استعمال إشارة عملياتية مميزة عن منطق كالتالي . A. I. B في لغة المنطقي كالتالي . A. I. B بلنطقي كالتالي . A. I. B

ولا يختلف جفونز مع بوول حول قوله بأخضاع المنطق لمعالجة رياضية ، شرط أن يتحرر في ذلك كلياً من أي أعتبار من النمط العددي . فالمطلوب بنظره ، أيضاً هو حصر كل استدلال عقلي في سلسلة عمليات منظمة تتناول الرموز . وما يميزه عن بوول هو أنه يتطلب أن تبقى المسارات المتتالية لحساب كهذا متطابقة باستمرار مع سيرورات الفكر المنطقية . لكنه يحتفظ ، مثله ، بأشارة التساوي كوصلة أساسية في هذا الحساب المنطقي . لأن و علينا في كل فعل أستنادي أو منهج علمي ، أن نواجه تماهياً معيناً ، تماثلاً ، تشابهاً ، تحاكياً ، تعادلاً أو تساوياً يظهر بين شيشين . . . .

وهكذا فأن التاهي هو دائماً الجسر الذي بواسطته نعبر في الأستناد من حال إلى حال ، وعلى امتداد كافة السيرورات المنطقية التي سيتوجب علينا اعتبارها واستنتاج ، أستدلال ، تعميم ، تحليل ، تبويب ، أستدلال كمي - سنجد في العمل نفس المبدأ بشكل متخف نسبياً » هو مبدأ و إبدال المتناظرات » . إذن المعادلة هي الشكل الأساسي للقضية . من هنا عيب المنطق السلفي : و لقد أرسى أرسطو منطقه . . . بشكل سيء على علاقة التضمين في صنف ، بدلاً من تبني التاهي كأساس . . . وهكذا فأنه لم يحصر المنطق في جزء من أجزائه وحسب ، لكنه دمر كأساس . . . وهكذا فأنه لم يحصر المنطق في جزء من أجزائه وحسب ، لكنه دمر التماثلات العميقة التي تصل بين الأستدلال المنطقي وبين الأستدلال الرياضي . من هنا جملة عيوب ، مصاعب ، وأخطاء ستشوه على مدى طويل أول العلوم وأبسطها »

لنلاحظ أننا وصلنا هنا الى خيار حاسم . أنه بحكم التفارق بين التيارين اللذين ، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، سيصار بموجبها الى أقتراح تجديد المنطق بتوحيده مع الرياضيات . وعبثاً حاول جفونز ان يمنع نفسه ، شيمة بوول ، من تشبيه مغرق بين المنطق والرياضيات ، فقد أرسى هو أيضاً العمليات المنطقية ، كها فعل هاميلتون ، على مفهوم التساوي أو التعادل بين طرفي عبارة تأخذ ، مثلاً ، شكل المعادلة : فقد أعتبر هذا الشرط ضرورياً لكي يكون هناك حساب . والحال ، في نهاية المطاف ، لم ينجح المنطق الرياضي المعاصر في تقدمه الأبسلوك الطريق الآخر ـ وهو طريق يمكن القول عنه انه ينطلق ، بشكل متناقض ، من أرسطو بكل وضوح . فلم يعد يجري البحث عن نسخ المنطق عن الجبر ، وانما من أرسطو بكل وضوح . فلم يعد يجري البحث عن نسخ المنطق عن الجبر ، وانما ستجد تعبيرها بأشكال مختلفة في المنطق ، تداخل بين أصناف او تضمين بين قضايا ، وسنجدها في الرياضيات مع إشارة ≽ . هذا هو الخط الذي سيختاره بصراحة وسنجدها في الرياضيات مع إشارة > . هذا هو الخط الذي سيختاره بصراحة بيرس . فريج ، راسل ، اذ يعتبرون التضمين كوصلة أساسية . وليس صدفة ان يقترن هذا الخيار لأنماء منطق العلاقات ، وهذا أول مكاسب المنطق الحديث ، بينا يقترن هذا الخيار لأنماء منطق العلاقات ، وهذا أول مكاسب المنطق الحديث ، بينا يقترن هذا الخيار لانماء منطق العلاقات ، وهذا أول مكاسب المنطق الحديث ، بينا

<sup>(1)</sup> Principles, Introduction, p. 1 et 3; p. 11; et I, iii, 3, p. 40.

عبارة العلاقات ، تصبح صعبةً عندما نأخذ أشارة التساوي كوصلة ال .

لنعد الله عنونز ومعادلاته . بنظره ، كل قضية منظور اليها من وجهة شكلية ، تتمين في طرح ماهية الموضوع والمحمول . إنما يجب التمييز بين انواع ثلاثة من الماهيات المنطقية : 1 الماهية العادية ، من طراز B م ، كذلك الذي يسري بين تسميتين لذات الفرد أو لنفس الصنف ، أو بين صنفين يتاهيان تماماً ، أو في حد ، بين الحاد والمحدود ؛ 2 الماهية الجزئية ، من طراز A = AB ، الذي يسري عندما يكون الصنف A متاهياً مع جزء من AB في صنف آخر B ( ومثال ذلك القول ان الثديبات هي فقريات ، يعني أنها متاهية مع الفقريات التبي هي ثديبات ) ؛ 3 الماهية المحدودة ، من طراز AB = AC ، الذي يسري عندما لا تكون ماهية B و كا الماهية المحدودة ، من طراز AB = AC ، الذي يسري عندما لا تكون ماهية B و غير مؤكدة إلا في مجاله ( مثلاً عندما نقول ان الذهب في حالة الصلابة ) . تبقى الوصلة إيجابية دائماً ، ولا يكون النفي إلا بأستعال أطراف سالبة ، يرمز إليها جفونز ، على منوال دي مورغان ، بالحرف الصغير . ومثال ذلك بينا القضية التي يعبّر عنها تقليدياً بـ A هي B تكتب A هان نفيها A ليست B تكتب A ه.

في هذه الشروط ، سيقوم الاستدلال الاستنتاجي على أستعمال هذه الماهيات الاجراء ( إبدال المتناظرات ) . لنأخذ مثلاً أستدلالاً بسيطاً نسبياً ، مثل القياس . ولنأخذ أولاً قياس Barbara حيث تُعلم القضايا الثلاث بماهيات جزئية . فنكتب المقدمتين :

A= AB ( الصوديوم = الصوديوم معدن ) B= BC ( المعدن = معدن موصل جيد )

في الكبرى نستبدل عندئذ B بمعادلها الذي نأخذه من الصغرى ، ونحصل على : A= ABC ( الصوديوم = الصوديوم معدن موصل جيد )

(1) Ibid., Introd., p. 22-23.

ولناخذ الآن حالة قياس حيث يُصار الأستناد ، بين ماهيتـين جزئيتـين ، الى ماهية محدودة وأنطلاقاً من المقدمتين .

B = AB ( البوتاسيوم = معدن البوتاسيوم )

B= CB ( البوتاسيوم يطفو على الماء )

نحصل ، باستبدال B في الطرف الأول من الصغرى بمعادلها السوارد في الكبرى ، على : AB = CB ( معدن اليوتاسيوم = البوتاسيوم يطفو على الماء )

ويلاحظ جفونز أننا في هذا المثل الأخير نحصل على « قياس من غطن Daraptibe في الشكل الثالث ، إلا إذا حصلنا على نتيجة ذات طابع أدّق من النتيجة التي يعطيها القياس القديم . فقد كان يمكن لأرسطو أن يستخلص من المقدمات البوتاسيوم هو معدن والبوتاسيوم يطفو على الماء ، أن بعض المعادن يطفو على الماء . لكن إذا تساءكنا ما هو هذا بعض المعادن ، يكون الرّد بالتأكيد : المعدن الدي هو بوتاسيوم . وهكذا يترك أرسطو بعض المعلومات الواردة في المقدمات يتساقط ١٠٥٠ .

في المثلين البسيطين جداً اللذين ضربناهما أعلاه ، حيث جرت الأستعانة بالماهية والتكاثر المنطقي . فجاء الاستنتاج مباشراً . ولكن منذ أن يتعلق الأمر بقضايا معاندة ، أي بالجمع المنطقي ، لا يعود يمكن للأستنتاج الا أن يكون مداوراً ، بمعنى أنه لا يقيم الحقيقة الا بواسطة الخطأ . لقد أستعان الحساب المنطقي ، هنا ، أستعانة منتظمة بالجمع المنطقي ليعبّر ، أنطلاقاً من عدد معين من الأطراف ، ليعبّر عن كل التراكيب المكنة ، الأمر الذي سيسمح بالتالي بتصفية التراكيب التي تستبعدها المعادلات الأولية ، وبالتالي سيسمح بتمييز التراكيب المكنة . نرى هنا الحركة المضاعفة التي يرتكز عليها حساب بوول : توسع ، ثم المكنة . ومثال ذلك أنه في علاقات A المكنة مع B و C ، أمامنا أربعة تراكيب مكنة ، اذ يمكن لكل من B و C أن يكون موجباً أو سالباً ؛ وإذا أعتبرنا بالنسبة الى A أمكان ان تكون سالبة وموجبة فأن عدد التراكيب يتضاعف . وبنفس الروحية التي

(1) Ibid., I. iv, 8, p. 59.

ستلهم فيا بعد جداول الحقيقة ، يضع جفونز جدولاً منظماً بشتى التراكيب الممكنة بالنسبة لـ5,4,3,2 وحتى 6 أطراف . ويسمى ذلك و أبجدية المنطق » . بعد وضع هذه الأبجدية نهائياً ، يكون الأستناد ، لحل مسألة منطقية تتناول أ من الأطراف ، الى العمود المقابل في الجدول ، حيث يكون التوسع مكتوباً سابقاً ؛ ونحن نعرف مسبقاً أنه اذا كانت مسألتنا تتقبل حلاً ، فأن الحل ماثل في الجدول ؛ سيكون هذا هو التركيب الأول في هذا العمود ، أو الثاني ، أو الثالث ، الخ ، أو عدة تراكيب . ولاستخلاصها يكفي السعى للاستبعادات التي توحي بها المعادلات الأولى .

بدون التباس واشتباه ، تنجم هذه الأستبعادات عن معطيات المسألة ، وأننا هناحقاً أمام طريقة تقريرية محض آلية . الأمر الذي أوحى لجفونز فكرة تحقيق هذه الأوالية مادياً ببناء آلة عرضها سنة 1870 على الرويال سوسيتي في لندن ، . إن هذا البيانو المنطقي ، فيه لوحة تتضمن الأبجدية المنطقية (مع 4 أطراف) يمكن من خلالها إجراء عمليات التصفية ؛ عندئذ نقرأ على اللوح التراكيب الموجودة والتي تعطي حل المسألة ، أي الأستنتاج أو حتى غالباً ، مختلف الأستنتاجات التي توصي بها مقدمات الأستدلال . هوذا ، إذن ، ظهور أول آلة منطقية ، بعد الآلات الحسابية والجبرية الأولى عند باسكال وليبنيتز وباباج Babbage . إنها آلة لا تزال بدائية تماماً ، ولكن لا بد من أن نحيى فيها جدة « آلاتنا الفكرية » المعقدة ، على مدائية تماماً ، ولكن لا بد من أن نحيى فيها جدة « آلاتنا الفكرية » المعقدة ، و .

إن حسابات جفونز ، الذي يدّعي أنه كان يوضح ويبسط أساليب بوول ، سرعان ما تقع هي نفسها في أشتراكات كبرى ، تغدو ممتنعة الأستخراج عندما ينتقل من الأستنتاج الى الأستدلال ، بوصفه العملية المعاكسة . فلم يبق شيء منها في المنطق الحالي ، والبيانو المنطقي ، الذي يجسدها ، لم يعد إلا نادرة تاريخية . أن ما بقي من أعمال جفونز ، فضلاً عن مبادرته لوضع آلة منطقية ، هو طرحه « قانه

<sup>«</sup>On the mechanical performance of logical inference», Philosophical transactions of the oyal Society, 1870, p. 497-518. Voir aussi LIARD, ouv. cité, p. 169-172.

<sup>2)</sup> L. COUFFIGNAL, Les machines à penser, Paris, éd. d.: Minuit, 1952; Martin GARDNER, Logic machines and diagrams, New York, 1958.

الوحدة A+ A= A وترجيحه الميزان ـ الذي كان حتى أيامه ، منذ الرُّ واقيين حتى بوول ، راجحاً بأتجاه الطرف الآخر ـ لصالح تفسير غير ـ حصري للمعانِدة .

إن هذه المعركة على المؤخرة كانت خاسرة سلفاً. لكننا نجد عند فن ، بالأضافة إلى المعلومات الواسعة حول ماضي المنطق وعدد من التحليلات الهامة . جديدين ، متقاربين ، يستحقان الأهمام: تفسير منهجي للقضايا بعبارات وجودية ، تمثيل للجبر المنطقي برسوم بيانية . لم يكن مجهولاً لدى ليبنيتز نقل القضايا الكلاسيكية الأربع الى قضايا وجودية ؛ وبرنتانو عاود اكتشافه ؛ فقد مارس ليبنيتز التمثيل الترسيمي ، ثم مارسه أولر وآخرون . لكن فن طور الفكرتين على نحو أصيل .

إن المنطق التقليدي يتردَّد بين تفسيرين للقضايا ، التفسير الأمتدادي والتفسير المكثَّف . ويرى فن ان الثاني لا يتلاءم مع شروط المنطق . فمن الصعب بالتالي معرفة ما يجب فهمه بالضبط من المعنى ، والإدراك والتصوَّر ، ولهذا لا يوجد توافق

<sup>(1)</sup>Symbolic logic, Londres, Macmillan, 1881, p. 380-389.

بين العقول حول الصفات التي تشكل فهم طرف ما . يضاف الى ذلك أنه بين العلاقات الخمس الممكنة بين صنفين ، هناك فقط علاقتا التضمين ، المباشرة والمعكوسة ، لا تنتغلان بسهولة الى تفسير مكشف ؛ وبشكل خاص لا يمكن تصور التطابق بين خاصتين الا اذا كانتا متاهيتين إطلاقاً ، وبالتالي ليستا في الواقع الا خاصة واحدة . أخيراً القضايا الجزئية لا يمكن تصورها إطلاقاً في التفسير المكثف ، ولا حتى القضايا الكلية التي تعبر عن كلية تجريبية وعرضية . لهذا فأن مناطقة الفهم لم يستطيعوا ، في الواقع . ان يتقدموا إلا اذا فكروا فعلاً بالأصناف : « انهم يتكلمون كمفهوميين ، لكنهم يتصرفون كأسهانيين غالباً » (١١ . أن احدى عيوب جفونز هي بكل وضوح اعطاء الأفضلية للفهم ، بينا كان لبوول الفضل في المعالجة الصريحة للمنطق الأمتدادي ، أي بعبارات الأصناف .

إلا أن لزوم الأخذ بالأعتبار الحالة حيث تكون الأصناف المعينة فارغة ، أي التساؤل عها اذا كان يوجد أو لا يوجد أفراد ينتسبون اليها ، أنما يخلق متاعب . ليس هناك صعوبة بالنسبة الى القضايا الجزئية : فهذه تقوم على مشاهدة أو شهادة ، وهي بطبيعتها ذات مورد وجودي . لكن المسألة تنظرح بخصوص الكلية . عندما أقول كل A هي B هل ينبغي على أقتراحي (قضية ) أن يفهم بأنه يؤكد ضمناً أنه يوجد أصناف A ؟ في اللغة الدارجة ، يسير الأمر على هذا المنوال عادة . لكن على المنطق أن يكشف الضمني : فهل يجب أذن أن تضاف الى الكلية قضية تؤكد وجود الموضوع ؟ ان المنطق الكلاسيكي يتركنا مترددين حول هذه النقطة . ففي نظرية الموضوع ؟ ان المنطق الكلاسيكي يتركنا مترددين حول هذه النقطة . ففي نظرية التعارض ، مثلاً ، لا تكون القواعد التقليدية الخاصة بالتوابع والأضداد صحيحة الا اذا افترضنا وجود موضوعها أيضاً ، فمن المكن ان تكون جميعها باطلة .

وسوف نتجنّب هذه الشبهات إذا أخترنا طريقاً ثالثاً ، هو طريق الإعراب المنهجي عن كل القضايا بحدود وجودية ، موجبة أو سالبة . وسيكون في ذلك مجال لكي ينضاف الى هذا التفسير تمثيل للأصناف بـ « خانات » ، ستقول لناكل قضية ،

على نحو واضح وتقريري ، ما هي الخانات المشغولة ( إذا كانت جزئية ) وما هي الخانات الفارغة ( اذا كانت كلية ) . نعلم جيداً أن الأمر أية صعوبة : بما إن الجزئيات لها مورد وجودي ، يكفي معالجة الكليات كأنها نفي للجزئيات المتناقضة . بهذا الشكل السلبي لا تعود تترك الكلية أية شبهة ، كها هو الحال مع التفسير الأمتدادي المألوف . أن القضية كل x هو y ، مشلا ، y تؤكد لنا أن خانة y مشغولة ، أنها تفيدنا أن خانة y غير مشغولة : أنها تستبعد اذن أحدى الحالات الأربع الممكنة ، لكنها تترك الشك يحوم حول الثلاث الأخرى . لهذا y بدلاً من على الشكل المتاسب والخالي من الغموض ، سننكّب على الشكل السلبي المناسب أو المعادل ، لأنه هو الذي يمتلك هذه الصفات . ليس من المؤكد وجود y أو y ، لكنها متأكدون تماماً انه لا توجد أشياء تكون y × non- y من المؤكد وجود y أو y ، لكنها متأكدون تماماً انه لا توجد أشياء تكون y × non- y

إن فضل هذا التفسير للكلية بوصفها وجودية سالبة سيظهر على نحو أحسن اذا أعتبرنا ليس أحدى هذه القضايا المأخوذة بمفردها ، بل تركيب العديد منها. أن الكلية الموجبة ، المأخوذة بمفردها ، إذا تناولناها فعلا بوصفها موجبة ، تقبل عدة أمكانات إيجابية ، كها رأينا ؛ لكن عندما ندمجها مع سواها ، المأخوذة بمفردها ، والتي لها نفس الحالة ، فأن هذه الأمكانات تنخفض لأن بعضها يتنافى طرديا . وبخلاف ذلك ، اذا أخذناها بما فيها من سلبية ، فسوف تضيف أسهامها الى ذلك الذي تقدمه القضايا الجديدة : لن يكون هناك شيء لأعادة تصحيحه فيها ، فكل ما أسقط منها سيبقى مسقطا . ليست القضية كل x هي y واضحة إلا من حيث كونها تستبعد نهائياً وجود y ، لكنها لا تفيدنا شيئاً عن الامكانات الثلاثة الأخرى . فاذا أضفنا الآن قضية ثانية الى هذه الأولى ، مثل كل y هي x ، فأن هذه تستبعد أحد هذه الأمكانات الثلاثة ، نعني y ، فلا يبقى منها الاحالتان ممكنتان : y أوy . وسيلزمنا قضية ثالثة لنقيم على نحو غير ملتبس ، وجود (عدم شغور) فقط واحد من هذين الصنفين الباقيين . فاذا مثلاً أستبعدت هذه (عدم شغور) فقط واحد من هذين الصنفين الباقيين . فاذا مثلاً أستبعدت هذه

القضية الثالثة  $\overline{xy}$  ، عندها ، وعندها فقط ، سنحصل على توكيد مضمون لوجود . xy

خلاصةُ القول: إذا أخذنا الكلية على نحو إيجابي ، لا تكون لهما إلاّ قيمة شرطية ؛ فتفيدنا ، ظنياً ، فقطأنه إذا كان يوجد x فأن هذه الـ x هي y (أوليست y ، في حالة الكلية السالبة ) . وتكون لها قيمة مطلقة فقط إذا أخذناهما بشكل سلبي ؛ فتفيدُنا عندئذ ، تقريرياً ، أنه لا يوجد شيء يكون xy (أوxy) . .

إن هذا التفسير الوجودي ، منهجياً ، للقضايا له من جهة ثانية الفضل الظريف نظرياً ، والمهم عملياً ، في تقبِّل جملة عمليات منطقية بواسطة ترسيات ، مرسومة بحيث أن كل « خانة » في الشكل تمثل إحدى الحالات التي يتطلبُ الإعلامُ بمسألتها أن نتصوَّر الامكان : 4 إذا كان المعطى لا يتضمن الا أثنين ( $\overline{xy}, \overline{yx}, \overline{yx}, \overline{yx}$ ) ، و 8 إذا كان يتضمن ثلاثة ، و16 أذا كان يتضمن 4 ، الخ . نعرف دوائر أولر التي تبدو ملبية لهذه الشروط . مثلاً بالنسبة الى ثلاثة أطراف قياسية ، يكون عندنا البناء التالي حيث ان القسم الخارجي للدوائر الثلاث يجب أعتباره خانةً بالطبع ، ويمكن اغلاقه بمربع ، تمثل كل مساحته عالم الخطاب المعين .



لكن دوائر أولر لها عيبان . أولاً أن التمثّل بالدوائر لا يتلاءم الا مع تركيب طرفين أو ثلاثة أطراف الى أقصى حد . وهذا كاف للقياس ، لكنه غير لأستدلالات أكثر تعقداً حيث يكون عدد الأطراف أكبر . عندئذ تخيّل فن بناءات أعقد ، مثلاً ، لأربعة أو خمسة أطراف ، بعض التراكيب الأهليلجية (٤) . لكن مفهوم أولر يشكومن

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 141-144.

<sup>(2)</sup> Lewis Carrol, Logique sans peine, trad. fr., Paris, Hermann, 1966, p. 101.. Voir aussi: Cha. K. DAVENPORT: The role of graphical methods in the history of logic, Methodos (Milan) 1952, p. 145-164.

عيب أساسي ، أخطر من مجرّد هذا الحد . فليس فيه التمييز الضروري بين تمثل الأطراف مع تراكيبها الممكنة ، وبين تمثل القضايا . ان هذا العيب يظهر مع الصعوبة المعروفة جيداً في تفسير الدائرتين اللتين تتقاطعان : وكها يُرى فيها عادة تمثيلاً لقضية ، يكون الشكل ملتبساً ، لأنه يمثل الجزئيتين معاً . وبالعكس يجب النظر إليه بوصفه راساً فقط للأطار الذي يمكننا أن نضع القضايا فيه . فكل ما يدلنا عليه هو التراكيب الأربعة الممكنة في طرفين ، مقدماً لنا أربع خانات ، لكن دون ان يفيدنا اذا كانت هذه الحانة أو تلك فارغة أو مشغولة ، أي إذا كان يوجد كيانات تنتمي الى الصنف الذي يمثلها . هذا هو ما ستفيدنا عنه القضية بعد ذلك . والحال فأن هذا العيب يضرّ بكل النظرية . أذن ، يجب لدواثر أولر ان ترسم منذ البداية على فأن هذا العيب يضرّ بكل النظرية . أذن ، يجب لدواثر أولر ان ترسم منذ البداية على نحو يدل مباشرة على الأستنتاج . إن الأمر ممكن في حالات بالغة البساطة كتلك التي أمام تركيب من 4 أو 5 أطراف ، فلا نعود ننجح في الأمر . لأننا عند شذ لا نعود قادرين ، عادة ، على أن نعرف للوهلة الأولى اذا كان هكذا تركيب مسموحاً به ، قادرين ، عادة ، على أن نعرف للوهلة الأولى اذا كان هكذا تركيب مسموحاً به ، قادرين ، عادة ، على أن نعرف للوهلة الأولى اذا كان هكذا تركيب مسموحاً به ،

لنأخذ مثلاً مجموعة المقدمات التالية ، التي لا يتجاوز تعقدها الا بالكاد تعقد القياس ( ثلاث مقدمات وأربعة أطراف ) :

- non-y; و أو في آن معاً y و x ، أو x . 1
  - 2 . كل xy الذي هوت أيضاً; w
    - yz. هي wx هي. 3

ليس من السهل أن نرى ، لمجرد استطلاع هذه المعطيات أنها تنفي طرف ٧٪ المركب. والحال فأن هذا الطرف هو بكل وضوح موضوع المقدمة الثانية : أن بناء على منوال أولر ، حتى مع ترسيمة شاملة لاربعة أطراف ، هو بناء ممتنع أذن ، ولا يمكن استخدامه في التوصل الى نتيجة . وبخلاف ذلك ، أذا أعتبرنا ، لنبدأ ، فقط الد 16 حالة الممكنة نظرياً ، فلا شيء يمنع بناء ، وحتى اللجوء الى بناء جاهز ونهائي للتراكيب الممكنة مع أربعة أطراف ، وأن نعتبر بالتالى ، وفقاً للمعلومات التى

تحملها لنا على التوالي كل من المقدمات . ما هي الخانات التي يجب علينا أعتبارها فارغة . وبالتدرج سوف نشطبها في الترسيمة ، وبعد ذلك سنقرأ فيها النتيجة .

لنفترض مثلاً مع لعبة المقدمات الثلاث أعلاه ، أننا نسأل عن حالة الصنف xy . فنكتب أولاً مقدماتنا الثلاث في شكلها الوجودي :

- $xy\tilde{z} = 0$ : (الستبعاد كل xy ليس هوz) . 1
- $xyz\overline{w} = 0$ : (ستبعاد کل xyz لیس هو ) . 2
- $wx\bar{y}\bar{z} = 0$ : (yz الذي هو  $wx\bar{y}\bar{z} = 0$ ) . 3

والآن ، سنشطب في تركيب الأهليلجات الذي يقدم ، في تقاطعها ، الـ16 خانة الممكنة لأربعة أطراف ، ثم نشطب بعد ذلك الخانات التي ترمز الى هذه الأصناف الثلاثة الفارغة ( مثلاً لمزيد من الوضوح : الأولى مشطوبة أفقياً ، الثاني عمودياً ، الثالث منحنياً ) :

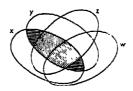

فنرى على الفور أن النتيجة هي تصفية xy ، الأمر الذي نعبّر عنه بـ0 =xy ، والذي يمكن ترجمته :

- ـ الى لغة وجودية : لا يوجد xy .
- ـ الى لغة الأصناف: الصنف xx فارغ.
- ـ الى لغة المنطق التقليدي : ما من× هي ٧ .

عندما تتدخل قضية جزئية ، ذات مدى وجودي وبالتالي تؤكد أن الصنف مشغول (غير فارغ) ، نعبّر عنها على الترسيمة فنكتب صليباً صغيراً في الخانة أو الخانات المقابلة .

حتى في عصر فن ، جرى أقتراح عدة ترسيات ، تتخسذ غالباً الشكل المستطيل ؛ آلن ماركوان ، 1881 ؛ الكسندر ماكفرلان ، 1885 ؛ لويس كارول ، 1886 . وبسبب التشاكل ، يمكن لأستعمال جميع هذه الترسيات ان ينقل من الأصناف الى القضايا ، فيا بعد ، سيجري تخيل ترسيات أخرى ، متكيفة على نحو خاص مع حساب القضايا : .

\* \*

\*

بعد بوول ، جفونز ، فن ، سيجـد الجبـر المنطقي ـ الـذي ينبغي تمييزه من و جبريات بوول ، ، بالجمع ، التي ستتكاثر كعلوم رياضية ويمكنها ان تطبـق في المجال المنطقي ـ ذروته في عملين رئيسيين في آخر القرن ، سيشكلان, أساساً لأعمال كثر اختصاصاً مثل أعمال بورتسكي Paretsky و ، .

تتوزع دروس شرودر Schröder على ثلاث مجموعات ، تعالىج حساب الأصناف ، حساب القضايا وحساب العلاقات ، والأخيران تابعان للأول . أنه عمل مشغول كثيراً . بالغ الدقة ، يخصص أكبر مجال للحسابات ولمناقشة عدة مسائل . يقول لويس ، أنه يسجّل من الناحية التقنية الرياضية «كال جبر بوول والأكتال المنطقي لهذه الطريقة » 4 . لكن حسابه للأصناف ، الأساسي في جبره ، يشكو ، بالمقارنة مع حساب الأصناف كها أسسه المنطق الرياضي في نفس الوقت ، من عيبين : فهو أولاً يتجاهل علاقمة الأنتاء ؛ ثم أن النسق المذي يعمل به لا يسمح ، بدون حلقة مفرغة ، بوضع هذا الحساب في شكل رمزي كلياً ، وهذا يسمح ، بدون حلقة مفرغة ، بوضع هذا الحساب في شكل رمزي كلياً ، وهذا بحساب أولى للقضايا ، المسبوق بحساب أولى للقضايا ،

(1) Martin GARDINER.

<sup>(2) 3</sup> vol., Leipzig, Teubner, 1890-1905.

<sup>(3)</sup> Cambridge, 1898.

<sup>(4)</sup> A survey, p. 4.

<sup>(5)</sup> Lewis, ibid., p. 269 avec la note 17, et p. 281.

تنطلق بسالة وايتهيد من روحية أكثر تفلسفاً ، وأكثر أهتهاماً بأسس حساب جبري بوجه عام . وبمتابعة مقارنة ، بدأها فريج ، لفروع الحساب مع شجرة ، يكن القول إن شرودر قد أهتم بشكل خاص بنمو الأغصان والأوراق ، بينا كرَّس وأيتهيد أهتهامه في التراب .

يطرح وأيتهيد أولاً مباديء جبر شمولي ، هي القوانين العامة للجمع وللضرب . أن الجمع عملية وحيدة الجانب ، تلازمية وتجميعية ؛ والضرب توزيعي بالنسبة الى الجمع . إن هذه القوانين تحكم كل جبر ، لكن هذا الجبر الشمولي يتفرَّع الى عدة جبريات توضح هذه القوانين العامة بالقوانين الخاصة التي ستدفع خصوصيتها . تنقسم هذه الجبريات الى مجموعتين : الأولى ، غير عددية . لا تشتمل الا على صنف واحد ، هو جبر المنطق ؛ الثانية هي الجبريات العددية ، وتشتمل على عدة جبريات خاصة لأنه الى جانب ما يسمى عامة بالجبر ، يمكن أن نضع عدة فروع أحدث مثل حساب الكاتريننون Quaterninons عند هاميلتون ١١ نضع عدة فروع أحدث مثل حساب الكاتريننون Quaterninons عند هاميلتون ١١ . وحساب الأمتداد عند غراسان (1862) .

يتميز جبر المنطق عن كل الجبريات العددية بقانون خصوصي للجمع = a + a وبقانون خصوصي للخرب a = a . وأن بعض القوانين الأخرى التي تحكمه ، مثل التلازمية ، لا تهيمن على كل الجبريات العددية ، لأن بعضها لا يتقبلها وأنطلاقاً من ذلك يطوّر وايتهيد هذا الجبر المنطقي ، مسترجعاً على طريقته ما تحق قبله . ثم قبل الأنتقال الى الجبريات العددية ، يبيّن أن الحساب غير العددي الذ عرضه جدير "بثلاثة تأويلات على الأقل ؛ للأصناف ، للقضايا ، وأخيراً لمناطق عرضه جدير " بثلاثة تأويلات على الأقل ؛ للأصناف ، للقضايا ، وأخيراً لمناطق المكان . أذن يتقبل هذا الحساب المنطقي تأويلاً في المجال العملي للرياضيات هناك حيث لا تكون الرياضيات ، عددية . وهذا ما شعرنا به بغموض عند تقدير رسوم هندسية ، أو بشكل أدق توبولوجية ، لتمثيل النظريات المنطقية ، وحتر بشكل أعم عندما نستعين ، في مصطلح منطق الأصناف ، بأطراف ذات طبيع

توبولوجية مثل تضمين ، طرد ، تقاطع ، أصناف متلازمة أو متعاندة ، الخ . إن هذه التعددية في التفسيرات المكنة للحساب غير العددي ، تدل على فكرة رئيسية سبق لبوول أن أدركها ، وتعتبر فلسفياً أحدى اهم الأفكار المستخلصة من أعمال وايتهيد : وما نسميه جبر المنطق ليس هو المنطق بالتحديد ، لكنه حساب شكلي أعم وأكثر تجريداً ، يحتمل عدة تطبيقات ، منها تطبيق بحدود الأصناف وتطبيق آخر بحدود القضايا ، تقع مجدداً في مجال المنطق .

لنشر في النهاية أن جبر المنطق سيكون أخر المطاف متبدهناً عند هوتنغتون (1904 ثم 1933 ) ، الـذي سيبني له عدة منظومات مسلّمات . ولـكن كما اقترحنا ، فأن هذه الأعمال تنتسب الى الرياضيات أكثر مما تنتسب الى المنطق . فلا بد من ادراك أن جبر المنطق ، بأوسع معنى الكلمة ، له طابع غامض ، أو إذا فضدُّ نا يظهر في مظهرين مختلفين حسبها ننظر اليه كرياضي أوكمنطقي . ك . س . بيرس ، كمنطَّقي ، ناقشه مطوَّلًا مع أبيه الرياضي ، فاحتـل مكانـةٌ تؤهَّـــــه تمامــاً للشعور بالفرق بين وجهات النظر . فالسرياضي يتسماءًل ما هي قيمة هذا الجبر كحساب ، ما هي الخدمات التي يمكنه تأديتها لجل مشكلة معقدَّة ، للتوصل دفعةً واحدة الى نتيجة بعيدة . والمنطقي يهتم بشتى المراحل المنطقية التي يصل خلالها الجبر الى تفكيك الأستناد ؛ فما ينتظره من الجبر هو أن يحلُّل الأستدلال العقلي في سيروراته الأولية . وهكذا ، فأن مأثرة جبر كهذا بنظر المنطقى ، ونعنى دقَّة حساباته ، سيكون عيباً بنظره . فقد حدّد بينامين بيرس الرياضيات بأنها علم استخلاص النتائج الضرورية . وأخذ أبنه بهذا التحديد ، لكنه لاحظ أنه لا يجوز أخذه كدَّال على أنه العلم بأستخلاص النتائج الضرورية ، لأن هذا بكل وضوح هو شأن المنطقُ الأستنتاجي الله الذي سينفصل شيئاً فشيئاً على طريقة بوول ، ليتخذ شكل المنطق الرياضي الحديث ، الذي سيسمى باللوجيستيك .

<sup>(1)</sup> C.S. "The simplest mathematics 1902, Collected Papers, vol. IV, 239,

## ٧ ـ دى مورغان ، بيرس وبدايات منطق العلاقات

فاذا كانت أعماله المنطقية تحمل أفكاراً جديدة ، فأن قاعدتها هي دائماً موجودة في المنطق التقليدي . فهو يخصص لنظرية القياس الرسائل الأربع التي نشرها ، بين 1850 و1868 ، في Cambridge philosophical transactions . ومما يذكر سجاله مع هاميلتون حول نظرية جديدة في القياس ، متصلة بمضاعفة الأنماط التقليدية الأربعة للقضايا . وحقيقة القول أن النظريتين تستندان الى أسس مختلفة . فبينا تنطلق نظرية هاميلتون من فكرة تكميم المحمول والموضوع على السواء ، تنجم نظرية دي مورغان عن أعتبارات متعلقة بالنقي . ويتصل بكل مدرك مدرك آخر هو بمثابة وجهه السلبي ، حتى عندما لا يكون في اللغة كلمة خاصة للدلالة على ذلك . ولكن لا بد هنا من تقديم توضيح خاص حول مفهوم عوالم أو كليات الأشياء ، كما أستعملها بوول . فمثلاً عندما أعارض غير الفقريات بالفقريات ، فلا يخطر بعدة أن أضع في الخانة الأولى أطلاقاً كل ما ليس له علاقة بالفقريات : نجعدالة ، الخ . فالتعارض لا يسري الا داخل مجال أضيق ، هو المجال الذي يتنا

Rééd moderne, Open Court Publishing C°, 1926. Ouv. cité, p. 96- 97. فكري حالياً , وهو مجال الحيوانات هنا . والذي يشكل ما يسميه دي مورغان « عالم الخطاب » . ولا بد من جهة ثانية من السير علي هذا المنوال منذ أقامة هرمية أنواع وأجناس بين المدارك ، عندما ننتقل مشلا من الجنس البشري الى الجنسين المتكاملين ، الأنكليزي والأجانب ، أن دي مورغان إذ يدلُّ بحرف كبير على المدرك الايجابي أو التوكيدي ، أنما يدل بالحرف الصغير المقابل على المدرك السلبي الذي يكمّل وأيّاه عالم الخطاب المعيّن . وهكذا ، اذا كان X يمثل مدرك إنسان ، في هذه الشروط ، يمكننا دائمًا التعبير عن قضية فأن X بجب أن يقرأ : غير – أنسان . في هذه الشروط ، يمكننا دائمًا التعبير عن قضية سلبية بشكل توكيدي ، مثل تحويل ما من X ليس Y الى كل X هو Y . وبعد ، نرى أن كلا من القضايا الأربع التقليدية يتضمن أربعة أشكال ممكنة . لنأخذ القضية الكلية التوكيدية . فنميز فيها الأشكال الأربعة التالية :

كذلك الأمر بالنسبة الى القضايا الثلاث الأخرى . إلا إن بعض هذه الأشكال يستعمل مرتين ، وبذات المعنى: مثلاً القضية في A ، كل X هولا ، ليست سوى طريقة أخرى للقول أنه ما من X ليس Y ، وهذه القضية في E بصورتها التقليدية . بعد هذه الحصر "يات ، يبقى A أنها قضايا لا تقبل الحصر ، يمكن ان ترد اليها الأشكال الأخرى التي يسمح بها التركيب . اليكم على سبيل المثال أحدى العبارات المكنة من القضايا الأساسية الثمانى :

| Y | هو  | x | کل    | у | هو  | X | کل    | — A |
|---|-----|---|-------|---|-----|---|-------|-----|
| Y | ليس | x | ما من | у | ليس | X | ما من | — F |
| Y | هو  | x | بعض   | у | هـو | X | بعض   | —I  |
| Y | ليس | x | بعض   | у | ليس | х | بعض   | -0  |

على هذه القاعدة . التي نرى انها تختلف بشكل محسوس عن القاعدة التي أستند اليها هاميلتون ، بنى دي مورغان نظريته في القياس .

لم يعد للقياس المورغيني أية أهمية اليوم سوى الأهمية التعليمية . لكن فلنذكر المدخل الى القضايا المكمّمة عددياً . لأن مؤلفين محدثين، أسترجعوا هذه الفكرة مراراً . وهي تسمح ببناء قياسات محدّدة عددياً . ويمكننا بالتالي أن نوضح في بعض الحالات مدى قضية جزئية تبقى ، في شكلها التقليدي ، غير محدّدة أبداً ، وذلك باستبدال الـ « بعض » بعدد أو بنسبة مئوية . وفي هذه الشروط سيرفع الخطر الكلاسيكي عن استخلاص نتيجة من مقدمتين جزئيتين . فمثلاً اذا كنت أعرف أنه من أصل 100 طابة ، هناك 70 طابة بيضاء و 50 طابة خشبية ، يمكنني أن أستخلص من ذلك أنه يوجد على الأقل 20 وعلى الأكثر 50 طابة هي بيضاء وخشبية معاً . حتى أن الأستدلال بكمية عددية أقل وضوحاً ، مثل « معظم » أو « عدد صغير » يسمح أحياناً باستخلاص نتيجة : فاذا كان معظم الـ X هي Y واذا كان معظمها هو أيضاً أحياناً باستخلاص نتيجة : فاذا كان معظم الـ X م يمكنني الأستنتاج أن بعض Y هي 2 . يمكنني الأستنتاج أن بعض Y هي 2 .

لكن دي مورغان ترك بصهاته على نقاط أخرى في منطقنا الحالي ، فقد أكتشف أولاً ، أو بشكل أدق أعاد أكتشاف ، ثناثية هامة بين الجمع والحاصل ، ويظل أسمه مرتبطاً بقانونين يعبّران عنها . اليكم كيف يعلن ذلك (يسمي النفي نقيضاً ، والجمع المنطقي مجاميع ، والحاصل المنطقي تركيباً) : « أن النقيض للمجاميع هو تركيب الأضداد المجاميعية ؛ وأن النقيض للتركيب هو مجاميع اضداد التراكيب » ؛ أي بكتابة رمزية :

$$\frac{\overline{x+y}}{x\times y} = \frac{\overline{x}\times \overline{y}}{x+y}$$

وبموجب التشاكل بين حساب الأصناف وحساب القضايا ، سيصار الى نقـل هذه القوانين من الأول الى الثاني ، وستغدو صالحة للعلاقة بين المعاندة والتلازم .

<sup>(1)</sup> لنتذكر أنه موجود عند لامبير.

لنذكر أن الأعتراف بهذه الثنائية كان الحجة البينة التي رجحت في النهاية الميزان لصالح التفسير غير الحصري للمعاندة في علاقاتها مع التلازم والواقع ، كها سندرك الأمر فيا بعد ، يُشكل التلازم والتعاند غير الحصري ، مع متنافياتهها الموافقة ، رباعياً مؤتلفاً ، أقترح كارناب Carnap تسميته رباعي ( الواصلات ) ، الى جانب رباعي التضمينات ؛ بينها التعاند الحصري او البديل يشكل زوجاً مع المعادل ، أي مع نفيه .

أن مكانة دى مورغان في تاريخ المنطق تعود الى الدافع الخاص الذي أعطاه لمنطق العلاقات الحديث . واذا لم ننس بعض بواكير منطق كهذا عند مؤلفين أقدم منه ، مثل غاليان ، ليبنيتز أو لامبر ، يمكن القول مع بيرس ١١٠ ، الذي يعترف به حول هذه النقطة كرائسد له ، أن دى مورغسان هو د بسدون شك أب منطسق العلاقات ، . لقد فوجىء ، مثل مؤلفين كثيرين قبله ـ لنذكر مثلاً ملاحظات جونكيوز حول النتائج اللاقياسية وأستنادات المستقيم الى المنحنى ـ ضيق منطق أرسطو الذي لا يسمح ، الأستخلاص من قضية الحصان هو حيوان ، بأن رأس الحصان هو رأس حيوان . لكن ، على ما يبدو ، فأن التأمل في طبيعة الوصلة هو الذي وَّجه في آخر المطاف فكرة شطر تحليل قضايا العلاقة . فمن جهة ، من الأصطناع ردُّ كل وصلة بالقوة الى وصلة يكون وحدها ، وأسقاط العلاقة في المحمول المدموغة بما يلي هذه الكلمة يكون على عبارات مثل يكون مساوياً لـ ، أكبر من ، سبباً لـ ، أباً لـ . ومن جهة ثانية أن ما يجعل هذه الوصلة يكون عاملةً ليس هو معناها بل بعض الخواص الشكلية التي تملكُها ، وهي ليست الوحيدة في أمتلاكها . مثلاً ، هذه الكلمة يكون في الحالات حيث تسجل تماهي المحمول والموضوع ، تفعل ليس فيا تماهيه ، بل في كون التماهي هو علاقة متعدية ومتوازية (يقول دي مورغان : تحولية ) ، كما هي أيضاً علاقة التساوي ، فضلاً عن علاقات أخرى ، فهناك وصلاتُ أخرى لها خواص مختلفة مثل ، يكون أكبر من ، وهي علاقة متعدية لكنها ليست قابلة للتحوّل ؟ وعندئذ توضع في مقابل هذه العلاقة علاقة نقيضة مثل

<sup>(1)</sup> Collected Papers, vol. III, 402.

يكون أصغر من . ولا يجوز الاسترسال وراء اللغة الدارجة التي « تجسّد » وتضاعف على هذا النحو بعض وصلات شكلية ، ذات عدد صغير نسبياً ، يكننا أن نبني معها شتى الأنماط القياسية : قياسات العلاقات حيث أن القياس التقليدي ليس الا صنفاً من أصنافها الأخرى .

| X LY  | X. LY    | Y LX        | Y. LX         |
|-------|----------|-------------|---------------|
| Y MZ  | Z. MY    | Y. MZ       | Z. MY         |
| X LMZ | X lM. 1Z | X., L., m Z | X., L., m., Z |

في ختام دراسته ، أستطاع دي مورغان أن يهتف بأعتزاز : « هكذا تظهر الفكرة العامة للعلاقة ، ولأول مرة في تاريخ المعرفة ، يرمزُ الى مفاهيم علاقة وعلاقة العلاقات . . . كان عالم الجبر يعيش في المنطقة العليا من القضاء القياسي ، هناك حيث تتكون العلاقات بدون انقطاع ، حتى قبل أن يُقبل وجود هذه المنطقة العليا » (1) . ومن المؤسف ، كما يلاحظ جورجنسسن : « أن تمسك دي مورغان بالمنطق

<sup>(1)</sup> Lewis, A survey, p. 51.

التقليدي منعه من البحث عن تطبيقات أوسع وأكثر مدى لمنطق العلاقات ، الذي تنامى منذ ذلك الحين كفرع مستقل وكبير الأهمية في المنطق الشكلي ١١٥٠ . وهذا ما أسهم فيه أسهاماً واسعاً C.S.Peirce .

\* \*

\*

إن شارل ساندرز بيرس (1839-1914) (2) الذي تلّقى العلوم الدقيقة عن أبيه الرياضي ، والذي تلقى تربية منطقية صلبة بفضل قراءة برانتل ونصوص قديمة ووسيطة ، أنما وجد نفسه مهيئاً تماماً للتقدم على طريق المنطق الجديد . ويمكن القول مع لويس لكن مع الأحتفاظ بحالة فريج له أن مساههاته في المنطق الرمزي و أكثر عدداً وأكثر تنوعاً من مساعهات أي مؤلف آخر في القرن التاسع عشر » . وهذا ما يجب أن نضيف اليه مع كينال هذه المرة ، و أنه بكل أسف كان يشبه ليبنيتز ليس فقط بأصالته كلاهوتي ، ولكن أيضاً بعجزه التكويني عن تنفيذ المشاريع العديدة التي كان يتصورها » (3) . وفضلاً عن الطابع الفوضوي النسبي لأبحاثه ، فأنها تتصف بصفة أخرى هي : أستعهال مصطلح ورمزية شخصية جداً ، ويتبدلان من بحث الما آخر .

أن بيرس فيلسوف كها هو عالم . وهو بخاصة مؤسس البرغهاتية . التي تقوم عنده على نظرية الأعتقاد (belief) ، وإلى هذه النظرية الأعتقادية يستند مفهومه للمنطق . « يمكننا حد المنطق بأنه علم القوانين التي تسمح بوضع المعتقدات على نحو ثابت . من هنا ، اطلاق تسمية منطق دقيق على هذه النظرية لشروط وضع المعتقدات الثابتة ، التي تقوم على مشاهدات أكيدة تماماً وعلى فكر رياضي ، أي

<sup>(1)</sup> A treatise, vol. I, p. 96.

<sup>(2)</sup> Collected Papers of Ch. S. Peirce, Cambridge (Mass.) Harvard Univ. Press, 6 vol. 1931-1935.

<sup>(3)</sup> Lewis, Survey, p. 79; KENALE, D. L., p. 427.

<sup>(4) «</sup>Comment se fixer la croyance»: Rev

ترسيمي وأيقوني ، ونحن ، أنصار منطق و دقيق » ، وبشكل عام أنصار فلسفة و دقيقة » ، نقول إن هؤلاء الذين يتبعون مناهج كهذه سيجتنبون ، بقدر ما يتبعونها بالذات ، كل خطأ ، أو على الأقل كل ما عدا تلك التي يمكن تصحيحها بسرعة منذ ان تقع الشبهة عليها » أذن لن يكون المنطق دقيقاً إلا شرط أن يعمل الفكر على أشكال مكتوبة . وهذا ما يظهر تقريباً مع القياس . وأن كل أستدلال أستنتاجي ، حتى مجرد القياس ، يتضمن عنصر مشاهدة ، لأن الأستنتاج يتعيّن في بناء صورة أو ترسيمة تقدم العلاقات بين أجزائها تماثلاً تاماً مع العلاقات بين أجزاء موضوع الأستدلال ، ثم يتعين في أجراء اختبار لهذه الصورة في المخيّلة ، وفي النظر الى النتيجة بحيث يصار الى أكتشاف علاقات بين الأجزاء كانت حتى ذلك الحين غير منظورة » . لكن الجبر هو الذي يمثل هذا الأسلوب أحسن تمثيل . فبالأمكان دون شك أن نستبدل فيه الصيغة الصورية بصيغة مجردة ، مثال ذلك صيغة

(x + y) z = xz + yz

بقاعدة أن الجمع توزيعي ؛ « ولكن لا يمكننا أستعمال أي معطى مجرَّد دون أن نترجمه الى صورة محسوسة »(ن) . فلا يوجد فكر دقيق طالما أننا نعقل بالتجريد بواسطة الكلمات ، كما أعتاد على ذلك الفلاسفة . بينا في الرياضيات « من الضروري ان يحدث شيء ما . في الهندسة نرسم خطوطاً فرعية ، في الجبر نجري التحويلات المسموحة . وبعد ذلك تُستدعى ملكة المشاهدة »(4) . فلن يكون المنطق علماً دقيقاً الا بقدر ما سيستبدل منهج الفلاسفة اللفظي بمنهج الرياضيين الصوري .

غير أن ريضنة أو جبرنة المنطق ليس كها هها عنىد بوول وشرودر ، كخفض للمنطق الى نوع من الجبر ، ان الرياضيات هي التي تقع تحت تبعية المنطق ، وليس العكس، . وأن الحسابات الجبرية عند بوول وشرودر هي حسابات مصطنعة بعض

<sup>1) 111, 429.</sup> 

<sup>2) 111, 363.</sup> 

<sup>3)</sup> Ibid.,.

<sup>4)</sup> IV, 233.

<sup>(5) 111, 372.</sup> 

الأصطناع حتى في مكان نجاحها . فهي تواجه المصاعب في العمليات المعكوسة ، وتهتم بشكل حصري جداً بحل المعادلات . ويوجد عند شرودر (كثير من الشكلانية . . . وأكوام من القش لأجل حبة حنطة » . وأما هو فأن أعماله الخاصة في مجال المنطق « فقد كانت منطقية وليست رياضية ، أي موجهة نحو العناصر الأساسية في الجبر وليس نحو حل المسائل » . « في المنطق ، شأننا الكبير هو تحليل كل عمليات العقل وخفضها الى عناصرها الأخيرة ؛ أما وضع الأستدلال الحسابي فليس إلا شأناً ثانوياً » . »

هكا.ا يقف بيرس ضد نزعة بعض المناطقة الى الجمود عند المعادلات بحيث أنهم يريدون بكل قوة ان يردوا الوصلة المنطقية الأساسية الى المساواة الرياضية ؛ كما لو أنَّ الشكل المثالي للقضية هو الشكل الذي يطرح مساواة الموضوع والمحمول . هذا بوضوح هو خطأ كل المحاولات السرامية الى تكميم المحمسول ، كما أراد هاميلتون ، « بعدم كفاءة فائقة » (2) . لأن علاقة التساوى ( = ) ثانوية بالنسبة علاقة التضمين (١٤٤) . أن تصوراً يكون منطقياً أبسط من سواه عندما يتضمنُّه ، بدون طرد . والحال فأن كل تساوِ هو تضمين . لكن العكس غير صحيح : وهكذا فأن التضمين هو مدرك أوسع وبالتالي أبسط من التساوي . أن أشارة ( ≥ ) التمي تشكو من ظهورها ناتجةً عن تركيب أشارتين بسيطتين ، أنما يستبدلها بيرس بأشارة x = yهو في الواقع وصل بين تضمينين x = x - xو . والتساوى وما يؤكد البساطة المنطقية الأولى للعلاقة الملحوظة بهلذه الأشارة هو عموميتها البالغة . فيلاحظبيرس ، بالتالي ، أن هذه الأشارة هي المناسبة للوصل بين الموضوع والمحمول معاً في القضية التقريرية ، وبين السابق واللاحق في القضيّـة الظنيَّـة ، وبين النتيجة والمقدمة في الأستناد . أن العلاقة المعبُّر عنها بالوصلة التقليدية تقبل شكلياً التاثل مع علاقة Illation كما يسميها بيرس ، أي تلك التي تسمح بالأستناد بحيث أن المبدأ الذي تقوم عليه شرعية القياس ليس ، كما يقال ، هو مبدأ الماهية

<sup>(1)</sup> III, 451, 322, 173 note.

<sup>(2)</sup> III., 181.

بل هو مبدأ تعدية العلاقة الأستنادية الله وستظهر أهمية ملاحظة كهذه فيما بعد على النحو أفضل .

من الواضح أن هذا النقد لا يستهدف جبر بوول ، الا من حيث تغيير الوصلة الأساسية . أن بيرس يعترف بفضائله ، وأهمها بنظره تقديم أداة جيدة للمسائل المتعلقة بالأرجحية . ولكنه يوجه له تهمتين كبيرتين ، وهاتان ستوحيان له بتقويم حاسم في وضع المنطق الحديث ، فالنقص الأول في نظرية بوول هو حصرها في الحدود المطلقة : اليس من الممكن توسيعها بحيث تشمل العلاقات أيضاً ؟ والنقص الثاني هو عدم التوصل حتى من داخل منطق الأصناف ، الى الأعراب على نحو كاف عن الفرق بين كل و بعض ، ولا سيا الصوغ المناسب للقضية الجزئية ؛ ألا يمكن التوصل الى تدوين أنسب للتكميم ؟ بالنسبة الى النقطة الأولى يسير بيرس على خطى دي مورغان . لكن الصدفة شاءت أنه بينا كان يقوم بأبحاثه عن منطق العلاقات ، توصل الى أدخال المفهوم الحديث للوكهام .

يمكننا توزيع أعمال مؤلفنا الخاصة بمنطق العلاقات على ثلاث مراحل: 1807 -1867 1880; 1870-1867 . وفي مجرى المرحلة الثانية ، تحت الخطوات الحاسمة بالأرتباط مع تأسيس رمزية مناسبة . يشير بيرس الى العلاقة بحرف ، يستتبعه بوشرات ليلحظ ، في النسق ، أطراف العلاقة \_ في لغته «relat» و «Carrélat» و «Carrélat» فأذا أشرنا مثلاً بحرف الاران (lovor) الى علاقة الحب بين فردين أ و أ ، فسوف نكتب أناه لنعلن أن «أ يجب إلى ويسمح هذا التدوين بالتعبير عن حالة علاقة أنعكاسية أو ، لنعلن أن «أ يجب نفسه أنا . ويجري كما يسميها ، «Sibi- relative» ، وأما التعبير عن العكس أما بأشارة موضوعة فوق الحرف الذي يرمز للعلاقة ، وأما بقلب ، لمؤشرات . وأخيراً ، كما في العلاقات الثنائية «duales » ، يمكننا أيضاً التعبير عن العلاقات الكثيره «plurales » ، مثل aijk للتعبير عن (i يشتري أ من

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> III, 47-50, 173-175, 407-413, Cf. 472.

أن العلاقات تتراكب فيا بينها لتشكل إما حاصلاً نسبياً ، مثل الأجل و عب محسن ، أو مجموعة علاقات الله i+ لأجل و عب للجميع ما عدا المحسنين » . وباستعمال المؤشرات ، نحصل على التوالي ii (lb) و ii (lb) و وهنا تتدخل المكهامات les quantificateurs . والحاصل المنطقي يجب النظر اليه كتركيب خاص ، لأنه يتضمن وجود فرد معين مجبوب بعلاقته ومحسسن بتضايفه . وبالعكس ، فأن المجموع المنطقي هو تركيب يجب النظر اليه على أنه كلي ، بمعنى أنه يتضمن لا وجود فرد معين ما عدا الذي يكون أما محبوباً بعلاقته ، وأما محسنا بتضايفه . وإذا أستعملنا ∑ لنجعل ممكناً التدوين « التصويري » ، فأنها اذ توحي بحموع بالنسبة الى بعض ، وأستعملنا ∏ توحي بحاصل لكل ، فسوف يكمننا أن نكتب التركيبين أعلاه بالمعادلتين التاليتين (حيث الأشارة + تدل على الـ أو غير الحصرية )

$$(lb)_{ij} = \sum_{x} (l)_{ix} (b)_{xj}$$
  
$$(l \dagger b)_{ij} = \prod_{x} |(l)_{ix} + (b)_{xj}$$

يعزو بيرس شرف هذا التدوين الى تلميذه ميتشل ، ولكنه هو الدذي أستخلصه ، مدركاً فاهماً كل مداه . أنه يتجاوز تعبير الجمع والحاصل النسبيين ، ويمتد أستعماله فيما يتعدى منطق قضايا العلاقة . وإذا دللنا بعد على خاصة معينة ، فأن  $\Sigma$  تدل على أن  $\Sigma$  تصح على فرد معين من الأفراد المشار اليهم بن ، بينا  $\Sigma$  تدل على أن  $\Sigma$  تصح على جميع هؤلاء الأفراد ؛ وهذا يمكن كتابته :

$$\Sigma_i x_i = x_i + x_j + x_k + \text{etc.}$$

$$\Pi_i x_i = x_i x_j x_k \text{ etc.}$$

مع الملاحظة بأن التاثل مع الجمع والحاصل ليس دقيقاً تماماً ، لأن أفراد العالم المعتبر يمكن أن يكونوا بأعداد لا متناهية . واذا أشرنا الآن بـ x ليس الى خاصة مطلقة ، وأنما الى علاقة ( أخذين العلاقة الأبسط ، وهي العلاقة الثنائية ) ، فعندئل تعني ii ii أن كل ii هو في هذه العلاقة مع كل ii أن بعض ii ولنصل أخيراً الى تركيب العلاقات . لنكتب ii

لكي ندل على أن أ هو عاشق لـ j ، و hij على أن أ محسن لـ j . وعندئــذ سنحصل ، مثلاً ، على :

Π،MiLijBij : كل فرد هو في آن عاشق ومحسن لفرد معين .

HiMiLijBij : كل فرد هو عاشق لفرد معين من محسنيه .

يوجد فردان أحدهما يحب كل الناس ما عدا المحسنين يوجد فردان أحدهما يحب كل الناس ما عدا المحسنين للآخر ا

هكذا يمكن لكل صيغة ان تنقسم الى قسمين متميّزين : من جهة عبارة بوول المستندة الى فرد ، ومِكهام يدل على ما هو عليه هذا الفرد . مثلاً اذا كانت تعني بانه ملك » و ه و أنه سعيد » فأن قول بوول ( + + ) ) يعني أن الفرد الذي نتكلم عليه ليس ملكاً أو سعيداً ؛ وعندئذ يعني المكهام الكلي لهذه العبارة أن هذا صحيح بالنسبة الى كل فرد في العالم المعتبر ، ويعين المكهام الجزئي أنه يوجد فرد ليس ملكاً أو سعيداً . هكذا بدأت المكهامات الحديثة التي تتميز جوهراً عن مؤشرات الكم في المنطق التقليدي . فهذه المؤشرات تدور حول مدارك ( الموضوع ، وحتى المحمول عند بعض المؤلفين ) أي تدور حول وظائف ، تظل متعلقة بها على نحوما من داخل الصيغة ؛ بينها المكهامات الحديثة تتناول فرداً أو جملة أفراد غير محددين ، ٢٠٠٤ ، ويكون التمييز واضحاً بين المكهام أو المكهامات وبين الصيغة التي ، يكممونها ، كذلك رأى بيرس فضل وضوح الكتابة وتناسب الحسابات في هذه الصيغة ، فيصار الى تجميع المكهامات على رأس الصيغة في حالة التكميم المتعدد .

أن منطق العلاقات يقدّمه بيرس ، ليس كمنطق ثان سينضاف الى تركيب منطق الأصناف أو الصفات ، وأنما يقدمه كتعميم لهذا المنطق ، فيظهر كحالة خاصة من حالاته . ان كل قضية تتضمن في نواتها «rhéme» أي عبارة تلعب دور الفعل . وهذه العبارة تشابه جذراً كيميائياً ، يمكن أشباعه بعنصر أو بعدة عناصر ، وأن عبارة لا تحتمل سوى عنصر إشباع واحد ، كها هو الحال في القضية الوصفية مثل « . . .

هو ميت » تعتبر عبارة غير نسبية ؛ بينا العبارة النسبية تشابه جذراً مثنوياً ، أو بشكل أعم ، متعدداً ، مثل « . . . يحب » ، « . . . يشتري » من . . » ، الخ . ونجد في هذا النص العائد الى 1892 أفكاراً مماثلة للأفكار التي صاغها فريج في نفس المرحلة .

أن بيرس ، مثل فريج ولكن بطريقة أقل أكتالاً ، أرسى قواعد حساب القضايا لكنه أضاف الى العرض البديهي طريقة التقرير بجداول حقيقة (1885 ) لن يطورها فريج الا لاحقاً بعدما أستعملها فقط في حالة جزئية . أن هذه الطريقة التي ستكتشف مجدداً وتعمّم فيا بعد بواسطة وتيجنستين Withgenstein وبوست Post ولوكا سيوفيتز Lukosiewicz ، تقوم على تمثيل القضايا بكميات تحتمل قيمتين لا وصحيح ) و و ( باطل ) . ومع مجموعة من قضيتين نحصل على أربعة تراكيب مكنة ( VV, VF, FV, FF ) و على 16 أمكان أقتران بين هاتين القضيتين مكونة بذلك عدداً مماثلاً من القضايا المثنوية ، حسبها يتقبل كل شكل أمكاناً ، أو عدة أمكانات ، و لا شيء من هذه الأمكانات الأربع : مثل VV FV, FF, ما عداً الشكل في (1902) مثيز فيلون التضمين ... و الجدول التالي الذي نجده على هذا الشكل في (1902) مثيز فيلون التضمين ... و الجدول التالي الذي نجده على هذا الشكل في (1902) .

| X | у | Z |
|---|---|---|
| u | u | u |
| u | f | f |
| f | u | f |
| f | f | u |

حتى أن بيرس أدرك ، قبل أكتشاف شيفر المتأخر ، أن أحدى هذه الواصلات النافيات (amphec ) ( القاطعة من الطرفين ) والتي نسميها اليوم الحذف أو النفي

<sup>(1)</sup> Critic of arguments (111, 420-421).

<sup>(2)</sup> III, 365 et suiv.; et IV, 365 - 261.

<sup>(3)</sup> IV, 262.

المثنوي ( لا . . . لا . . ) يمكنها وحدها أن تلعب دور الأخريات ، دون أستعمال النفي الذي يمكنها أستعماله . .

وهناك أفكار أخرى بذرها بيرس هنا وهناك ، نجدها بشكل أو بآخر في المنطق الرياضي المعاصر ، الذي يجب النظر اليه بوصفه أحد رواده ، جنباً الى جنب مع بيانو وفريج . لكن جهده المتواصل أنصب على منطق العلاقات كها يتبين ذلك من كمية الكتابات على مدى اعوام عديدة ، التي كرسها لذلك ، وآخر كتاباته (1897) هو عبارة عن دراسة مطولة كانت مناسبتها صدور كتاب شرودر حول منطق العلاقات الذي يشكل أحد أجزاء كتابه Leçon sur l'algébre de la logique . وهذا الكتاب الأخير أتم ، ولكنه سيسقط بدوره في ضوء طريقة راسل لمعالجة المسألة ، اذ أعطى لمنطق العلاقات الشكل الذي سرعان ما أصبح كلاسيكياً .

## الفصلُ الحادي عشر

# عهد اللوجستيك (المنطق الرياضي)

- 1. من جبر المنطق الى المنطق الرياضي
  - 2 . فريج Frege
  - Peano يانو . 3
  - 4 . راسل Russell
- 5. على هامش أو في خطـــىالمباديء الرياضية
  - 6. تطورات لاحقة

### ١. من جبر المنطق الى المنطق الرياضي

غالباً ما سمَّى المنطق الحديث ، كما تكوَّن منذ منتصف القرن التاسع عشر وهو يتخلى عى الطريق التقليدي ، بالمنطق الرياضي . وهذه تسمية مبرَّرة تماماً ، من حيث أنها تلحظ طابعه الخاص واختلافه النوعي عن المنطق الكلاسيكي . ولكن هذا الأستناد الى الرياضيات مهما يكن مميِّزاً فلا يجور أن يخفي تنوُّعاً داخلياً . ففي الواقع ظهر المنطق الرياضي الحديث في شكلين متتالين : الأولُّ هو الشكل الذي أعطاه له بوول عندما أسس جبر المنطق ؛ والثاني الذي سيأتي لتغطية الأول ، دوَّن الغائه ، هو المنطق الذي وضعه فريج والذي سيسمى لاحقاً باسم اللوجيستيك . وفي نهاية القرن التاسع عشر ، بينا كان يزدهر جبرُ المنطق ويولد المنطق الرياضي ، لم يكن الأنفصال قد ظهر بعد بشكل واضح تماماً ، وذلك بسبب العلاقة الوطيدة التي كانت توحّد في الحالين بين المنطق والرياضيات . ولكن من المبالغة قليلاً القول بأن هذه العلاقة تنعكس عندما ننتقل من جبر المنطق الى المنطق الرياضي . كتب كوتورا : « أن جبر المنطق هو منطق رياضي ، بشكله وبمنهجه ، ولكن لا يجوز اعتباره وكأنه منطق الرياضيات » (١) . ففي جبر المنطق ، الأقتراح هو بتكوين أورغانون منطقي على مثال الرياضيات . . والرياضيات هنا مساعدة ، هي وسيلة لحل مسائل المنطق ، الذي هو الغاية المنشودة . وهكذا يظهر جبر المنطق كنظرية رياضية حاصة تبدو كسواها في شكل أستنتاجي . وبهذه الصفة ، تفترض مسبقاً صحة قوانين الأستقراء المنطقية . ومن هنا موقعها الباطل جداً : فمن الممكن بالتأكيد أن نجد

(1) L'algebre de la logique, Paris, Gauthier-Villars, 1905, p. 95.

هذه القوانين المنطقية ، من خلال تأويل مناسب ، في عداد نظرياته ؛ ومع ذلك لا يمكننا القول أن التأويل قد برهن عليها ، لأن كل برهان يفترض مسبقاً وبوضوح صحة القوانين التي تنظم مساراته : عندئذ سيكون هناك حلقة مفرغة .

كذلك سرعان ما تنامي المنطق الحديث في شكل آخر ، حيث الأهتام جوهرياً بقواعد الأستدلال الأستنتاجي التي تبرّره . وهذا المنطق هو أيضاً نتاج الرياضيين لكن دراسته أخذت أتجاهاً مختلفاً . فهؤلاء لم يهتموا ، بدءاً على الأقل ، أهتماماً كبيراً بالمنطق كعلم ؛ فها يريدونه هو أدخال المنطق في مجرى الخطاب الرياضي ، وبكلام آخر الأعراب عن الرياضيات في شكل حازم منطقياً . أذن ، بالنسبة اليهم المنطق مساعدٌ للرياضيات ، التي تبقى هي الغاية . فليست نظرية الأستنتاج سوى وسيلة لبلوغ الدقة الكاملة في الرياضيات . وهـذا الموقف واضـح بخاصـة لدى بيانـو والرياضيين الأيطاليين الملتفّين حوله . يقول كوتورا أيضاً إنهم لا يهدفون صراحةً « الى بناء نظام منطقى كامل ومؤتلف ؛ فهم لم يبتكر وا تدوينهم الا لكى يتمكنوا من كتابة القضايا الرياضية برموز ، ولم يطوّروا علم المثلثات ( اللوغاريتم ) الا بقدر ما كانوا بحاجة اليه في تحليل وتبرير البراهين الرياضية »(١) . ان الرياضي يبرهن على نظريته ، لكنُّه عادةً ، لا يهتم بالبرهان على أن برهانه صحيح ؛ فهو يثق بنوع من الحدس المنطقي ، لكن الحدس في المنطق ، كما في سواه ، يمكنه ان يخدعنا ؛ فمن المناسب أذن توضيح ما يقوم عليه ، أي أستخلاص وصوغ المباديء الشكلية التي يراد بواسطتها أستثبار هذه التقدمة الأولى ، جنباً إلى جنب مع المباديء الخاصة بالنظرية الرياضية التي يقدمون لها مادتها على نحوما .

حقيقة القول أن مؤسسي المنطق الجديد هم عامةً أكثر أهتهاماً من بيانو بتنظيم هذه المباديء المنطقية في منظومة نظرية . لكنهم منذ البداية وعوا تماماً ما كان يفصل هذه النظرية عن حساب بوول . ولقد لاحظنا ذلك عند بيرس ، ونجده مجدداً لدى رائد آخر للمنطق الرياضي ، ماك كول Mac Coll . وإذا أعجب بعمق بأعمال

<sup>(1)</sup> La logique mathématique de M. Pcano, Rev. de Métaph., 1899, p. 645.

بوول ، فأنه يتساءل عها إذا كان النجاح الذي عرفته جهوده الرامية الى أدخال كل أستدلال بالقوة في المدارك الجامدة للصياغات القديمة ، الموضوعة خصيصاً للأعداد وللكميّات ، لم يكن في نهاية الأمر تعاسة للمنطق ، بحيث أنه دفع عدداً من المناطقة الى هدر طاقتهم في أمور غير مجدية ، بدلاً من صرفها على أكتشاف صياغات جديدة ومستقلة ١١١ . وسوف نرى أن فريج من جهته لا يرمي أبداً الى بناء منطق متفرّع من الرياضيات ، لكنه بخلاف ذلك يريد تأسيسه على الرياضيات .

من جهة ثانية كان تطور الرياضيات في نهاية القرن يدعو الى تبدل منظوري في العلاقات بين المنطق والسرياضيات. وإذا كان قبل ذلك بقليل قد حاول بعض الرياضيين الأستيلاء على المنطق ومعاملته كأنه more geometrico فأن ذلك لم يكن كافياً لدمجه حقاً في الرياضيات. ففي هذه كان جبر المنطق لا يزال يبدو غريباً: أنه أختصاص طريف وهامشي، يتعاطاه بعض المتأصلين، دون أن يحتاج اليه الرياضيون، أجمالاً، في عملهم الخاص، وبالتالي كان بأمكانهم عدم الأهتام به. والحال فأن المنطق سرعان ما سيفرض نفسه بطريق آخر وعلى نحو أقوى. فلأجل متطلبات عملهم بالذات سيتوجب عليهم ليس أدخال الرياضيات في المنطق عن طريق جبرنة المنطق، بل بالعكس سيتوجب عليهم أدخال المنطق في الرياضيات ولذلك سيتوجب أولاً تجديد الآلة المنطقية القديمة، وهي آلة غير كافية لتأدية المهمة الطلوبة منها.

فاذا كانت هذه الضرورة لم تظهر أولاً الا للبعض ، فأنها سرعان ما ستغدو علنية مع ظهور التعارضات الكانتورية ، حوالي العام 1900 ، التي يبدو أنها تسعى لهدم الرياضيات من أساسها . لقد نجح القرن التاسيع عشر في ازالة المصاعب النظرية التي كان يثيرها تحليل الأجزاء اللامتناهية ، وذلك برد مفاهيمه الأساسية الى مفاهيم الحساب . كان هذا الأساس يبدو مضموناً تماماً : بساطة ووضوح المفاهيم والقضايا الأولى في هذا العلم ، وضوح براهينه ، التي تنضاف اليها التوكيدات الأختبارية التي لا تحصى والصحيحة ، أن كل ذلك كان يوحي للرياضيين بثقة

<sup>(1)</sup> Symbolic reasoning H, Mind, 1897, p. 505.

تامة . غير أنَّ البعض منهم ، لا سيا المتشككون ، لم يرضوا تمام الرضى ، وكانوا يصرون على أرساء الحساب نفسه على قاعدة منطقية ، بواسطة تحليل مكثف لأساليبه البرهانية ولمعطياته الأولية . فهو بقرابته الوثيقة مع مفهوم الصنف المنطقي المحض ، ومفهوم المجموع الذي دخل الى الرياضيات ، ظهر كأنه يقدم الدعم المنشود . والحال بينا بدأ الرياضيون يتقبلون نظرية المجاميع الكانتورية ، كانت التعارضات التي تثيرها تجعلها مشبوهة . فأدركوا ان الصخرة التي كانوا يعتقدون أخيراً بالوصول اليها ، كانت تحتوي على شرخ . ولم يكن لديهم المأخذ للتخلص من السعوبة ، وذلك بحذف كامل ، كها ارتأى البعض ، لنظرية المجاميع الرياضية ، المحكومة بتناقضاتها الداخلية ؛ لأنه سرعان ما ظهر ان هذه النظرية لم تكن الا مناسبة لظهور التعارضات ، التي يفترض البحث عن أصلها ، في تكن الا مناسبة لظهور التعارضات ، التي يفترض البحث عن أصلها ، في العمق ، في مستوى المنطق بالذات . وهكذا ، لضمان أستقرار البناء الرياضي ، العمق ، في مستوى المنطق بالذات . وهكذا ، لضمان أستقرار البناء الرياضي ، كان يتوجب أن يصبح الرياضيون ، مناطقة ، في المقدم العون للمناطقة ، وياضيون وحسب ، كها هو الحال مع بوول ومدرسته ، ليقدم العون للمناطقة ، بل سيصنع أيضاً لأجل الرياضيين ، مقدماً اليهم العون الذين يحتاجونه .

إذن أحدى السيات التي تطبع منطق بداية عصرنا ، والتي لا تزال بعيدة عن الأنحاء ، هي بشكل عام أتحاده الحميم مع الرياضيات ، وبشكل أوضح ، استلحاقه ، بوصفه مساعداً ضرورياً . بمسألة أساس هذا العلم . ولا شيء أكثر دلالةً في هذا الصدد من مشهد رياضيين ، لا مبالين أساساً وحتى معادين للمنطق ، مكرهين في نهاية الأمر على التعاطي معه لدرجة الأندفاع به الى المكانة الأولى . هوذا حال هيلبر Hilbert ، الذي بقي باديء الأمر ، كها أشار بذلك كوتسورا الى بوانكاريه . « غريباً تماماً عن المنطق الرياضي »(ن) ، والذي سيصبح بعد 20 أو 30 سنة ، المؤلف المشارك في وضع أثنين من أهم أعمال المنطق الرئيسية في عصره . وهذه

<sup>(1)</sup> Cf. K. GRELL ING, travaux du XII<sup>e</sup> Congres int. de Phil., Paris, Hermann, 1937, vol. VI, p. 8-17.

<sup>(2)</sup> Rev. de Métaph., 1906, p. 210.

أيضاً حالة هايتنغ Heyting ، أحد أشد المدافعين عن عقيدة تضع في مواجهة متاعب المنطق حقوق الحدس العليا ، الذي وجد نفسه بدوره منقاداً الى صوغ واحد من أوائل الأنظمة الرياضية الأصلية ، على هامش المنطق الرياضي الصحيح ، وهو نظام لم تتضاءل أهميته منذ ظهوره . أن تداخلاً كهذا بين المسألتين ، ، بناء المنطق كعلم وتثبيت أساس الرياضيات ، يجعل من الصعب ، بكل وضوح ، عرض تطور المنطق في القرن العشرين وذلك بفصله عن المهمة المخصصة له أصلاً ؛ ويفسر الأهتام المتزايد الذي ابداه الرياضيون بالمنطق . ولكن كها سيتوجب علينا أن نفعل في حدود المكن فقد كان من الضروري التشديد على هذه التبعية التي حددت ، الى حد كبير ، أزدهار المنطق المعاصر ووجهت مسيرته .

وهذه السمة الأولى للمنطق الجديد تفسر سمة ثانية من سهاته ، هي أكثر ظرفية وأقل حصرية ، لأنها تعدد بخاصة الى مرحلته الأولى ، التي تبدأ من الحجدد Begriffsschift حتى الـ Principia mathematica . والطلب الى المنطق ، المتجدد كها يجب ، أنْ يضمن أسس الرياضيات ، يدعو بشكل طبيعي الى متابعة العمل التراجعي ، فيا دون الحدود المألوفة للرياضيات ، في التشاكل الأستناجي ، والى عاولة اشتقاق مجموع المفاهيم والحقائق الرياضية أنطلاقاً من مفاهيم وحقائق محض منطقية . والمنطق أذ يضمن للرياضيات أسسها انما يقدم لها مبادئها في نفس الوقت . و المنطقانية » وجدت نفسها بذلك مرتبطة أشد الأرتباط بالمنطق الرياضي الناشيء . حتى أن فكرة حصر الرياضيات في المنطق لم تكن عندئذ جديدة . ذلك أن ليبنيتز ، كها نذكر ، طلب البرهان على المسلّمات وقال بأن كل الحقائق العقلانية يجب في النهاية أن تتمكن من الارتداد الى قضايا متاهية . ومن الواضح أن كانط ، لمعارضة أطر وحة كهذه ، قد أبتكر مفهوم الأحكام التوليفية القبلية وحدها . غير أن تقدم الرياضيات في القرن التاسع عشر لم يؤكد أبداً هذه الطريحة الكانطية ، وكان في الرياضيات في القرن التاسع عشر لم يؤكد أبداً هذه الطريحة الكانطية ، وكان في

<sup>(1)</sup> Journal of symbolic logic.

<sup>(2)</sup> M. COMBES, Fondements des mathématiques, P. U. F.

عصر فريج ثمَّة رياضيون ، مثل Dedekind ، ، يعملون على أن يجردوا الخواص الأساسية لسلسة الكليات من طابعها الحسابي الخاص ، وذلك بأدخالها في مدارك أعم لتصبح مدارك لكل فكر بوجه عام ، أي مدارك محض منطقية ، ولكن أستقراء ديديكيند يفتقر الى الدقة ، اذا قورن بأستقراء فريج .

فها يفتقر اليه هو الجهاز المنطقي الذي أستطاع فريج وصفه لهذه الغاية ، والذي ساعده على أجراء تحليل معمَّق مكتَّف . فيعتقدُ أنه نجح في أن يحدد بعبارات محض منطقية ذات المفاهيم التي سيتخذها بيانو في نفس العصر كأطراف أولى ، وبالتالي غير محدّدة ، في بدهنته للحساب ؛ وكذلك سيجري البرهان ، أنطلاقاً من قضايا المنطق وحدها ، على القضايا التي تشبه عن كثب تلك التي كان حساب بيانو يطرحها كمصادرات ، وهكذا جرى أجتناب صعوبة معلومية يثرها التشاكل البديهي . أن منظومة بديمية لا تضمن أن نظرياته صحيحة ، ولكنها تضمن فقطأنها نتائج ضرورية للمسلمات ، المطروحة بدورها كفرضيات ، ولكنها غير مؤكدة قطعاً ، وهو فضلاً عن ذلك لا يعطى معنى محدوداً لعباراته ، لأن نوع الحد الذي تتضمنه المصادرات لا يحدّد معناها الا بشكل التباسي ، وبالقول عموماً بوجود تأويلات كثيرة ، من هنا قولة راسل الشهيرة : الرياضيات هي علم لا نعرف عها يتكلم ولا نعرف اذا كان ما يقوله صحيحاً ٤٠ . وباستنتاج الحساب من المنطق ، كما سيفعل هو ذلك أيضاً ، سيجري العمل على تصحيح هذا اللا تحديد من أساسه ، وأعطاء معنى واحد لأطرافه الأولى وبالتالي لكل الأطراف التي تسعى هذه لتحديدها ، وأعطاء حقيقة تقريرية لقضاياه الأولى وبالتالي لكافـة القضـايا التـي تسعى هذه للبرهان عليها ، وباختصار ، جعل الحساب في النهـاية علمًا عقــلانيًا بأقـوى معنى هذه الكلمة . لقـد كان الحسـاب القـديم علماً بالفعـل ، معطياً للحقائق ، لكنه في أسسه كان لا يزال حدسياً إلى أبعد حد . فجاء الحساب المبرهن لأبعاد هذه الأستعانات بالحدس ، وظهر كأنه بناء محض عقلاني ، لكنه لم يقدم

<sup>(1)</sup> Was sind und was sollen die Zahlen, 1884, Vorwort.

<sup>(2)</sup> Recents Works on the principles of mathematics, the International Monthly, juillet 1901, p. 84.

سوى إطار فارغ . أن مصادر منطق أصفى تسمح من الأن وصاعداً بتوحيد الحقيقة والعقلانية في نطاق المنطق الجديد .

والحال، أن هذه النظر للأمور تتضمن فلسفة معينة للمنطق. وإذا كانت قضايا المنطق ، شيمة قضايا الرياضيات ، تتقبل الأنتظام في منظومة أستنتاجية مبدهنة ، فأن بدهنة المنطق لم يعد من الممكن النظر اليها بنفس الطريقة التي ننظر بها الى بدهنة الرياضيات ، أي كمكوّن لنظام ظنّى \_ أستقرائي ، لأن هذا لا يؤدى الالتراجع مسألة الأساس ، دون أن يحلُّها . وحتى تكون نهائية الأسس التي يزعم المنطقى أرساء الرياضيات عليها ، لا بد ان تكون الاطراف الاولى للمنطق ذات معنى تام ، قادرة على ترسيخ اطراف الحساب ، ولا بد لقضاياها الأولى أن تكون ذات حقيقة تقريرية خليقة بالتواصل مع قضايا الحساب . اذن تشترط المنطقانية تصوراً دوغها ثياً وإطلاقياً للمنطق . يقول راسل ليس للمنطق المبدهن شأن الا مع المتغيرات ، ولكن لكي تكون أستنتاجية صحيحة ، من الضرورة أن تتضمن الفرضيةُ الأطروحة حقاً . . فالتضمين هو ثابت منطقي ولا مجال للتخلي عنه . اذن نحتاج الى قضايا صحيحة في موضوع التضمين . . . واذا لم تكن قواعد الأستقراء صحيحة ، فأن النتاثج التي ان نحصل عليها باستعمالها لن تكون نتائج حقاً . . . وفي الأجزاء اللاحقة يمكن للمقدمات المباشرة أن تكون باطلة دون أن تكون الأستقراءات غير صحيحة منطقياً ، لكن من حيث الأسس ستكون الاستنتاجات غير صحيحة اذا لم تكن المقدمات صحيحة حقاً 10 . كذلك فأن فريج ، وعلى أكثر تناقضاً ، يقول : « لا يمكن بوجه عام ان نستخلص شيئاً من مقدمات باطلة . وأن فكرة خالصة ، غير معترف بصحتها ، لا يمكنها أن تكون مقدمة . وعندما أعترف بصحة فكرة ما يمكنها فقط أن تكون مقدمة في نظري ؛ أن فرضيات خالصة لا يمكن أستعها لها كمقدمات اله. .

و يسلم المنطق المنطقية اذا كانت لا تحكم موقع عالم معقول ، ملتقى الأفكار والحقائق الأبدية ، فأنها مع ذلك توحي بغيبية كهذه على نحو طبيعي جداً .

<sup>(1)</sup> L'importance philosophique de la logistique, Rev. de nétaph., 1911, p. 286-287.

<sup>(2)</sup> Lettre à Jourdain, 1910; dans BOCHENSKI, F. L., p. 336.

فهذه الحقائق المطلقة في المنطق وفي الرياضيات ، الغريبة في آن على العالم اللموس خارجنا ، وعلى وعينا لهذا العالم ، والتي تفرض نفسها علينا عندما نصل الى ادراكها ، أنما تملك واقعاً بذاتها ، كما قال بولزانو . ويقول فريج أن الرياضي شيمة الجغرافي ، يصف ما يظهر أمامه : « فهذا وذاك لا يفعلان سوى أكتشاف ما هو موجود ويعطيانه إسماً ١١١١ . اذا ترددنا هنا في أستعمال كلمة وجود ، التي تدل على أقتران زماني - مكاني ، فسوف نتكلم على بقاء ، كما يفعل راسل على الأقل : « أن المنطق والرياضيات تلزمنا بقبول نوع من الواقعية بالمعنى السكولائي ، أي بقبول وجود عالم من الكليات والحقائق التي لا تدور مباشرة حول هذا الوجود الخاص أو ذاك . وعالم الكليات هذا يجب ان يبقى ، وأن كان لا يستطيع « الوجود في نفس المعنى الذي تنوجد به المقومات الخاصة ١٤٤٠ .

أن المنطقانية الحصرية ، والدوغائية الإطلاقية ، والواقعية الأفلاطونية لن تبقى ، بشكل متاسك ، مرتبطة بالمنطق الجديد في تطوراته اللاحقة . فهي على الأقل طبعت بداياته بشكل كاف لكي تبقى كلمة لوجيستيك مشحونة نسبياً بهذه اللكرى . ولقد جرى في المؤتمر العالمي للفلشفة في جنيف أقتراح هذه التسمية سنة اللكرى من جانب إيتلسون Itelson ، لالاند ، وكوتورا في آن واحد وبشكل مستقل ، للدلالة على نحو أنسب وبمصطلح واحد ، على ماكان يسمى حتى ذلك الحين بأسم المنطق اللوغاريتمي ، المنطق الرمزي ، المنطق الرياضي » (3) . وكان الأختيار موفقاً بفضل الأتحاد الذي يتضمنه بين الأستدلال العقلي والحساب . ومما يؤسف له أن تصبح الكلمة اليوم غامضة بعض الشيء ، وذلك بكل وضوح بسبب أرتباطاتها الأصلية بفلسفة معينة للمنطق وبطريقة معينة لفهم علاقاتها بالرياضيات ، وإذا كنا نستطيع تطبيقها ، بدون تخوف على المرحلة التي تشمل السنوات الأولى من عصرنا ، فأننا نتردد اليوم قليلاً في أستعمالها ، اذا رجعنا غالباً الى

<sup>(1)</sup> Les fondements de l'arithmétique, 96; tr. Imbert, p. 219.

<sup>(2)</sup> Art. cité, p. 289-290.

 <sup>(3)</sup> تعبير و المنطق الرياضي ، الذي نجده عند بيرس ، نشره بيانو ؛ وتعبير و المنطق الرمزي ، أستعمله فن ، و و المنطق اللوغاريتمي ، أستعمله كوتورا .

التسمية القديمة للمنطق الشكلي ، وذلك بترك الصفة تتساقط بشكل مألوف ، حتى لا يعود الألتباس ، كنا بعدم حل المنطق الجديد كفاية محل المنطق القديم . كذلك ينبغي في أستعالنا لكلمة لوجيستيك أن نميز بين ما يكن ان نسميه مع برنشفيغ اللوجيستيك المنهج ، الذي يقع على الصعيد العلمي والذي يبقى قاسماً مشتركاً بين المناطقة ، وبين اللوجيستيك ـ النظام ، الذي يتوج الأول بفلسفة معينة للمنطق الحاص بمدرسة معينة من المناطقة . ومهما يكن الأمر بشأن قضية المصطلح . فأن هذا الربط بين منطقانية أفلاطونية وبين اللوجيستيك هو أحدى السات التي تطبع مرحلة وضع هذا المنطق الرياضي الحديث .

أخيراً هناك فرق ثالث ، وهو فرق جوهري ودائم ، يفصل اللوجيستيك عن الأعيال التي كانت تحضره ، يكمن في الأقتصاد العام للنظرية التي تتطور على صعيد آخر . وكان قد ظهر أحكام أمام الجيل الأول من مجدَّدي المنطق طريقــان لهــذا التجديد . أولاً طريق منطق الأصناف ، الذي كان جبر المنطق قد صفًّاه اذ عالجه من وجهة نظر الأمتداد وحدها ، والذي سيسمح له بكثرة الوسائل الى ما لانهاية ، وذلك بأخضاعه للحساب . ثم منطق العلاقات حيث كان لا شلييه La Chelier يزال يرى فيه عام1906 منطلقاً لمنطق جديد ، أكثر غنيٌّ وتنوعاً من منطق الإسناد القديم ، والحال ، أذا كانت نظرية الأصناف ونظرية العلاقات قد تلاقيتا في المنطق الرياضي ، فأن لقاءهما تم في مكانة متواضعة وبصفة نظريات خاصة . وكما أن الرياضيات وهي تمارس الحساب تلحق هذه المارسة باكتشاف القوانين التي تبررها ، كذلك فأن المنطق الرياضي ، اذا كان ينخفض الأستدلال الى حساب فأنه يقترح أولا وأساسا البحث عن القوانين المنطقية التي يقوم عليها صلاح الطرق الأستنتاجية المترجمة على هذا النحو. وعندئذ يستوجب الترتيب أن نبدأ باستخلاص ما هو أولى في هذه القوانين ، أي تلك القوانين التي تحكم العلاقات بين القضايا بقطع النَّظر ليس فقط عن مضمونها بل عن شكلها أيضاً ، وبالوقوف عند خاصة أخرى من خواصها غير خاصة القضايا الصحيحة أو الباطلة . في حوالي 1800 ،

(1) Les Etapes, p. 381-382.

اكتشف بيرس ، ماك كول وفريج ، مجدداً هذا الحساب للقضايا الذي كان موضوعاً للجدل الرواقي والذي كان مناطقة القرون الوسطى قد توصلوا اليه شيئاً فشيئاً . بعد ذلك سيكون بالأمكان ان ندفع قُدُماً الدراسة آخذين بالأعتبار البنية الداخلية للقضية ، المحلّلة ليس بصفة موضوع وصفة موصولين بوصلة ، وأنما بصفة وظيفة وبيَّنة ، وفي داخل هذا الحساب للوظائف سيمكننا أستكشاف منطق الأصناف وفقاً لتأويل ممكن لنظرية الوظائف ذات البنية ، وكذلك منطق العلاقات المتطابق مع هذه النظرية ذات البنيتين أو البيّنات المتعددة . ومن جهة ثانية يجري أشباع هذا الجزء الثاني من المنطق على عدة مستويات أو كها سنقول على عدة مراتب ، من المحوبة والتعقيد المتزايدين ، حسبها يتعلق الأمر بوظائف من المرتبة الأولى ، أو بوظائف الوظائف الخ . وإذا أستثنينا بعض النظريات الأصلية وبالطبع بعض المؤلفات التي ظلت أمينة للمنطق الكلاسيكي القديم ، فهذا هو المخطط التقليدي والصحيح ، اذا جاز التعبير ، للأبحاث المنطقة منهذا المخطط التقليدي والصحيح ، اذا جاز التعبير ، للأبحاث المنطقة منهذا المخطط التقليدي والصحيح ، اذا جاز التعبير ، للأبحاث المنطقة منهذا المخطط التقليدي والصحيح ، اذا جاز التعبير ، للأبحاث المنطقة منهذا المخطط التقليدي والصحيح ، اذا جاز التعبير ، للأبحاث المنطقة منهذا المخطط التقليدي والصحيح ، اذا جاز التعبير ، للأبحاث المنطقة منهذا المخطط التقليدي والصحيح ، اذا جاز التعبير ، للأبحاث المنطقة منهذا المخطط التقليدي والصحية ، اذا جاز التعبير ، للأبحاث المنطقة منهذا المنطقة منهذا المنطقة منهذا المخطط التقليد والمحوية والتعبير ، للأبحاث المنطقة منهذا المنطقة منهذا المخطول التعبير ، للأبحاث المنطقة منهذا المنطقة منهذا المنطقة منهذا المحوية والمحوية والمحوية

#### 2 ـ فريج

إن المنطق كما نمارسه اليوم متولد عن المنطق الرياضي وليس عن جبر المنطق . والحقيقة أن أعمال بوول ومدرسته قد حدّدت وقرّرت نهضة المنطق ، ففرضت طابعها على تاريخ هذا العلم ولكن كما يقول بحق فان هيجينورت Van للافاوت على تاريخ هذا العلم ولكن كما يقول بحق فان هيجينورت Heijenoort ، ليست حقبة بوول هي حقبة عظيمة حقاً بالنسبة الى المنطق : فالحقبة العظيمة هي التي تبدأ سنة 1879 مع كتاب فريج الـBeriffsschrift . « فقد حرّر هذا الكتاب المنطق من اقتران اصطناعي مع الرياضيات ، بيناكان في الآن ذاته يُعدُ علاقة داخلية أعمق فما بين هذين العلمين ، الله علاقة داخلية أعمق فما بين هذين العلمين ، الله المعلمين ، الله المعلمين العلمين .

وأذا كان فريج قد توصَّل اولاً الى أبتكار المنطق الحديث بوسائله الخاصة ، فلا

(1) J. van HEJENOORT, ouv. cité, p. VI.

يجوز للتاريخ أن ينسى ، مع ذلك ، أن خطوات عديدة قد تحققت في هذا الأتجاه قبل الحوالية المتعادية ا

1870 هو التاريخ الأول ، عندما أنقطع بيرس عن الأعجاب بميزة المعادلة الرياضية ، فاستبدل ، من حيث الوصلة الأساسية \_ الوصلة هنا بمعنى واسع جداً ومن المساواة برمز التضمين . ومع الاعتراف بأن هذا الرمز ذاته يمكنه أيضاً أن يتلاءم مع طبع علاقة التضمين بين الأصناف أو العلاقة الرياضية ، فقد جعل وظيفته الأساسية والبدائية هي دفع العلاقة «Illation » بين القضايا . صحيح أن بوول قد أعترف بأن حسابه يمكن تأويله ، مع بعض التحفظات ، بلغة قضايا وبلغة أصناف . ولكن هذا لم يكن عنده سوى نتيجة متأخرة وثانوية جداً . يضاف الى أن الهوس بالمعادلات جعل هذا النقل الى لغة القضايا مصطنعاً قليلاً . وبخلاف ذلك ، فأن النقل الذي أجراه بيرس يستوجب أعادة تنظيم للمنطق بأكمله . ويمكننا أن نرى فيه العملية الحاسمة التي أولدت المنطق الرياضي ، بفصله الواضح عن جبر المنطق .

هناك خطوة ثانية قام بها ماك كول (1835 -1909) حيث أرسى المنطبق على الحساب الأولى للقضايا (۱۱). ففي «حساب المعطيات المتعادلة » تعتبر متغيراته أو رموزه الوقتية ، كما يسميها ، معطيات قضايا ، بينا تعتبر ثوابته ، الرموز الدائمة ، مؤشرات للقضايا ؛ نفي ، تلازم ، تعاند ، تضمين ، تعادل ، التي تنضاف اليها الرموز واحد وصفر للدلالة على الصحيح والباطل ، أن التضمين يعني أن المعطى اللاحق هو بالضرورة صحيح اذا كان المعطى السابق صحيحاً . وهذه العلاقة ، بنظر ماك كول ، هي القانون الأساسي لكل نشاط فكري ، نظراً لأن وظيفة العقل هي أستخراج المعارف الجديدة من المعارف القديمة . و « قانون التضمين » لا يحكم فقط الأستدلال الذي نستخرج به نتيجة من المقدمات ؛ بل هو التضمين » لا يحكم فقط الأستدلال الذي نستخرج به نتيجة من المقدمات ؛ بل هو

<sup>(1)</sup> The calculus of equivalent statements, trois mémoires dans les Proceedings of the London Mathematical Society, 1877 et suiv.; résumé dans l'article «Symbolical Reasonning», Mind, 1880.

موجود أيضاً داخل القضية ليربط المحمول بالموضوع مثلها يربط بين لاحق وسابق: فالقول إن الأنسان ميت يعني القول بأنه أنسان يتضمن أنه ميت ، والتضمين ، كها هو مصاغ هنا ، يدُخل مفهوماً جهوياً ، ولكنه مع ذلك لا يقل تميّزاً عن العلاقة الأستنتاجية ؛ فهذه أتشر وثوقاً ، إذن أكشر قوة : فكل أستنتاج هو تضمين ، والعكس لا يصح . وعلى هذه الأسس أكتشف ماك كول ، او بالأحرى أعاد أكتشاف ، قوانين الثنائية بين التلازم والتعاند،، .

هناك واقعة أخرى في التاريخ ينبغي أخذها بالأعتبار عندما نحيي فريج بوصفه مبتكراً للمنطق الحديث ، وهي أنه في حالته يجب الفصل ، في مفهوم الأبتكار ، بين مفاهيم التجديد ومفاهيم التأثير . فقد كان التأثير ، طوال المرحلة التي تكون فيها المنطقُ الحديث ، هو أولاً وجوهرياً لبيانو ، الـذي كان قد ذهـب أبعـد من فريج بكثير . لكن أعمال بيانو ومدرسته ، مع مشروع الـ Formulaire الكبير ، عرفها الرياضيون وثمنَّوها ، حتى وأن أبدى البعض منهم تحفظات حولها ، بينا بقيت أعمال فريج مغمورة نسبياً . فبالكاد ذكرت مؤلفاته في الدوريات العلميه ، وفي الحالات النادرة حيث ذكرت ( شرودر ، كانتور ، بيانــو ) أنمــا ذكرت بتحفظـات شديدة نسبياً ، ومع تهمة دائمة بالغموض . فهو لم يبلغ الشهرة إلاً بواسطة راسل الذي عرض في ملحق لكتابه Principles of mathematics سنة 1903 ، عرضاً تقريظياً لكتاب فريج العقائد المنطقية والحسابية ؛ لكنه في الآن ذاته أخذ عليه وجود تناقض أساسي في النظام ، بينها نظامه ، الـذي أعلن الوصـول اليه بشكل مستقل ، كان يتجنُّب تناقضاً كهذا . وهكذا كان راسل ، بنظر الرأي العام المشترك للمناطقة الرياضيين في العقود الأولى من عصرنا(٤) يمتدح فريج ، بحيث صاركتابه Principia Mathematica يعتبر كتاب المنطق الجديد ، وسيتوجب على فريج أن يظل لأمد طويل محصوراً في نطاق بعض القراء والمعجبين ، من ذوي النوعية حقاً ؛

<sup>(1)</sup> Symbolic reasoning II, Mind, oct. 1897.

<sup>(2)</sup> Recueil de Schilpp, the philosophy of Berttand Russell Evanston The libarary of living philosophers, 1944, p. 24-25.

هو سرل ، راسل ، وأيتغنشتاين . ولم يبدأ المنطق الحديث ، الا بعد نصف قرن من ظهور كتابBegriffsschrift ، بالتعرف على أساسه في أعمال فريج ، وطلب منه أن يغذيه . واليوم ، يحتل فريج المكانة الأولى في تقدير المناطقة ، لأنه حازم ومستقر في نظراياته وعميق دونما شك في تحليلاته لتقعيد المنطق .

\* \* \*

أن غمو تلسوب فريج الا Gottlob Frege (1925 - 1925) هو أولاً وأساسساً رياضي ، وأن حاجات الرياضيات هي التي قادته الى تجديد المنطق . فالمنطق عنده ليس غاية ، لكنه وسيلة فقط ، ضرورية لبلوغ هدف الدقة التامـة . اليكم كيف يعرض هذا ( المثال لمنهج علمي دقيق في السرياضيات . . . وهــو مشــال يمكننــا أن نسميه ما بعد الأقليدي ربما . فلا يمكن أن نطلب البرهان على كل شيء ، لأن هذا ممتنع ؛ ولكن يمكن أن نطلب أن تكون ، كل القضايا التي نستعين بها دون البرهان عليها ، مذكورة بهذه الصفة ، بحيث نرى على نحو متايز على أي شيء يقوم مجمل البناء . أذن سنجتهد لكي نحصر قدر الإمكان عدد هذه القوانين الأساسية ، بالبرهنة على كل ما يمكن البرهان عليه . لكنني أطلب فضلاً عن ذلك \_ وهنا أذهب أبعد من أقليدس \_ أن تكون كل مناهج الأستناد التي نستعملها تكون متخصصة مسبقاً . وبتعبير آخـر من الممتنـع التــأكد من تلبية الشرط الأول ١٤٠ ـ أي دقّـة البرهان . أذن معنى ذلك ، عدمُ التصريح بالمباديء الرياضية الصرف ، تلك التي تعطى للعلم مضمونه ، وأيضاً بالمباديء المنطقية ، تلك التي تضمن بنيتها الشكلِّية . وفي الواقع ، في الخطاب الرياضي ، غالباً ما يستعان بوضوح بعض التسلسلات ، وأن أستعانات كهذه تسجل كثيراً من الأنقطاعات في القاطرة المنطقية . أن الرياضيين يعرفون ذلك جيداً . أحدهم كان يقول :عندما ألاحظان رسالة رياضيات تؤدي الى نتيجة باطلة ، فأنني عن المكان الذي كتب المؤلف ، في

<sup>(1)</sup> Sur Ferge: Jean LARGEAULT, Logique et philosophie chez Ferge, Paris- Louvain, Nauwelaerts, 1970.

<sup>(2)</sup> Grundgesetze der Arithmetik, Iena, Pohle, vol I, 1893, p. vi.

براهينه ، د من الواضح أن . . . » أن مسألة فريج هي التوصل الى سلسلة استدلالية حيث لا تنقص أية حلقة ، سلسلة بدون ثغرة Lükenlas .

والحال ، سرعان ما يلاحظ أن مثالاً كهذا يتطلب أستعال الرمزية . وكانت الرياضيات تملك من قبل رمزيتها ، لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة الى الأستدلال الرياضي ، الذي يعبّر عنه جزئياً في اللغة العادية . لهذا فأن أمن هذا الأستدلال غير مضمون أبداً . و وللحيلولة دون أسدال الصمت على أي شيء حدسي ، يلزمني ، كما يقول فريج ، أن أبذل بأستمرار جهداً حتى لا تشكو سلسلة الأستنادات من أية قطيعة . وفي محاولة تلبية هذا الشرط على الوجه الممكن بالضبط ، لاحظت ان عقبة ناجحة عن عدم تناسب اللغة . ومها تكن ثقيلة العبارات التي كنت مستعداً لقبولها ، وجدت نفسي أعجز أكثر فأكثر ، وبقدر ما أزداد تعقد العلاقات ، عن بلوغ الوضوح المقصود . أن هذا العجز هو الذي الهمني فكرة الأيديوغرافيا الحاضرة . اذن هدفه الأول هو أن يقدم لنا المعيار الأضمن لصلاح سلسلة أستنادات ، وأن يسمح لنا بالوصول الى مصدر كل ما يبقى متضمناً فيه » .

هوذا هدف الـ Begriffssrift . أنه كتاب أساسي في تاريخ المنطق حيث يمكن بنظر بوشنسكي أن يقارن به كتاب آخر واحد يوازيه أهمية ، هو أنالوطيقا الأولى لأرسطو . ويذهب ج . فان هجينووت الى أبعد من ذلك أيضاً عندما يقول إن هذا الكتيب من 88 صفحة ربما يكون أهم من كل الكتب التي وضعت في المنطق ، وما يعطيه هذه الأهمية الخارقة ، ليس تحديداً الرمزية كرمزية ، بالشكل الذي قدم فيه فريج . فها يحسب حسابه بشكل خاص هو أولاً أن المثال الليبنيتزي عن الميزة المنطقية ، الذي كان مجرد مسوَّدة عند ليبنيتز وخلفائه ، قد بلغ تحققاً تاماً للمرة الأولى . وأن ما أفترض التحليل المنطقي وجوده المسبق هو هذا التحقق بالذات . ففي الأيديوغرافيا فأن الأيديو هو الذي يحدد الغرافيا ؛ وللتمكن من كتابة لغة ، يجب بناؤها أولاً . وحتى ذلك الحين كان المناطقة قد نسخوا التحليل المنطقي عن

<sup>(1)</sup> BOCHENSKI, F. L., p. 313; J. Van HEIJENOORT, ouv. cité, p. 1.

التحليل النحّوي للغات الطبيعية ، وظلوا بذلك خاضعين لهذه اللغات . والآن تحرر المنطق من هذه العبودية . ليس لأن هذا التحليل الأولي ، مع الأيديوغرافيا التي يوحي بها ، هو تحليل نهائي أولا ، ذلك لأن فريج قد دفعه فيا بعد قُدمًا ، وتوصل بذلك الى مراجعة الأيديوغرافيا الأولية في بعض نقاطها . وسيحدث له أيضاً أن يأسف للعنوان الموضوع على كتابه ، مع أستعال كلمة Begriff التي تناسب كلمة مدرك ئاسف للعنوان الموضوع على كتابه ، كما يفهمها فريج ، هي شيء آخر غير المدرك العام والمجرد في المنطق الكلاسيكي وحسب . بل أيضاً أختيار هذه الكلمة يخفي النسق الحقيقي : ( إنني لا أنطلق من مدارك لأجل بناء أفكار أو قضايا انطلاقاً منها ، بل على العكس ، فأنني أحصل من تفكيك الفكرة على عناصرها » الله وهكذا تتوضح أولوية القضية على المدرك بشكل نهائي .

إن رمزية فريج لا تختلف فقط بجانبها التصويري ، بل تختلف بروحيتها أيضاً ، أختلافاً عميقاً عن رمزية بوول . فالمطلوب بنظره ليس نسخ الرموز المنطقية عن رموز الرياضيات . وفقاً لتاثلات سطحية نسبياً . فلا بد للأيديوغرافيا من أن يكون لها طابع أعم ، يسود هذه الأيديوغرافيات الأكثر تخصصاً التي يقدمها لنا الحساب والهندسة والكيمياء ، الخ ، والتي تكون قابلة للأمتداد الى مجالات فكرية مختلفة ، كذلك فأن فريج يهتم ببناء رموز أوضح من رموز علم الحساب ، حتى يتجنب كل ألتباس ، وأن ما يقرب بين الرمزيتين هو فقط الطريقة في أستعمال الحروف - أي الاستعانة بالمتغيرات . وأن أيديوغرافيا كهذه ، أستثارتها حاجات الأستدلال الرياضي ، ستكون مفيدة للمنطق بتحريره من هيمنة اللغة . وهناك مثل مزعج بشكل خاص ، عن تبعية المنطق هذه للنحو ، نجده في عادة تفكيك كل قضية اللي موضوع ومحمول .

أولاً ، هناك جزء كامل من المنطق ، الأولي ، ليس عليه أجراء تفكيك كهذا للقضية ، فيكتفي بأعتبار كلي لمضمونه المدركي : عندما يكون لقضيتين نفس المضمون ، لاداعي للتمييز بينها حتى وأن تبدَّل فيهما الموضوع النحوي ، مثل اذا

<sup>(1)</sup> Fragment daté du 26 juillet 1919, cité dans HEIJENOORT, p. 1, note B.

بدلنا فيهما الشكل الأيجابي بالشكل السلبي . أن التمييز الحقيقي اللازم فيهما ، هو بين هذا المضمون المفهومي من جهة ، ومن جهة ثانية بين العملية التي يتحول بها هذا المضمون الى قضية - أو الى حكم كما يقول فريج . أن هذه العملية هي دائماً ذاتها مهما يكن مضمون الحكم . لنأخذ مثلاً قضية ، قتل أرخيدس أثناء الأستيلاء على سرقوسة . فنجد فيها مضموناً مفهومياً هو الموت العنفي لأرخيدس أثناء الأستيلاء على سرقوسه ، الذي يمكن أتمامه بالقول أن هذه واقعة . . . واذا أردنا يمكننا القول إن المضمون هو الموضوع ، والإضافة هي المحمول - محمول وحيد لكافة الأحكام - ولكن هذا أمر مختلف تماماً عما نفهمه عادة بالموضوع وبالمحمول .

لا بد أذن من رمزين مختلفين بالنسبة الى المضمون المفهومي والى قاعدة الحكم . فمع أستعمال حروف مختلفة لملاحظة الفروقات بين شتى القضايا التي يجب فحصها معاً ، يرمز فريج الى المضمون بعارضة أفقية عند يسار الحرف ، ثم يرمز الى القاعدة بعارضة عمودية عن يسار العارضة الأفقية :

----

وأعتباراً من ذلك ، سيكفي رمزان آخران للأعراب عن مجمل حساب القضايا : رمز النفي ورمز الأشتراط . فالنفي non- A سيكون ملحوظاً بعارضة عمودية متصلة تحت عارضة المضمون :

---A

والشرطي ، اذا B عندئذ A ، سيكون مرموزاً اليه كما يلي : ^\_\_

وهذه الإشارات ستدمج بشكل طبيعي ، وسنميّز مثلاً بين إذا B عندئذ-non وبين نفى اذا B عندئذ A وبين نفى اذا B عندئذ A

والواصلات الأخرى المتنوعة ، كما ندعوها اليوم يمكن حينئذ الإعراب عنها ؛

مثلاً التلازم ( الذي هو نفي أحـدى الصيغتـين السابقتـين ، الـذي يرمـز الى عدم التوافق ) :





الذي يعني : إذا كانت قضية A هي نتيجة ضرورية للقضيتين B و C ، وإذا كانت أحداهم B ، بدورها نتيجة لسواها ، C ، عندثذ تكون القضية A نتيجة ضرورية لهذه الأخيرة ، C ، وحدها .

واذا أردنا الآن تفكيك القضية الى عناصرها ، دافعين بالتحليل المنطقي قُدُماً ، فأن التفكيك الأساسي ليس ذلك الذي يميّز فيها بين موضوع ومحمول ، بل هو الذي يميز فيها بين وظيفة وبرهان ( أو عدة براهين ) . لنأخذ مثلاً القضية الهيدروجين أخف من الحامض الكربوني ، وإذا أبدلت كلمة هيدروجين بكلمة أوكسيجين أو أسم هذا الغاز أو ذاك ، فأنني أغيّر معنى القضية ، بحيث أن كلمة أوكسيجين تساند نفس العلاقات مع بقية المعطى التي كانت تساندها كلمة هيدروجين في السابق . وهكذا فككنا المعطى الى عنصرين . عنصر ثابت ، لكنه ناقص ، وعنصر متغير أشبع الأول وشكل معه قضيَّة . ويرى الرياضي في ذلك على الفور التفريق مين وظيفة وبين برهانها . فاذا أشرنا بـ  $\Phi$  الى الوظيفة . . . أخف من الحامض الكربوني ، وبـ الى البرهان الذي يمكن عجيئه لأتمامها ، الأوكسيجين هنا مثلاً ،

فسوف نكتب القضية الأوكسيجين أخف من الحسامض الكربونسي كما يلي : / \_  $\Phi$  (A) . و يكننا فضلاً عن ذلك أن ندفع التحليل قدماً وأن نميّز في هذه الوظيفة عنصراً متغيراً ، نعني الحامض الكربوني . عندئنذ سيكون عندنا وظيفة جديدة  $\Psi$  ، ستعني . . . أخف من . . . وتتضمن برهانين ، هنا ، الأوكسيجين والهيدروجين ، وسنكتب القضية هكذا :  $\Psi$  (B, A)  $\Psi$  ) .

واذا أردنا الآن مزيداً من الأيضاح ، وأردنا ان نسجل الفرق بين قضية جزئية ، ذات برهان محدد تماماً ، وقضية عامة ذات برهان غير محدود . فسوف نلاحظ هذه العمومية وذلك بأدخال الحرف الذي يرمز الى هذا البرهان في تقعير ضمن عارضة المضمون المفهومي . وهكذا بالنسبة الى القضية الكلية التوكيدية لكل a ، مهما تكن المن ( u ) ، هما تكن

#### 

والكلية السلبية ستكتب اذن

1 (a) → (a)

وسنحصل على الجزئيتين بنفي السابقتين :

أما القضايا التقليدية الأربع في المنطق الكلاسيكي التي هي في الواقع شرطية ، في مظهر التقريرية ، فسوف تكتب هكذا ، مع الترتيب الرباعي اذا أردنا :

إن هذه الأيديوغرافيا ، الصحيحة تماماً بذاتها لم تعش بعد واضعها . ليس ٢٢٩

لأنها صعبة التحليل: بل لأنه يجب أن يبذل جهد لتعلمها. كما هو الحال بالنسبة الى كل رمزية. ولكنها أولاً غير متناسبة مع الأحساس. ولا شك، كما يقول فريج، في أن تناسب النموذج الطباعي هو الشرط الضروري لأية أيديوغرافيا: ولكن أي شخص أعطى للطباعة عملاً منطقياً، حتى مع الرمزية المستعملة اليوم، وبشكل أبسط بكثير، يعرف جيداً أنه ينبغي، بكل أسف، أخذ ذلك بعين الأعتبار. وبشكل خاص لأن هذه الرمزية متعبة جداً. فلا بد لفريج من عدة صفحات رسوم لكي يصل الى آخر البرهان.

بيد أنَّ قيمة الأيديوغرافيا لا تكمن في التصور الحدسي بقدر ما تكمن في أختيار الأفكار الأساسية الواجب تصورها ؛ وبهذا الصدد لم يتأخر التحليل الأيديولوجي الذي أستند اليه فريج ، في تبيان صحته وفعاليته . أن التمييز بين المضمون المفهومي وبين فعل الحكم ليس جديداً ، لكن كان من المفيد التمييز بينها في الكتابة . وفي الواقع فان رمز القول عند فريج - / سينتقل الى كتابة راسل ، وأن لم يكن ذلك بأستعال مختلف قليلاً ؛ فهو سيفيد عندئذ في الأشارة الى أنَّ الصيغة التي يسبقها مطروحة كقانون منطقي ، بديهة أو نظرية . وأن تحليل القضية كوظيفة وبرهان هو بشكل خاص تحليل رئيسي، مع التجديدات المتعددة التي يجرها وراءه في كل مجال النطق . وفيا بعد سيستأنف فريج التحليل الأولى واضح . وأخيراً ، مها صارت الأيديوغرافيا باطلة ، بنظرنا ، فقد سمحت لأول مرة بتقديم تمثّل للمنطق على الأيديوغرافيا باطلة ، بنظرنا ، فقد سمحت لأول مرة بتقديم تمثّل للمنطق على شاكلة نظام أستنتاجي .

لأننا اذا أستطعنا اليوم ان نتعرف الى حسابنا للقضايا ، القائم على عدد صغير من قوانين مطروحة بداهة في « الأستنتاجات الكثيرة » التي أستخلصها الرُّواقيون ، وفي النتائج عند الوسطويين ، فأننا نجد في كتاب فريج الـBugriffsschrift ، بعد المسودة التي قدمها ماك كول ، أول عرض لهذا الحساب المتطابق مع الشروط

<sup>(1)</sup> Funktion und Begriff, 1891; Was ist eine Funktion, 1904.

الحديثة . وبالتالي فأن فريج لا يكتفي باستخلاص القوانين المنطقية ، أو كها يسميها « أحكام الفكر الصرف » ، التي تعمل في مسار الأستنتاج الرياضي ؛ وهو ينكّب أيضاً وبالأخص على عرضها في صورة نظام أستنتاجي . ولقد لاحظ تماماً همية هذا العرض () . فهو لا يقوم على جعل بعض القوانين المعقدة أكثر يقيناً ، وهذه القوانين مشتقة من عدد صغير من قوانين أبسط وهذا أمر نافل بالنسبة الى عدد كبير منها وأنما يقوم على جعل العلاقات المتبادلة بين هذه القوانين علاقات ظاهرة . وعلى هذا المنوال ، نجد المضمون الأجمالي لهذه القوانين متكثفاً ، ولو على شكل ضمني ، في بعض القوانين . فينجم عن ذلك فضل آخر ؛ بما أن أكثرية هذه القوانين هي بدون حدود ، بحيث أنه سيمتنع علينا الأعلام بها جميعها ، فأن الطريقة الوحيدة للأحاطة بمجملها هي أستخلاص القوانين التي تتضمن بالقوة كل القوانين الأخرى . ولا شك في وجود عدة طرق للوصول الى ذلك ، ولا يشك فريج بأمكان المجاد نظام آخر للبديهيات غير نظامه ، لكنه يعتقد أن كل تجربة لنظام أشتقاق آخر المبديهيات غير نظامه ، لكنه يعتقد أن كل تجربة لنظام أشتقاق آخر المبديها ، على الأقل ، أن تنتشر كثيراً من قبل الذي يعرضها .

كما ستكون الحسابات الكلاسيكية للقضايا في المرحلة المعاصرة ، فأن نظام فريج أمتدادي وتقريري . فأذا كان لا يستعين فعلا بمنهج جداول الحقيقة كطريقة تقرير ، فأن الطريقة التي يعتمدها ليست غريبة عنها . فمشلا ، لتمييز القضية الشرطية اذا ، عندئذه ، يعتبر الأمكانات الأربعة للقضيتين : فأما الأثنتان توكيديتان ، وأماه مؤكدة و فل منفية و فل مؤكدة ، وأما الأثنتان منفيتان ؛ ويحدد الشرطي بأستبعاد الأمكان الثالث . ومن ثم لتفسير صيغة قانون فأنه يدقق في الحالات حيث تتفكك الصيغة في القضايا التي يمكنها أن تكون مؤكدة أو منفية ، أي أجمالاً يمكن النظر إليها كأنها صحيحة أو باطلة . أنه أذن حساب قائم على وظائف الحقيقة ، ومن جهة ثانية يستبعد فريج من نظامه أعتبار القضايا التقريرية أو المسألية ، معتبراً أن الطابع الجهوي لا يضر بحتوى القضية ، لكنه التقريرية أو المسألية ، معتبراً أن الطابع الجهوي لا يضر بعنها . فالقول إن قضية ما هي يلحق الضرر فقط بالأسباب التي يمكننا تكوين التقرير منها . فالقول إن قضية ما هي

(1) Begriffsschrift, 13.

ضرورية ، يعني في الواقع القول أننا نعرف قضية كلية يمكننا أسنادها اليها ؛ والقول إنها ممكنة فهو يعني أما القول إننا نعلق حكمنا لعدم معرفتنا قانوناً يلزم عنه نفي هذه القضية ( من الممكن أن تصطدم الأرض ذات يوم بجسم سهاوي آخر ) وأما القول أن تعميم هذه القضية باطل ( من الممكن للنزلة الصدرية أنْ تؤدي الى الوفاة ) .

أن فريج لا يجمع كل مسلماته هذه في رأس حسابه : فهو يعلنها وفقاً لمتطلبات براهينه . وسنشير هنا بين هلالين الى العدد الذي يرتفع الى 133 قضية معلنة في الـ Begriffsschrif . أن بديهيته لحساب القضايا الأولية تقوم ، كما رأينا ، على عاملين ﺪﺍﺛﻴﻴﻦ ، اﻟﻨﻔﻲ ﻭاﻟﺸﺮط؛ وتتناول ست قضايا بدائية . الأولى : تعنى أن قضية سحيحة هي متضمنة في أية قضية كانت ؛ الثانية د هي التي أستعملناهــا مشــالاً هرض أيديوغرافيَّــته : وهي تقول اذا كان هناك قضيتان مجتمعتان تتضمنان قضية الله وإذا كانت أحداهما تتضمن الأخرى ، فأنها عندئذ تتضمن وحدها القضية الثالثة . والمسلمة الثامنية (8) تعني طرح تساوق التلازم، والرابعة (28) تُعلم بقانون تعارض الموقع ؛ والأخيرتـان (31) ,(41) ، هما جزءاً ( تضمـين مزدوج ) قانون النفي المضاعف . وفيما يتعدى حساب القضايا ، تتدخل الماهية والوظـائف انطلاقاً من القضية (52) والقضايا المكمّمة انطلاقاً من القضية (58) : من هنا ضرورة المسلمات الثلاث الأخيرة (52) ,(54) و(58) . أن فريج يستعمل في براهينه قاعدة الفصل (modus ponens) وضمنياً يستعمل قاعدة الإيدال؛ لكنه، اذا كان يميّز جيداً بين القوانين والقواعد، فهو لا يصل في هذه النقطة إلى كل الوضوح الذي سيصل اليه خلفاؤه . فهو لا يطرح صراحة مسألة استقلال مسلماته ولا مسألة توافقها ، ولا يتساءل عن أكتال حسابه . لكن الخطوة الأولى ، تلك التي يقال إنها هي الأكثر كلفة ، كانت قد تمت لوضع المنطق الحديث على طريق البدهنة.

\* \* \*

إن القضايا المنطقية المطروحة أو المبرهنة على هذا النحو ستوفر الأداة الضرورية لكي تتزود الرياضيات بالشكل المتين إطلاقاً الذي أراد فريج أن يعطيها إياه ، لكنه لا يطلب من المنطق أن يضمن فقط تسلسل براهينه الرياضية . فهو يريد تطهير ، أن لم يكن الرياضيات كلها ، فالحساب على الأقبل ، من كل مضمون آخر غير منطقي ؛ أو أنه ، بكلام كانطي ، يريد أن يبيّن أن مصادرات احساب يمكنها أن تنحصر في قضايا تحليلية . ذلك هو الهدف الذي حدَّده لنفسه ، وهكذا سيكون مشروع مؤلفاته اللاحقة ، وأولها مشروع المنافق الذي حدَّده لنفسه ، وهكذا سيكون مشروع مؤلفاته اللاحقة ، وأولها مشروع المنافق المنوية . والكتاب لا يضيف في الحقيقة جديداً في المنطق بالذات (2) . وستكون في هذا الصدد أكثر أهمية الدراسات المنطقية ـ التي نصفها اليوم بأنها دراسات قواعد المنطق ـ التي قام بها فريج في سبيل مؤلفه الأكبر ، Grundgesetrye der Arithmetik . ولقد أدرك بالتالي أن عدداً معيناً من المفاهيم المنطقية التي أستند اليها كانت تستوجب التحليل على نحو أعمق . من هنا المقالات الثلاث عامي 1891 و1892 حول الوظيفة والمدرك ، المعنى والترميز ، المدرك والموضوع .

ولا يمكننا هنا أن نعطي سوى لمحة بسيطة جداً عن تلك التحليلات الذكيّة . أن فريج وقد عمّم مفهوم الوظيفة ( الدّالة ) المأخوذة عن الرياضيات ، توجب عليها أن يطوّرها ويوضحها لكي تؤدي الدور المنطقي الذي أراده لها . فهي لا تقبل الأنصهار تماماً في مفهوم المدرك المنطقي \_ حتى وأن أخذنا هذه الكلمة بمعنى منطقي صرف ، كما فعل فريج ، بدون أي تدقيق نفساني كذلك الذي تتقبله كلمات مثل « فكرة » ، « تمثّل » الخ . أن مفهوم المدرك أضيق بكثير . « فالمدرك هو وظيفة تكون قيمتها الدائمة هي قيمة حقيقية » (ق) \_ أي أما الحقيقي وأما الباطل . لنأخذ مثلاً مدرك الأنسان ، فالوظيفة « . . . أنه أنسان » هي التي تصبح حقيقية أو باطلة مثلاً مدرك الأنسان ، فالوظيفة « . . . أنه أنسان » هي التي تصبح حقيقية أو باطلة

<sup>(1)</sup> Les Fondements de l'Arithmétique, trad. Cl. Imbert, Paris, Ed. du Seuil, 1964.

<sup>(2)</sup> Imbert, p. 97-104-note.

<sup>(3)</sup> Funktion und Begriff, p. 15.

حسبا نملا الفراغ فيها بكلمة و الأسكندر ، أو و بوسغال ، وأمتداد المدرك هو مسار القيم الذي تتخذ فيه الوظيفة قيمة - الجقيقة ، الصحيح ، ولا تتخذ أبداً قيمة الحقيقة - الباطل ، وإذا أخذنا كلمتي موضوع ومحمول بمعناها النحوي ، يمكننا القول أن المدرك هو ما يستند إليه المحمول ، بينا الغرض هو ما يستند الموضوع اليه . وبعبارة أخرى ، أن « الغرض ، هو كل ما لا يكون وظيفة ، في مضمون فكري ، بحيث أن كلمة غرض لاتتضمن أبداً ، بخلاف كلمة وظيفة ، مكاناً فارغاً ، أذن لا تنطبق كلمة غرض على أشياء التجربة الملموسة فقط . ومثال ذلك أن معطى قضية لا يتضمن مكاناً فارغاً ، فهو أذن يمثل غرضاً ، وكما إن قيم - الحقيقة هي أغراض . كذلك مسارات القيم - الوظائف ، - ولكن ليس الوظائف ذاتها - ، وكذلك أمتدادات المدارك - ولكن ليس المدارك ذاتها . أن عبارات مثل و المدرك؟ » وكذلك أمتدادات المدارك ، وأنما تدل على أغراض .

الغرض يشار إليه بأسم . و الأسم الحقيقي » وحده هو الذي يدل على غرض هو إسم حقاً ؛ وبالعكس يجب أن نفهم به اسم حقيقي » كل ما يدل فعلاً على غرض ، كما هو الحال تحديداً في الأوصاف ، حيث أن هذه العبارات تبدأ غالباً بأله ، التعريف المفردة ، الأنسان أكتشف . . . تقاطع الخطين A و الغ . وخلافاً لذلك ، لا يوجد « أسماء مشتركة » عند المنطقي . وما يسمى هكذا هو الكلمات التي تدل على المدارك ، Begriffsvorter ، والمدرك ليس غرضاً ، بل هو وظيفة . ومما لا كلمة « إنسان » مثلاً لا تدل على غرض ، أنما تدل على مدرك هو وظيفة . ومما لا شك فيه أن هذا المدرك ذاته يمكن أن يؤخذ بدوره كغرض في تحليلات المنطقي مثلاً ، ولكن عندئذ فأن عبارة « مدرك الأنسان » هي التي ستكون أسمه . ولا بد أذن من التمييز ، باستعمال الهلالين ، بين مدرك الأنسان ، وهو وظيفة ، وبين « مدرك الأنسان » وهو أسم ، أي أسم هذه الوظيفة . ولقد ألح فريج كثيراً على ضرورة التأشير . بالكتابة ، الى الفرق بين العبارة وبين ما تعبّر عنه ، وهو فرق غالباً ما التأشير . بالكتابة ، الى الفرق بين العبارة وبين ما تعبّر عنه ، وهو فرق غالباً ما وتارة الصيغة المرياضي الدقيقة نسبياً : فبكلمة « دالة » مثلاً يعني تارة الوظيفة ذاتها ، وتارة الصيغة المكتوبة التي تعبّر عن الوظيفة .

ويميز فريج في العبارة الوصفية بين معناها وأستنادها . فيمكن لعبارتـين أن

يكون لهما معان مختلفة وأن تستندا ، مع ذلك ، الى ذات الغرض ، مثل « نجمة المساء » أو « نجمة الصباح » ، أو أيضاً « 23 » ، « 5 + 4 » ، « 11 - 2 » . و يكن لعبارة أن يكون لها معنى دون أن يكون هناك غرض تستند إليه ؛ مثلاً « الجسم السهاوي الأبعد عن الأرض » له معنى حقيقي ، لكن من المشكوك أن يكون له أستناد ، والكسر الأصغر ، له معناه ، ولكن يكن البرهان أنه يوجد بالنسبة الى كل كسر ، كسر أصغر ، بحيث أن هذه العبارة لا تستند إلى شيء . لكن الأشارة عسر ، بالمعنى الواسع حيث أن هذه تلعب دور أسم حقيقي ـ غالباً ما يكون لها معنى وأستناده في آن : « بواسطة الأشارة نعبر عن معناها وندل على أستنادها » (۱) .

وإذا أنتقلنا الآن من الأسهاء الحقيقية الى الأقوال التصريحية ، يمكننا أن نتساء لل عها إذا كانت أقوال كهذه لها ، فضلاً عن المعنى ، أستناد الى غرض ، وعند ثذ ما هو هذا الغرض . حقا ، كها أن بعض الأسهاء التي لها معنى تفتقر الى الأستناد ، كذلك حال الأقوال حيث تمثل أسهاء كهذه كبراهين . لكن في الحالات الأخرى . الى أي شيء يمكن للأقوال أن تستند ؟ أن رد فريج غريب جدا ، ولم يجد فيا بعد مَن يدافع عنه . فبنظره أن ما يستند اليه قول منطقي هو قيمة حقيقية . وعليه فأن كل قول يمكن النظر أليه كنوع أسمي : فها يسميه ، هو أما الحق ، وأما الباطل . أن كل الأقوال الصحيحة ، مع تنوع معانيها ، هي بالتالي أساليب متعددة لتسمية الحق ؟ وكذلك كل الأقوال الباطلة تسمّى شيئاً وحيداً ، أي الباطل .

كل هذه التأملات أثارها اعداد مؤلف كبير حيث اقترح فريج أن يقدم ، بشكل علمي دقيق ، إطروحته عن الأساس المنطقي لعلم الحساب ، التي لم يقدم عنها في المي وجيز وشبه شعبي ، لقد ظهر الجزء الأول من السلام Grundlagen سوى عرض وجيز وشبه شعبي ، لقد ظهر الجزء الأول من السلام Grundgesetze der Arithmetik عام 1893 . وكان المنطق الذي أستعمله أساساً لعمله ، قد تعرض لبعض التعديلات منذ كتاب الـBegriffsschrift ، لكن مع بعض التعديلات التفصيلية ومع بعض الإضافات ، لا سيا فيا يتعلق بعبارة وظائف المستوى الثاني . ولكن المنطق لم يعد يعرض هنا لذاته كها في الكتاب الأول ، فهو المستوى الثاني . ولكن المنطق لم يعد يعرض هنا لذاته كها في الكتاب الأول ، فهو

(1) Ueber Sinn und Bedeutung, p. 31.

يستعمل فقط كأداة ضرورية لإجراء الحصر المنطقاني في علم الحساب . لهذا ، فأن كان كتاب الـGrudgesetze يسجّل حدثاً تاريخياً ، فأن ذلك يعني الفلسفة الحسابية أكثر مما يعني فلسفة المنطق حقاً .

اللهم إلاَّ اذا حدثت قفزة غير منتظرة . فالجزء الأول ظهر بدون أكتراث به ، ولا شك في ان خيبة أمل فريج تفسُّر جزئياً تأخره في نشر الجزء الثاني ، بعد مرور عشر سنوات . ولكن بينما كان الجزء الثاني تحت الطبع ، تلقى فريج من راسل ، في حزيران (يونيو) 1902 ، رسالــة أثارت فيه، على أختصارهــــــ ، مشاعــر حية ومختلطة . فقد أعلن له راسل أنه درس بدقة الجزء الذي ظهر ، وأنه متفق معه حول كل الجوهر ، وأنه هو نفسه توصُّل الى نتائج مماثلة في بعض النقـاط ، لا سيما فيما يتعلق بالوظائف ( الدَّالاَّت ) . لكنه أشار في الوقت نفسه ، الى تعارض يؤدي اليه نظامه ، ففي الواقع يسمح هذا النظام بالتفريق ، في الأصناف ( أو المجاميع ) بين تلك التي تتضمن وتلك التي لا تتضمن ذاتها بذاتها كعناصر ، ويسمح بالتآلي ببناء المفهوم الأوسع لصنف كل الأصناف التي لا تتضمن ذاتها كعناصر . والحال اذا تساءَلنًا عما اذا كان هذا الصنف الجديد يتضمن ذاته كعنصر ، وهو سؤال لا شيء في النظام يمنع من طرحه ، فأننا نصلُ الى تعارض : فأذا أجبنا بنعم ، فيجب أن نستنتج ، تجوجب تحديد صنف كهذا ، بأنه لا ؛ واذا قررنا عندئذ أن نجيب بلا ، فيجبُّ أن نستنتج بموجب نفس التحديد ، بأنه نعم . أن الصعوبة عميقة ، أنها من النسق المنطقي وَليست رياضية تخصيصاً ، كما كان الحال بالنسبة الى تعارض آخر ظهر سابقاً في النظرية الكانتورية . ومنذ رسالته ، كان راسل يشير الى أن صعوبة مماثلة تماماً تظهر مع المفهوم ، المنطقى يقيناً ، للمحمول الله .

لقد كتب فريج بسرعة بضع صفحات أضافها في ملحق لكتابه . فيرى أنَّ الضرر كبير ، وأنه ليس وحده هو المتضرّر . « فكل من أستعمل في براهينه أمتداد المدارك ، الأصناف ، المجاميع ، يكون في وضع مماثل لوضعي . فها هو مطروح ليس فقط طريقتي الخاصة في وضع علم الحساب ، بل معرفة ما إذا كان علم

<sup>(1)</sup> Revue de Métaphi., Avril 1939, p. 225-242.

الحساب خليقاً باستقبال أي أساس منطقي كان » . أنه يحاول إجتنباب التنباقض باضعاف أحدى مسلّباته ، يحيث يمنع أشتقاق التعبارض ، لكن دون أن يخفي كثيراً ، على ما يبدو ، أن هذا الحل له طابع الحيلة .

وهكذا ، ما كاد المؤلف الكبير لفريج يبدأ بالشيوع في أوساط الجمهور المتخصص ، حتى ظهر أنه ذو عيب أساسي . ويبدو أن فريج نفسه قد كشف هذا العيب ، فلم يتجاسر على متابعة تأليف الجزء الثالث . وحتى آخر حياته عام 1925 أكتفى بكتابة مقالات قصيرة ، ذات طابع سجالي بالأخص ، وآل به الأمر الى حذف نظرية المجاميع ، لأنه رأى فيها أمصدرا للمصاعب التي كان يصطدم بها . وسوف يقتنع ، وأن كان مشروعه الأولي وهمياً ، بأنه على مر سنواته الأخيرة ، ومن خلال تبدل كامل في منظوره ، سوف يتصور بالذات توحيد الرياضيات ـ وهو ذات الطابع التوليفي بين كافة القضايا الرياضية ، وبالتالي أنطلاقاً من قطيعة أساسية بين المنطق والرياضيات .

\* \*

مها يكن رأينا في فلسفة فريج الرياضية ، يبقى في كل حال أنَّ عمله المنطقي الصّرف الذي أعطى ، دُفعة واحدة ، لهذا العلم شكله الحديث . ولا شك في أن بعض العناصر التي يتضمنها نظامه لم تكن جديدة أبيداً . وبيدون الرجوع إلى السكولاثيين في القرن الرابع عشر ، فأننا نجد سوابق مباشرة : فقد أدخل بيرس التضمين الفلسفي كوصلة أساسية ؛ وكان ماك كول قد جعل المنطق ينطلق من حساب القضايا ؛ وتعتبر فكرة الأيديوغرافيا العامة وفكرة حصر الأستدلال في حساب ، من المواضيع السائدة في مدرسة ليبنيتز ؛ وأخيراً كان الأنعتاق من ربقة الفلسفة والترابط الوثيق بين المنطق والرياضيات ، قد صار واقعا ناجزاً منذ بوول . لكن هذه العناصر المتنوعة هي الآن مندرجة في منظومة جامعة متناسقة تماماً ؛ وما كان حلماً أصبح واقعاً . وبالتالي أنجز فريج المميزة المنطقية الأولى التي وضعت قُدُماً ، أبعد من مجرد محاولة بسيطة ، لقد قدم أول عرض منهجي لمجمل المنطق على نحو يظهر لنا مقبولاً علمياً ، فقد تصور ، على نحو أصيل منهجي لمجمل المنطق على نحو يظهر لنا مقبولاً علمياً ، فقد تصور ، على نحو أصيل

بالنسبة الى جبر المنطق ، أدخال طريقة التفكير الرياضية في بناء المنطق ، فظهر لنا مدى خصب ذلك . وبشكل خاص ، فأن أستعارت المفهوم الدَّالة ، من الرياضيات ، لتحليل القضية هو خطوة حاسمة في التجديد الحديث للمنطق . وبالتالي يتميز هذا التحليل عن السابق بالفضائل التالية ، التي أستخلصها فريج تدريجياً .

أنه أولاً يأذن بأستكشاف ما قدَّمه التحليل الكلاسيكي ، لكن على مستوى تابع . مثال ذلك أن مدركاً هو وظيفة لبرهان تكون قيمته دائماً قيمة \_ حقيقية ؛
 أن أمتداد مدرك ، هو مسار الحقائق التي تحوّل هذه الوظيفة الى قضية حقيقية ؛

2 . أنه يقيم ، على أبسط وجه ، الصلة بين المدرك والعلاقة . وليس ثمة داع لمعارضة بين منطق الأستناد القديم ومنطق العلاقات الجديد ، بوصفهما علمين مختلفين ، فالفرق الوحيد هو أنه بينا يكون المدرك وظيفة يشبعها برهان واحد ، تكون العلاقة وظيفة تتضمن برهانين أو عدة براهين . وعلى هذا النحو يمكن تحديد أمتداد العلاقة ؛

3 . أنه في أساس نظرية التكميم الحديثة . ففي المنطق الكلاسيكي ، يُفترض بكمية قضية عامة أن تتحدد بـ « موضوعها » الذي هو مدرك واقعا ، أي أنه وظيفة . والتكميم الحديث يتناول البرهان ، منذ أن يكون البرهان لا محدوداً ، كها هو الحال بالنسبة الى القضايا العامة . وهو لا يتناول أذن أنسان في كل أنسان ميت ، بل يتناول الذي هو ، مهها يكن ، ميت اذا كان أنساناً .

4 . أن التكميم المنظور اليه على هذا النحو سيمكنه أن يصبح كثارياً  $\frac{1}{2}$  في قضية واحدة ، اذا كانت هذه تتضمن عدة وظائف ذات براهين متميّزة ، مشل الأقوياء مخادعون ، التي يمكن أن نكتبها (x, y, y)  $g(y \in X)$  . فكان يفترض بالنظرية الكلاسيكية الأكتفاء بترتيب هذه القضية في عداد الكليات ، دون التمكن

<sup>(1)</sup> أدخل ليبنينز كلمة دالة (fonction ) في اللغة الرياضية ، وأدخل كلرو وأولر (f(x .

<sup>2)</sup> عدم الخلط مع محاولات و تكميم المحمول ، .

من دفع تحليلها قدماً . وهذه ستكون لازمة بشكل خاص لقضايا العلاقة التي تقوم على وظائف متعددة ؛

5 . أخيراً ، أن وظيفة مستخلصة على هذا النحو من برهانها أو من براهينها سيمكنها بدورها أن تؤخذ كبرهان لوظيفة أخرى ، ولكن سيتوجب عندئذ ، لأجتناب كل التباس ، التمييز بين المستويات . سيقول فريج : «كما أن الوظائف غتلفة جوهرياً عن الأغراض [ التي تستند اليها براهينها ] ، كذلك فأن الوظائف التي تكون براهينها والتي لا يمكنها الا أن تكون وظائف ، هي مختلفة جوهرياً عن الوظائف التي تكون براهينها أغراضاً ولا يمكنها أن تكون بخلاف ذلك . أنني أطلق على هذه الأخيرة تسمية وظائف من المستوى الأول ، وأطلق على الأخرى تسمية وظائف من المستوى الأول ، وأطلق على الأخرى تسمية وظائف من المستوى الثاني » أن . وإذا دمجنا الآن هذا المفهوم مع السابق ، نحصل على تنوع أكبر . لأن « وظيفة ذات برهانين يمكنها أن تكون من نفس المستوى أو من مستويات غير متساوية وهناك وظائف ذات مستويات متساوية وهناك وظائف ذات مستويات متساوية وهناك وظائف

هكذا ، نحن مدينون لفريج ، فضلاً عن العرض الأول الجامع المانع للمنطق في شكل نظام مبدهن ، بمعظم المفاهيم الأساسية في المنطق الحديث .

#### 3 ـ بيانو Peano

في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر لم تتجه نحو فريج أنظار أولئك الذين يهتمون بفلسفة الرياضيات وبترميز لغتها ؛ بل أتجهت نحو غيوسيب بيانو الذين يهتمون بفلسفة الرياضيات ونحو فريق الرياضيين الأيطاليين اللي كان بعمل معه .

فعند بيانون كما عند فريج ، يلتحق أستخلاص القوانين المنطقية والتعبير عنها

<sup>(1)</sup> Funktion und Begriff, p. 26.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 28-29.

<sup>(3)</sup> Cf. L. COUTURAT, La logique mathématique de M. Peano, Rév. de met. 1899, p. 616-646.

في لغة رمزية ، بحاجات الرياضيات . أن الهدف هو نفسه حول نقطة أساسية ؛ فأذ نكمل الرمزية الرياضية برمزية منطقية ، سيكون بالأمكان كتابة الرياضيات كلها في لغة متحررة كلياً من خصوصيات اللغات الطبيعية . أن هذه الفكرة هي التي تحكم المشروع الكبير لـFormulaire اعتباراً من 1895 . وفضالاً عن فائدت المنطقية ، يبدو فيه بيانو حساساً أيضاً ، وأكثر من فريج ، بالطابع العالمي لهذه اللغة ، التي ستسمح لأي عالم رياضيات ، مها يكن أنتسابه اللساني ، بأن يقرأ مباشرة أجزاء الـFormulaire . وهو يفكر من جهة ثانية أن كل علم آخر ، منذ أن يتمكن من تأليف الأغراض التي يتناولها في نظام أشارات ، سيتمكن من التعبير الكلي عن نفسه تعبيراً رمزياً ، لأنه سيجد الرمزية المنطقية اللازمة جاهزة لتلبية حاجاته وأستدلالاته .

لكن بيانو أقل فلسفة من فريج . فلا نجد عنده هذا العمق التحليلي الذي جعل المناطقة الذي يتأملون في علمهم ، يتعلمون اليوم أيضاً القراءة والتأمل في أعال فريج ، كما تشهد على ذلك النشرات والترجمات الحديثة . وهو كذلك أقل منطقاً . بمعنى أنه يكتفي بتعداد القوانين المنطقية التي سيستعين بها في عرضه الرياضي ، دون أن ينظمها في منظومة أستنتاجية : فهي تفيده في عرض علم الحساب بصورة بديهية ، لكن عمل البدهنة لا يصعد ، عنده ، الى المنطق ذاته . كما أنه لا يغذي إطلاقاً طموح المنطقانية : فالقضايا التي تستخدم كأساس لحسابه مطروحة كمسلمات ، وغير مبرهن عليها كنظريات منطقية ؛ والأطراف التي يتضمنها مطروحة كأطراف أولى ، وليست محددة كأطراف منطقية . حتى أنه يقول بأمتناع حصر يات كهذه الله . وسيأسف البعض على جبنه ، وسوف يمتدحه آخرون على حكمته . لكن اذا كان قصد أكثر تواضعاً من قصد فريج ، فقد كان له ، في المدى القريب على الأقل ، أهمية أعظم في تاريخ المنطق ؛ لأن أيديوغرافيته ، الأكثر المدى القريب على الأقل ، أهمية أعظم في تاريخ المنطق ؛ لأن أيديوغرافيته ، الأكثر أستعمال من أيديوغرافية فريج (٤) والتي سيتعلم الرياضيون أستعمالها من

<sup>(1)</sup> Arithmetices principia, Préface.

<sup>(2)</sup> Ferge, Math. phys., Kl. 1896, p. 361-378.

خلال أستخدامها في الـFormulaire ، هي في النهاية وبعد الاصلاحات والاضافات التي أصبحت اللغة المشتركة في النطق الرياضي .

لقد لاحظة Padoa بخصوص أيديوغرافيا بيانو أنه « اذا كان أختيار الأشارات التي بواسطتها نتمثل الأفكار ، ليس ملحقاً الا بمستلزمات المناسبة والوضوح ، فأن الحرية في أختيار الأفكار التي يلزم تمثيلها بالأشارات هي حرية محدودة جداً »(ن) . ولأجل أختيار الأفكار الأساسية ، يصرِّح بيانو أنه أستلهم كثيراً من جبر بوول وخلفائه . ولكن مشروعه لم يكن دمج المنطق في الرياضيات ، وأنما كان إكهال الرمزية الرياضية برمزية أعمق ، تنطبق مبدئياً خارج المجال الرياضي ؛ فتجنَّب ، خلافاً لبوول ، أستعهال الرموز الرياضية لأغراض المنطق . أما بالنسبة الى أختيار هذه الأشارات المنطقية الصرف ؛ فهو يستهلم من الأبجدية الستنوغرافيه التي وضعها غابلسبرغر Gabelsberger . اليكم الأشارات الرئيسية :

بالنسبة الى الترقيم ، يدمج أستعمال النقاط مع أستعمال الشولات . ويكتب النفي بخط أفقي يسبق ما هو منفي . وهذه الإشارة يمكن تطبيقها ليس فقط على ثابت أو متغيّر ، أو على صيغة جزئية أو كلية ، وأنما على عامل أيضاً . مشلاً ، سيكتب بيانوط -a ، كمعطى معادل -a معادل -a . أو -a0. للدلالة على أن أمكان الأستنتاج من ط أعتباراً من a0 ، ليس طردياً . أن تلازم القضيتين a1 ، ويمكن الغاء الأشارة ، a2 ، عندما لا يكون ثمة ألتباس ؛ وتعاندهما يكتب a3 ، وأن الـ كالكبرى المعكوسة التي ستتبدل (غير الحصري) وفصلها يكتب a4 ، وأن الـ كالكبرى المعكوسة التي ستتبدل بد « نضوة الحصان » تعني « يُستنتج من » ، بحيث أن a4 ه تعني أن a5 أشتخلص من a6 . والأشارة a7 عكن أستعارتها ، بدون خطر ، من الحساب ، لأنها تؤدي نفس الوظيفة ، فتعني دائماً « أنها مساوية a4 . ومثال ذلك a5 تعني نفس الشيء نفس الوظيفة ، فتعني دائماً « أنها مساوية a5 . ومثال ذلك a6 تعني نفس الشيء

<sup>(1)</sup> Science et Méthode, p. 168.

<sup>(2)</sup> Rev. de métaph., 1911, p. 839.

<sup>(3)</sup> سنلاحظ أن بيانو لا يميز بعد بين التضمين و المادي ؛ وعلاقة الأستنتاج المنطقي .

ونظرأً للتماثلات التي لحظها بوول بين حساب القضايا وحساب الأصنــاف ، سنجد في هذا الأخير بعض الرموز المشتركة ، التي تتخـذ عندئـذ مدلـولاً مختلفـاً نسبياً ، بينا السياق ينبُّ ه الى كل التباس : فالاشارة ٨ ترمز الى الصنف الفارغ « الـلاشيء » ، وترمـز الأشــارة O الى تضمـين صنف في صنف . لكن تجــديداً رثيسياً ، سيدفع خصوصية حساب الأصناف بالنسبة الى حساب القضايا حيث لا يطابقه شيء مماثل ، هو أدخال رمز ع للتدليل على أنتاء فرد الى صنف ؛ x = a تُقرأ «هو واحده. وتمتنع كتابةً مثل xCa. وبالتالي لا بد لأنتاء فرد إلى صنف أن يتميز تماماً عن تضمين صنف في صنف ، اذ ليس للعلاقتين نفس الخواص الشكلية ، الأولى متعدية ، الأخرى لازمة . ومن جهة ثانية ، لا شيء يحول دون النظر ، من وجهة معينة ، الى صنف كفرد ، مع السمات التي تناسبه بوصفه كلاً ؛ ولهذا بالذات من المهم بخاصة أجراء التمييز بين أنتاء وتضمين عندما يدل موضوع القضية على صنف ، الرسل أثنا عشر ليس لها نفس البنية ولا ذات الخواص المنطقية مثل الرسل هم تلاميذ عيسي ، فلا يمكن مثلاً أن نستخلص منها أن يوحنا نظراً لأنه رسول فهو 12 . وعلى سبيل الأستنتاج ، سيلزم ، كها سيوضح ذلك بيانو ، التمييز بين صنف فارد وبين الفرد الوحيد الذي يتضمنّه: فلا يجوز الخلط بين علبة ثقاب وبين عود الثقاب الوحيد الموجود فيهما ، فالأثنمان ليس لهما ذات الخواص . وهمذا التمييز يستدعي تمييزاً آخر . فبالأضافة الى الكل والبعض اللذين ينطبقان على أعضاء غير محدودين في صنف معين ، سيلزم رمز خاص لأدخال موضوع فارد عندما يُشار الى هذا ليس بأسمه الحقيقي ، وأنما بتعبير وصفي يستنــد الى مدرك أو الى صنف ، ويتدخل عادة بواسطة أل التعريف المفردة ، ولهذا الأستعمال يلجأ بيانــو الي Iota المقلوبة ويكتب ١٨٤٥ ليدل على أن « الـ x هو العضو ( الوحيد ) في الصنف a . .

نرى أن أدخال لغة بيانو الرمزية لا تنحصر في مجرد تبدُّل في الكتابة ، ونرى أن

فائدتها لا تنحصر في واقع أنها أستعملت منطلقاً للرمزية عند راسل . إذ مع الأنكباب على ترجمة العلاقات الرياضية والسيرورات البرهاينة الى رموز واضحة ، سنجد أنفسنا أمام ضرورة إجراء ممايزات أو وضع مضاهيم مغمورة حتى ذلك الحين . أن الأنطلاق من موضوع التعبير رمزياً عن عمليات البرهان الرياضي ، قاد واضعي الـ Formulaire الى تطوير المنطق فيا يتعدّى الأشكال القائمة من قبل ، لا سيا الى إتمام وتصحيح أعمال بيرس وشرودر . ومن الواضح أن أحدى عيوب جبر شرودر هو أنه لم يتمرّف الى عدم قابلية مفهوم الأنتاء للأنحصار ؛ وهذه أحدى التهم الرئيسية التي ستوجه اليه على الفور من قبل هوسرل وفريج ، كلاً على منواله وبمصطلحه الخاص . وهكذا ، فأن مستلزمات الرمزية تستشير تعميقاً في تحليل الأفكار المنطقية الأساسية .

## 4 \_ راسل

في نفس العام 1903 حين ظهر الجزء الثاني من الـ Grundgesestze ظهر أيضاً مباديء الرياضيات . المؤلف ، برتراند راسل (1872-1970) ، نشر بذلك ثمرة تأملاته الطويلة ، لأنه يُعلمنا بنفسه أنه ، أذ أكتشف اقليدس وهو في سن الحادية عشرة ، كان يتساءَل حول أسس علم الهندسة . وفيا بعد ، زاد درس الرياضيات في كمبريدج من حماسه ، لكنه تركه حائراً ، لأنه لم يتمكن من الأخذ بتجريبية ميل ، ولا بالتوليف القبلي عند كانط . وأخيراً جاءه الفرج من عند بيانو . هنا أيضاً ، يصرّح بنفسه في الله أن أهم سنة في حياته الفكرية كانت سنة 1900 ، وأن الحدث يصرّح بنفسه في ذلك العام كان ذهابه الى مؤتمر الفلسفة العالمي المعقود في باريس ، حيث الموجيء بالدقة الخارقة التي أضفاها بيانو وأعضاء فريقه على المناقشات . فتعلم غند ثل أن يقرأ ويمارس كتابة بيانو الرمزية ، وأن يفهم أنها هي التي تسمح بدفع عندثذ أنْ يقرأ ويمارس كتابة بيانو الرمزية ، وأن يفهم أنها هي التي تسمح بدفع

<sup>(1)</sup> My mental development; The phil. of B. Russell, p. 7, 12. Cf. aussi trad. Histoire des idées philosophiques, Paris, Gollimard 1961.

<sup>(2)</sup> Cf. P. NIDDITCH, «Peano and the recognition of Frege», Mind, janv. 1963, p. 103-110.

الوضوح الرياضي نحو مناطق مهجورة حتى حينه ومتروكة للسديية الفلسفية . يضاف الى ذلك ، أن راسل تعرف الى فكر فريج من خلال التقرير المختصر الذي قدم بيانو عن الجزء الأول من كتابه Grundgesetze . فهو ، بنفس روحية فريج ، وعلى نحو مماثل تماماً ، كان يستولد الرياضيات من قضايا ومفاهيم منطقية صرفة ، مستنداً هو أيضاً إلى الفكرة الكانتورية عن الأسبقية المنطقية لمفهوم التكافوء العددي على مفهوم العدد ، وواصلاً الى حد العدد الأصلي بأنه صنف الأصناف . حتى أنه كان يمضي أبعد من فريج ، الذي كان يحصر أستنتاجه في حالة العدد الأصلي ، لأنه كان يمد نظريته ، بواسطة منطق العلاقات ، الى العدد الترتيبي ، ثم الى فكرتي اللامتناهي والمتواصل ، وكان أخيراً يدفع التحليل حتى المفاهيم الهندسية والآلية . الكن بعض التقييدات الجديدة كانت تصون نظريته من التعارض . فكان لها على الحساب كها بدهنة بيانو ، يقوم على أسس ثابتة ، مستعيداً دلالته وحقيقته بتحديد أطرافه الأولى أنطلاقاً من قضايا منطقية . ومن جهة ثانية ، كانت نظرية الأنماط المنطقية تحظر بناء التعارضات التي تؤذي نظام فريج .

وبموجب هذه النظرية التي سيطورها راسل لاحقاً في مقال يعود للعام 1908 الله والتي سيراجعها في مباديء الرياضيات ، فأن الصنف الذي ينتمي اليه الأفراد الأخرون ، الذين يمكن النظر اليهم كأنهم من نمط5 ، هو من نمطواحد ؛ وأن صنفا كهذا يمكنه بدوره ، ليس أن يكون ، بوصفه صنف أفراد ، متضمناً في صنف أوسع ، بل يمكنه أيضاً أن ينتمي بوصفه كلاً ، أي بما يعطيه فردانيَّته الخاصة ، الى صنف آخر ، سيكون عندئذ من النمط2 : مشلاً صنف الرسل ، صنف أشهر السنة ، صنف ماريشالات نابوليون ، كلها أصناف تنتمي الى صنف الأثني عشريين ؛ وهكذا دواليك . وبالتالي فأن الحصر الذي تفرضه هذه النظرية هي أن الصنف الذي ينتمي الفرد اليه ( الأخير أو لا ) يجب ان يكون من النمط الأعلى الصنف الذي ينتمي الفرد اليه ( الأخير أو لا ) يجب ان يكون من النمط الأعلى

<sup>(1)</sup> Mathematical logic as based on the theory of Types, American Journal of mathematics, 1908, p. 222-262.

مباشرة لصنفه . بحيث أنَّ قولاً من طراز x e x محظور ". فالتعارض الذي يؤدي اليه مفهوم صنف يتضمَّنُ ذاته بذاته كعنصر ، قد أستبعد على هذا النحو ، لأن مفهوماً كهذا لا يعود يتبني .

وما يصحُّ على الأصناف يصح أيضاً على المحمولات. أو بالأحرى يجب القول ، بمعنى عكسي ، أن ما يصح على الأصناف متنزّل مما يصحُّ على المحمولات ، لأن الصَّنف في نظر راسل ليس شيئاً آخر سوى الأمتداد لوظيفة ، أي لمحمول . فالصنف هوكل الـx (xı, xz, x3, etc) x التي تحوّل وظيفة القضية من 🕏 x الى قضية صحيحة عندما نستبدلها بـx ، مثلاً صنف الرجال هو مجمل القيم ، حنا ، بطرس ، بولس ، الخ . التي تستجيب للوظيفة (x هو إنسان ) . بحيث أنه يمكننا الأقتصاد في مفهوم الصنف (non-Class-theory ) والأعراب فقط بموجب عبارتي الوظيفة والبرهان . أن مراتب الأنماط هي أذن اولاً وجوهرياً مراتب المحمولات . والحال ، فمن الملاحظ تماماً أن فريج كان ، هو أيضاً ، قد أعترف بمراتب المحمولات هذه . لكنه لم ينشر هذه المراتب على الأصناف ، فقـد كان يعتبر الأصناف ، مثل الأفراد ، مثل الأغراض ؛ لأن أسهاء الأصناف ، مثل أسهاء الأفراد ، هي بنظره ، أسماء حقيقية ، ذات دلالة بذاتها ، خلافاً لأسماء الوظائف التي هي رموز ناقصة، لا تكتسب دلالتها الا عندما يأتي أسم برهان لأشباعها . وبالتحديد هذا الغياب للرتبية في الأصناف هو الذي كان يسمح بالكلام على صنف الأصناف التي لا تتضمن ذاتها كعنصر. بينا اذا نشرنا رتبية الأنماط لتشمل الأصناف ، كما فعل راسل ، فأننا نحظر تعبيراً كهذا ، ونتجنَّب بذلك التعارض الذي توصل اليه.

من الضروري تسجيل عدة ملاحظات لتوضيح أصالة نظرية راسل ومداها:

1° . على الرغم من صدورها عن صعوبة من النسق الرياضي فهي ذات مدى أعم . أنها حقاً نظرية منطقية . فراسل يبيّن أن شتى التعارضات المعروفة ، وليس فقط تلك التي تولدت عن نظرية المجاميع ، هي نتيجة حلقة مفرغة ، نجدها في تعارض ما لا يقبل الحمل ، أو في التعارضات القديمة التي غالباً ما أنصبت عليها جهودُ المناطقة ، مثل تعارض الرجل الذي يقول « أنا أكذب » ، أو التعارض في

القضية التي تُعلم بأن « كل القضايا هي باطلة » . فمن المعروف أن صنفاً أمتدادياً يتحدّ بالعناصر التي تنتسب إليه ، فلا نستطيع ، بدون دوران ، أن نجعله يمثل في عداد العناصر المنتسبة اليه والتي بدونها لا يمكنه أن يتحدّ . كذلك ، بما أنَّ محمولاً أو وظيفة يتحدّ بالأغراض التي هي شتى قيمه ، فأن حدود وظيفة بمحمول يتوقف هو ذاته على هذه الوظيفة ، أو كما يُقال ، الحدود « غير الحملية » هي حدود غير شرعية . أخيراً ، هي ذات الحلقة المفرغة التي تتكرّ رفي تعارض الكذّاب وفي التعارضات القريبة منها : أنها تقوم على تقويل قضية معينة شيئاً ما متعلقاً بذاته . أنها ليست فقط التعارضات الكانتورية التي نجدها مستبعدة على هذا النحو ، بل نجد أيضاً خارج هذه النظرية وحتى خارج الرياضيات ، التناقضات التي كأنت قد أعرضت المناطقة منذ أمد طويل .

 $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .

°3 . لا شك أن مفهوم الأقوال الخالية من المعنى ، ليس جديداً . فقد أعطى مالبرانش مع « يوجد بليكتري » ، وج . س . ميل ، مع « آبراكادابر هو أول قصد » ، أمثلة على هذه الحالة (١) لكننا نرى الفرق . ففي أمثلة مالبرانش

<sup>(1)</sup> MALEBRANCHE, Entretiens sur la métaphysique, II, Vii; MILL, Logique, II, Vii, 4.

وميل ، اذا كان القول بدون معنى ، فذلك ليس لأن شكله غير صحيح : فبناء الجملة لا مجال للشك فيه ، منطقياً ونحوياً . أن أحدى الكلمات هي الخالية من المعنى ، والتي تنقل إلى الجملة التي تمثل فيها عدميتها . ولبشها معنى ما ، يكفي تبديل شكل التعبير بالذات ويتعلق به وحده ، بقطع النظر عن معنى الأطراف التي تمثل فيه . ففي العبارة x x x ، لنستبدل المتغير x بثابت معين : مهما يكن التعبير غنيأ بالمعنى ، فأنه مع ذلك لن يكتسب معنى أ . هذه ليست غرابة في المصطلح هي التي تحول هنا دون جعل القول قضية شرعية ، صحيحة أو باطلة ، أنه عيب بياني . هنا أيضاً ، سيدخل مفهوم كهذا كعنصر ضروري في المنطق المعاصر . حيث تعطى أيضاً ، سيدخل مفهوم كهذا كعنصر ضروري في المنطق المعاصر . حيث تعطى أهمية رئيسية للتفريق القائم على الأستناد الى القواعد التي تُعلم صراحةً بتشكيل العبارات ، التفريق بين العبارات التي تخالف هذه القواعد التي تكون بالتوافق مع هذه القواعد التي تكون بالتوافق مع هذه القواعد ، وبين تلك التي تكون بالتوافق مع هذه القواعد ،

أنَّ المنطق الجديد الذي تدعوه متطلبات الرياضيات ، عند راسل كها عند فريج ، لا يقف عند هذا الأستعمال . وهذا يظهر جلياً مع نظرية راسل عن الأوصاف الله التي بالرغم من أستعمالها في الرياضيات أيضاً ، لا تستوحي أصلها منها ، لنذكر أن الوصف هو طريقة في التدليل على فرد بعبارة تلعب دور الأسم الحقيقي ، بما أنها تصف فرداً واحداً ، لكنه فرد بسيطاً ومركب ، بواسطة مدرك : ملك أنكلترا ، مرتكب جريمة ، مركز الجاذبية في المنظومة الشمسية في لحظة ، الخ . أن عبارات كهذه يمكنها أن تمثل كمواضيع نحوية في قضية . والحال ، لا يمكن في مستوى الأفراد ، الذين هم من النمط5 ، أن يلعب مدرك الا بوصفه يمولاً وليس كموضوع ، أو كوظيفة وليس كبرهان . عند ثلا كيف نكتب في الرمزية الجديدة عبارة يكون موضوعها النحوي وصفها ؟ أولنذكر الصعوبة على نحو آخر : أن الأسماء الحقيقي ، هو ما يسمي ، أي ليست هي أسهاء حقاً الأسماء الحقيقية ، تلك التي تدل على فرد ، وفي المنطق الرياضي تكون

<sup>(1) «</sup>On denoting», Mind, oct. 1905, p. 479-493.

المنغيرات x, y, z التي ترمز اليها ، عناصر أخيرة ، غير قابلة للتفكك وبهذه الصفة لا يسمح النحو بالتالي ببنائها أنطلاقاً من عناصر أبسط . كيف يمكن عندئذ لعبارة مركبة أن تعمل كأسم حقيقي ؟ مستحيل أن نخرج من العملية جاعلين منها مجرد معادلة للأسم الحقيقي المقابل ، لأنه يمكن عندئذ أستبدال هذا الأسم الحقيقي ، في قول ما ، دون أن نبذل معناه . والحال ، عندماكان الملك جورج الخامس يريد أن يعرف أذا كان مؤلف Vaverly هو سكوت Scott فعلاً ، فسسوف يكون من الصعب الأفتراض انه كان مهتاً عبدأ الماهية الى حد أن يسأل عها اذا كان سكوت هو حقاً سكوت .

رد راسل هو أن الأوصاف هي « رموز ناقصة » . فهذه ليست أسهاء حقيقية ، جديرة بالمثول كبراهين وظيفة بل هي وظائف فعلاً تستوجب ، ككل وظيفة ، أن تستكمل ببرهان لتكوين قضية . ومثال ذلك أن العبارة البسيطة نحبوياً حيث أن أوصافاً كهذه تبدو كمواضيع ، هي ، في الواقع ، مركبة ، تتضمن على الأقل ثلاث تضايا أولية تستند الى وظيفتين  $\varphi$  و .  $\psi$  . ففي عبارة قضية من طراز «Sueur تفايا أولية تستند الى وظيفتين  $\varphi$  و .  $\psi$  . ففي عبارة قضية من طراز «Sueur تفرأ : «  $\varphi$  - se . يجب أن نقرأ : «  $\varphi$  - se يوجد مثل على الكل  $\varphi$  ، اذاء  $\varphi$  . عند ثذ  $\varphi$  متاهية مع  $\varphi$  ، ونكتب رمزياً :

 $(\exists x) \varphi x . (y) \varphi y \supset (y = x) . \psi x.$ 

هكذا يؤدي هذا التحليل الى عبارة معقدة قليلاً ، لكن تعقيداً كهذا لا بد منه لأجتناب الصعوبات التي ، بدون ذلك ، سنصطدم بها . أن الأختبار الحقيقي لنظرية منطقية هو أقتدارُها على الخروج من المزالق المنطقية ، التي تلعب بالنسبة اليها الدور الذي تلعبه الاختبارات بالنسبة الى نظرية فيزيائية . لنأخذ مثلاً العبارات التي تصف غرضاً خيالياً أو ممتنعاً . فقد ألهمت مينونغ Meinong « نظرية أغراض التي تصف غرضاً خيالياً أو ممتنعاً . فقد ألهمت مينونغ مع ذلك أن تمثل كمواضيع في غريبة جداً . بما أن أغراضاً غير موجودة بمكنها مع ذلك أن تمثل كمواضيع في

<sup>(1)</sup> Ueber Gegenstände, dans Untersuchungen Zur Gegenstand theorie und Psychologie, Leipzig, 1904.

قضية مشبوهة أو حتى حقيقية ، كما في قولي أن جبلاً ذهبياً صلب أو أن مربعاً مستديراً ممتنع ، فلا بد لأنعدام الوجود أو الكون ، Sein ، أن تمتلك سمة معينة أو طريقة في الوجود Sosein ، أذن لا بدلها من الأستمرار ، bestchen ، ومن أن تكون أصنافاً للأغراض ، Gegenstände . الأمر الذي يؤدي عند مينونغ الى نتائج صعبة القبول ، وهذا ما يؤدي في كل حال الى التناقضات : لأن مربعاً مستديراً هو مستدير ، فهذه هي أحدى ساته ، وهو ليس مستديراً لأن هذا ممتنع . أن تناقضا كهذا لا يمكن أنبناؤه عندما نحلل القضية حيث يمثل كموضوع نحوي ، لأننا عندئذ نرى إن أحدى القضايا التي نتوصل اليها هكذا هي قضية باطلة وحسب . وهذا أيضاً ما يحدث مع أوصاف أغراض جزئية ، تلعب على هذا النحو دور أسهاء حقيقية . وإذا لم نحلل القضية ملك فرنسا الحالي هو أصلع ، سيتوجب علينا في آن أن ننفيها لأنها باطلة ، وأن ننفي النفي بالمقابل ، ملك فرنسا الحالي ليس أصلع ، لأنها باطلة تماماً لنفس السبب ، ولكن بما أن هذه القضية البسيطة ظاهراً تتناول في آن واحد ثلاثة توكيدات ، أحدها ، نفي يوجد « هو الملك الحالي لفرنسا ، هو توكيد باطل ، بينا نفيه صحيح ، فأن الصعوبة تنحل على هذا النحو .

\* \*

كل هذه النتائج ستجد مكانها في المؤلف الأساسي ، في الأجزاء الثلاثة الضخمة من مباديء الرياضيات (١) ، الذي يستعيد مواضيع كتاب Principles ، ولكن بتوسع ووضوح كبيرين يجعلان منه موسوعة حقيقية . اليكم أولاً كيفية عرض مجمل الكتاب في بداية المقدمة : « أن المعالجة الرياضية لمباديء الرياضيات . التي هي موضوع المؤلف الحاضر ، ولدت من تلازم دراستين مختلفتين ، وكلتيها حديثتين من حيث الجوهر . فمن جهة أمامنا أعمال التحليليين والهندسيين الساعين الى صوغ مسلماتهم ومنهجتها ، وأعمال كانتور وسواها التي تدور حول مواضيع مثل نظرية

<sup>(1)</sup> Cambridge University Press; vol. I, 1910; 2° éd., 1925; vol. II, 1912 2éd 1927; vol. III, 1913, 2éd 1927.

المجاميع. وأمامنا من جهة ثانية المنطق الرمزي الذي أكتسب الآن بفضل بيانيو وتلاميذه ، بعد مرحلة نمو محتومة ، أكتسب كفاءة تقنية وأتساعاً كافياً لتقديم أداة رياضية قابلة للتطبيق على ما كان حتى الآن بداية الرياضيات . فمن تركيب ودمج هذين النوعين من الدراسات ، تحققت نتيجتان ، نعني أولاً أن القضايا التي كانت تعتبر سابقاً مسلمات ، ضمناً أو صراحة ، هي الآن أما قضايا نافله وأما قابلة للبرهان ؛ ونعني ثانياً أن نفس المناهج التي جرى بواسطتها البرهان على المسلمات المزعومة يمكنها أن تعطي نتائج صحيحة ، في مناطق مشل منطقة الأعداد اللامتناهية ، كان يُنظر اليها سابقاً كمناطق مغلقة في وجه المعرفة البشرية ، لهذا فأن عال الرياضيات قد أتسع ، في آن ، بأضافة مواضيع جديدة وبأمتداد نكوصي في مناطق كانت حتى الآن متر وكة للفلسفة » .

أن المنطق الجديد يأتي هنا لتأدية مهمة هي بالذات مهمة الكتاب ، مهمة تحليل المباديء الرياضية ؛ فيلعب فيه دور الوسيلة فقط . لكن من الطبيعي أن يتمركز عليه أهتام المنطقي ، وسوف يكون علينا أن نعالجها وحدُها . فتحليل المباديء هو مضوع الجزء الأول الذي يشغل النصف الأول من المجلد الأول ، ويتضمن المقدمات التي تتناول الرمزية ، ونظرية الأنماط ، والرموز الناقصة . أنّه عمل راسل بالدرجة الأولى ، اذ أنّ أسهام وأيتهيد أنحصر في القسم الرياضي جوهرياً .

والمخطط هو ذلك سيصبح كلاسيكياً بالنسبة للأبحاث المنطقية الحديثة ؛ أولاً ، بعنوان « نظرية الأستقراء » ، حساب القضايا ، ثم حساب وظائف القضايا ، أخيراً نظرية الأصناف ونظرية العلاقات ، وهذان المفهومان يقومان على مفهوم الوظيفة . ويمتاز هذا النسق عن نسق المتبوع ، بعامة ، في المنطق الرمزي المنحدر من بوول . « غالباً ما يُنظرُ الى المنطق الرمزي كأنه مكون من جزئين متناسقين ، نظرية الأصناف ونظرية القضايا . لكن من وجهة نظرنا هذان الجزءان ليسا متناسقين ؛ لأننا في نظرية الأصناف نستخلص قضية من أخرى بواسطة مباديء تتمي الى نظرية القضايا ، بينا في نظرية القضايا لا نحتاج البتة الى نظرية الأصناف . وبالتالي ، فأن نظرية القضايا ، في نظام أستقراءي ، تسبق بالضرورة

نظرية الأصناف ٢٥١٠ . وبالطبع سنتبع هذا النسق ، بادئسين كل مرة ببعض الأشارات الى الرموز الأساسية . أن راسل ، كما ذكرنا ، أستلهم كثيراً من رمزية بيانو التي يعترف لها بفضل تحريرها المنطق الرمزي من هوسه غير المبسر تجاه أشكال الجبر العادي . لكنه أدخل عليه بعض التعديلات التفصيلية ، وبالأخص كان عليه أن يضيف اليه الكثير ، معالجاً أفكاراً لم تمتد اليها الرمزية بعد .

1.2  $\models$ :  $p \lor p$ . $\Rightarrow$ .p Pp

1.3  $+: q. \supset p \lor q$  Pp

1.4  $\vdash$ :  $p \lor q$ .  $\supset$   $.q \lor p$  Pp

1.5  $\vdash$ :  $p \lor (q \lor r)$ .  $\supset$ . $q \lor (p \lor r)$  Pp

1.6  $\vdash$ :  $q \supset r$ .  $\supset$ :  $p \lor q$ .  $\supset$ .  $p \lor r$  Pp

سنلاحظ، كما عند فريج أن المباديء الكبرى التقليدية الثلاثة وهي الماهية، الثالث المرفوع والتاقض، ! تظهر في عداد هذه المسلّمات، وسنجدها فيا بعد في عداد النظريات.

والقضايا البدائية الأخرى هي ذات طابع آخر : أنها قواعد بيانية ، الأوليان تتعلقان بأستقراء قضية أنطلاقاً من قضية أخرى ، أو أستنتاج وظيفة قضية من وظيفة قضية أخرى ؛ وأستنتاج الثلاث الأخيرة ، تكوين القضايا ( أو وظائف القضايا ) المعقدة ، أنطلاقاً من قضايا ( أو وظائف قضايا ) أبسط. فنرى أنها تتجاوز حساب القضايا ، إذْ أن أثنتين منها تحكمان حساب الوظائف .

أننا نحن اليوم الذين نلاحظ هذا التفريق بين صفين من القضايا البدائية . فراسل لا يلاحظ بنفس الوضوح الذي سيظهر بعده ، الفصل بين المسلمات والقواعد ، ولا يصرّح بأختلاف المستوى بين اللغة وتقعيد اللغة ، ولا يتكلم على بيان منطقي . وهو يعي مع ذلك الفرق في الطبيعة بين النوعين من القضايا البدائية . لنأخذ مثلاً أولى هذه القضايا : «كل ما هو متضمن في قضية صحيحة يكون صحيحاً » إن . أنه يعرضها صراحةً بوصفها « القاعدة التي تبرر الإسناد » يكون صحيحة ، فن نتابع أعلانه هذا التعليق : « . . . هذا المبدأ ليس نفس الشيء مثل « اذا و صحيحة ، عندئذ اذا و تتضمن ، تكون و صحيحة » ، أن في ذلك قضية صحيحة ، لكنها تكون صحيحة أيضاً عندما لا تكون و صحيحة وعندما و لا تتضمن و . أنها لا تسمح لنا ، كما يسمح المبدأ المعمول به هنا ، بتوكيد و فقط ، بدون أي أفتراض » . وهذا أعتراف صريح بالفرق بين قاعدة أستناد وبين قانون بدون أي أفتراض » . وهذا أعتراف صريح بالفرق بين قاعدة أستناد وبين قانون حساب . وعلى هذا النحو يكمّل راسل شرحه : « أننا لا نستطيع التعبير عن هذا المبدأ في اللغة الرمزية ؛ وأحد أسباب ذلك هو أن كل رمزية تمثل فيها و كمتغير تعطينا فقط الأفتراض بأن و هي صحيحة ، ولا تعطينا واقعة أنها صحيحة » « . و

<sup>(1)</sup> P. M., I, p. 48.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 13.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 98-99.

أنطلاقاً من هذه القضايا الأولى ، يبرهن راسل على عدد من القضايا المشتقة .

ومن ثم ، يرمز الى الوظائف بالأحرف الأغريقية  $\chi$  و  $\psi$  ، و والى براهينها به  $\chi$  عندما تكون غير محدودة ، وب  $\chi$  عندما تكون محدودة . ومثال ذلك أن  $\chi$  تدل على قيمة غير محدودة (يقول راسل : غامضة ) للوظيفة  $\chi$  ، وهذا فأن حرفها  $\chi$  يمثل متغيّراً ، موصوفاً بأنه فعلى ؛ بينا لو أبدلنا  $\chi$  بحرف و الذي يمثل قيمة معينة من  $\chi$  ، وبالتالي يؤدي دور ثابتة ، قسوف تكون  $\chi$  قيمة محدودة (غير غامضة ) من  $\chi$  و وانطلاقاً من  $\chi$  ، يكن ظهور ثلاث حالات ، حسبا نحصل على قضية صحيحة لكل قيم  $\chi$  . ومحيحة دائماً ) أو لبعض هذه القيم ( $\chi$  على قضية صحيحة أحياناً ) ، أو لا تصح أخيراً على أي منها ؛ فنكتب على التوالي  $\chi$  . ( $\chi$  ) مواحد بواسطة النفي ، بحيث أنه يكن أخذ الثانية ، الوجودية ، بوصفها بدائية . وفي أقوال من هذا الشكل ، يسمى المتغير  $\chi$  ظاهراً ، وعندما يسري تضمين بين وفي أقوال من هذا الشكل ، يسمى المتغير  $\chi$  ظاهراً ، وعندما يسري تضمين بين وفي قوال من هذا الشكل ، يسمى شكلياً (لتمييزه عن التضمين المادي الساري وين قضيتين ) ونكتبه :  $\chi$  .  $\chi$  .  $\chi$ 

ولكي يطور راسل حساب الوظائف ، كان بحاجة الى أن يضيف للقضايا البدائية السابقة الذكر ولقوانين حساب القضايا المبرهن عليها ، ست قضايا بدائية جديدة ، يقسمها بنفسه الى ثلاث مجموعات ثنائية . أن قضايا المجموعة الثانية قواعد جديدة ، يقسمها بنفسه الى ثلاث مجموعة ثنائية . أن قضايا المجموعة الثانية هي قواعد أستناد . وقضايا الثالثة تسمى نظرية الأنماط . والقضيتان الأوليتان ها المصادرات الخاصة بهذا الحساب ، بقدر ما ينحصر في الوظائف ذات البرهان الواحد ، وتُعلن باللغة الرمزية على النحو التالي :

9.1  $\vdash : \varphi x. \supset (\exists z).\varphi z$  Pp 9.11  $\vdash : \varphi x \lor \varphi y. \supset (\exists z).\varphi z$  Pp

الأولى معناها أننا اذا وجدنا مثلاً يحققُ وظيفةً ، عندئـذ تكون هذه الوظيفة « صحيحة أحياناً » . فهي التي تسمح بالبرهان على النظريات الوجودية : اذن لها

أستعمال عام جداً . والثانية ، على العكس ، ليس لها الا إستعمال محدود جداً .

أما الأصناف فيرمزُ اليها بـ  $\gamma$  ،  $\beta$  ،  $\kappa$  . والصنفُ هو مجموعة أغراض تلبي وظيفة قضية ، أي تحولها الى قضية صحيحة عندما نتخذها كبراهين على هذه الوظيفة ؛ والصنف يتحدّ بوظيفة . وبالتالي فأن الصنف  $\kappa$  هو دائماً على علاقة بوظيفة  $\kappa$  التي تحدّه . وأن نفي صنف  $\kappa$  ( الصنف المتمّم ) يكتب  $\kappa$  و الحاصل المنطقي لصنفين  $\kappa$  و  $\beta$  يكتب  $\beta$   $\delta$   $\kappa$  ، ومجموعها المنطقي  $\beta$   $\delta$   $\delta$   $\delta$  ؛ وتضمين  $\kappa$  في  $\delta$  يكتب  $\delta$   $\delta$  . ويأخذ راسل عن بيانو رمز  $\delta$  أنتاء فرد إلى صنف ،  $\delta$   $\delta$   $\delta$  . والتوكيد على أن الصنف  $\delta$  موجود ، يكتب :  $\delta$  أن  $\delta$  أن مجموع الأفراد الذين يؤلفون الصنف المحدد بوظيفة  $\delta$  يكتب  $\delta$  ، وهذا يمكن أن نقرأه : السند التي تلبي  $\delta$  ، أو السند التي  $\delta$  . وعندما لا يضم الصنف سوى فرد واحد ، فأن  $\delta$  الذي يلبي  $\delta$  ، السند الذي ( $\delta$   $\delta$  ) ، يمكن التدليل عليه بأستعمال Iota المقلوبة وهي رمزُ فاردُ : ( $\delta$   $\delta$  ) ، السند الذي المناف المقلوبة وهي رمزُ فاردُ : ( $\delta$   $\delta$  ) .

واذا أنتقلنا من الوظائف الآحاداتية الى الوظائف الكثاراتية ، نكون أمام علاقات . هكذا كل وظيفة ( $\mathfrak{F}, \mathfrak{R}$ )  $\mathfrak{F}$  تحدد علاقة  $\mathfrak{R}$  بين  $\mathfrak{F}$  . وللتدليل على براهينها ، يمكن أن نكتب ، بالتأثل مع ما سبق ( $\mathfrak{F}, \mathfrak{F}$ )  $\mathfrak{F}$  . وعندما لا يكون ضروريا أن نخصّ الوظيفة التي تحددها ، يمكننا الأكتفاء بالأحرف  $\mathfrak{F}, \mathfrak{F}$  . الخ ، وبالكتابة  $\mathfrak{F}$  ، على الأقل عندما نكون العلاقة ثنائية فقط ؛ ولهذا ، علاوة على بساطة الكبرى ، الفضل في البقاء على مقربة من اللغة العادية حيث تذكر عادة العلاقة بين الأطراف التي تجمعها . وللأشارة الى أنقلاب علاقة  $\mathfrak{F}$  ، يأخذ راسل عن شرودر رمزة ويكتب  $\mathfrak{F}$  . وأخيراً ، للأشارة بين علاقتين  $\mathfrak{F}, \mathfrak{F}$  الى الروابط المي تسري بين صنفين ، يستعمل نفس الرموز ، لكن مع دفعها بنقطة .

بينا تتطور منطق الأصناف مطولاً بواسطة جبر المنطق ، ولو على أسس مختلفة ، فأننا نجد في المباديء ، التطورات الأساسية لحساب العلاقات . لقد سبق لشرودر أن قارب منهجياً بين حالة العلاقات وحالة الأصناف ، مطبقاً على الأولى المعالجة الأمتدادية التي تتناسب مع الشانية . أن علاقة ، في حالة أمتداد ، هي صنف

الأزواج والمثالث ، الخ ، التي تقيم فيا بينها هذه العلاقة . مثلاً ، أمتداد العلاقة عاصمة الد هو صنف الأزواج ((x, y)) بحيث أن (x, y) تكون عاصمة (x, y) فرنسا ؛ لندن ، أنكلترا ؛ الخ . ) . لهذا فأن نظريات الجبر المنطقي التي تنطبق خلى الأصناف يمكن نقلها الى حالة العلاقات . لنفترض العلاقتين أخ لد و أخست لد : فنرى أن التعاند أخ أو أخت لد يعادل النفي للتلازم (x, y) أن التعاند أخ أو أخت لد يعادل النفي للتلازم (x, y) المعلقات في أنواع من الأصناف ، نخشى أن يتسقط من حسابنا ما هو أصيل حقاً في أستعمال العلاقات . فتطبيق جبر منطقي على هذه ، مبني أساساً لحالة الأصناف لن يؤدي ، كما يقول لويس (١) ، الا لأنتقالات ذات أهمية ثانوية ، لأن منطق العلاقات أعقد بكثير من جبر بوول - شرودر ، ويستلزم أن يعالج على نحو أوسع بكثير للتكمن من تلبية الحاجات خاصة في معالجة منطقية للرياضيات . ولا شك أن بعض هذه الخواص الأصلية للعلاقات ، البارزة عند دي مورغان وبيرس ، شك أن بعض هذه الخواص الأصلية للعلاقات ، البارزة عند دي مورغان وبيرس ، بحيث أن نظريته للعلاقات ، مهما يكن تعقدها ، تمتاز بشيء من المجانية . ونفهم بحيث أن نظريته للعلاقات ، مهما يكن تعقدها ، تمتاز بشيء من المجانية . ونفهم استعمالها ! (x, y) من المؤسف ، أمتلاك اداة رائعة كهذه وعدم التمكن من المتعالها ! (x, y) .

كذلك يعالج راسل العلاقات أمتدادياً ، مثلها فعل بالنسبة للأصناف وللقضايا . لكنه بدلاً من أستخلاص مفهوم العلاقة من مفهوم الصنف ، أستخلصه كها فعل بالنسبة للأصناف ، من مفهوم وظيفة القضية . أن منطق العلاقات يقوم على نظرية الوظائف ذات البرهانين أو المتعددة البراهين ، مثلها كان يقوم منطق الأصناف على نظرية الوظائف الوحيدة البرهان . وكها أن الصفة تتحدد ، أمتداداً ، بجموع الأفراد الذين يستجيبون للوظيفة  $\hat{\mathbf{x}}$  ، كذلك فأن العلاقة تتحدد أمتداداً بمجموعة الأزواج ( $\mathbf{x}$ ,  $\mathbf{y}$ ) التي تتجاوب مع وظيفة ( $\hat{\mathbf{y}}$ ,  $\hat{\mathbf{x}}$ ) . و يمكن الوقوف عند دراسة العلاقات الثنائية ، اذ أن علاقات أعقد يمكن ردّها الى هذه : ومثال ذلك أن

<sup>(1)</sup> A survey, p. 219.

<sup>(2)</sup> Lewis, Ibid., p. 278.

علاقة ثلاثية يمكن تأويلها كعلاقة زوج بفرد ، مثل الزوج (x, y) بالفرد ، أو الزوج (x, y) بالفرد ، وهكذا فأن التاثل قائم مع حالة الأصناف ، وفقاً لما يسمح به من نقل لقوانين الأصناف الى قوانين حساب العلاقات . الا ان هذا التاثل لا يضع مع ذلك نظرية العلاقات في تبعية لنظرية الأصناف ، لأن العلاقات تظهر ، بسبب تعدد البراهين ، بعض الخواص التي تنحط في حالة الأصناف ، حيث تنخفض الوظيفة الى برهان واحد ؛ وهذه الخواص الأصيلة بالذات هي التي تشكل الفائدة العظمى لحساب العلاقات .

وأولى العلاقات المدروكة مباشرة هي ان الزوج (x,y ) الذي في علاقة يكون موجهاً ، أي أن علاقة x بـ y تختلف ، في الوضع العام ، عن علاقة y بـ x ؛ وهذا يميّـز الزوج (x, y) عن الصنف المكوّن من y, x . وبعبارة أخرى لا يكفي تحديد علاقة ( ثنائية ) بصنف من الأزواج ، كما فعل بيرس وشرودر ، لأن أزواجاً كهذه ليست أصنافاً بالمعنى الحقيقي للكلمة ، اذ أن التراتب أساسي بالنسبة اليها: ومفهوم النسق غريب عن مفهوم الأصناف ، ولا بدله هو أيضاً من أن يقبل التحليل بمقتضى العلاقات . ومن هذا الفرق الأساسي تتأتى أولاً خاصة معروفة تماماً في كل علاقة ، هي خاصة قبول الإنقلاب : اذا كان x أبا لـ y ، عندئذ يكون x إبناً لـ x : وهذا لا مثيل له في حساب الأصناف . وهناك فرق هام آخر : يجب الآن التمييز بين نوعين من الحاصل والمجموع الله . فالى جانب تلك التي تسري في حالة الأصناف ، والتي تتكرُّر أيضاً في حالة العلاقات ، لا بد أن تؤخذ بالأعتبار أيضاً تلك الخاصة بالعلاقات . مثلاً الحاصل غير النسبي لعلاقتي S, R يكون ، مثل حاصل الصنفين S, R) : B, A ) ، مثل : « صديق وزميل لـ » ؛ بينا الحاصل النسبي لهاتين العلاقتين يكون (R لـS ) ، مثل « صديق ل زميل الــ » . وهذا له أيضاً معنى آخر وخواص أخرى : وهكذا فأن الحاصل النسبي ، شيمة الجمع النسبي ، ليس تماثلياً : صديق الزميل ليست مماثلة لـ زميل الصديق ؛ بينا يكون الماثل قائماً في

هذا التمييز موجود عند بيرس .

الجمع والحاصل المنطقي العاديين . ونرى بهذه الأمثلة أن حساب العلاقات ذو تعقيد أعلى من تعقيد الأصناف ، وأنه يخضع لقوانين خاصة تنضاف لى القوانين التي يمتلكها بالماثلة مع الأصناف . الخلاصة أنه يوجد إكراه معين يرمي الى أخضاع عمليات مثل عمليات القلب والجمع النسبي والضرب لمعالجة جبرية ، ويضيع تماثلها مع عمليات الطرح والجمع والضرب الجبرية . وحتى أنه يضيع مع جبر بؤول ، لأن الضرب النسبي ، يسمح بأدخال المرفوع بالقوة على منطق العلاقات . وهذا ما كان يستبعده حساب بوول . هناك أستثناء فقط في الوضع الخاصة حيث تكون العلاقة متعدية ، كما في علاقة التوازي  $R_n = R$  ، بينا مشلاً ، عمودي العمودي V لم يعد عمودي V.

أن منطق العلاقات في المباديء لا يدرس خواص العلاقات وحسب ، أنما يهتم أيضاً بالأطراف النسبية . فهو لا يقف عند حدود التمييز بين السابق واللاحـق في العلاقة ، عندما يسميه Referent و Relatum ؛ أنه يحدّد ميدان علاقة مثلما يحدد الصنف الى كل ما هو مستند اليه ؛ والميدان يقلب الصنف بكل متعلقاته ، ويشكل مجموع الميدان والميدان المقلوب حقل العلاقة . وحقل العلاقة هذا لا يجوز خلطه مع امتدادها ، وهو أضيق من الحقل : أن أمتدادها هو صنف الأزواج التي تستجيب للعلاقة ، بحيث أن أحد أطراف الزوج ، المأخوذ على حدة ، لا ينتمي الى أمتداد العلاقة، بينما ينتمي إلى حقلها . وحتى ذلك الحين ، كان هذا التفريقُ قد فات النظريات الأمتدادية في العلاقات . ومن جهة ثانية اذا كان دي مورغان وبيرس لم يفتهما التمييز بين العلاقة ذاتها وبين أطرافها ، فأن هذا التمييز لا يظهـر دائماً في كتابتهما ، حيث أن نفس الحرف ، لنفترضR ، يمكنه أن يعني تارةً العلاقة ذاتها ، وهي وظيفة مثل ( يسكن في . . ) والطرف النسبي ( ساكن ) . أن راسل يتجنب هذا الألتباس. فهو يكتب، بالترابط مع نظريته للأوصاف، للدلالة على صنف الأطراف x ذات العلاقة R مع عضو معين من الصنف  $\alpha$  :  $\alpha$  (مشلاً اذا كانت α هي صنف المدن : سكان المدن ، الحضر ) : ولطرف مفرد ، الفرض الذي له علاقة S'y: بكتب ، يكتب ، S'y: مثلاً ، أب y ) . كذلك يميز بين x يسكن لندن وx ساكن في لندن . أن جزءاً بكامله من القسم الأول من المباديء ، مخصّص لخواص العلاقات التي لا مثيل لها في نظرية الأصناف ، يطوّر سلسلة طويلة من المصادرات ، أنطلاقاً من هذه الأسس . وهذا الجزء أصبح النص الكلاسيك لمنطق العلاقات .

\* \*

\*

سبق لنا القول أن التحليلات المنطقية ، بر وحية راسل ، كانت ملحقة بأرساء أساس الرياضيات . وكان الأمران متوحدين عنده الى حد أنه كان يتحدى أياً كان في أن يجد المكان الدقيق في المباديء ، حيث ينتهي المنطق وتبدأ الرياضيات . لكنه من المسموح ، بعد ذلك ، فك الأرتباط بين الأداة المنطقية للحصر المنطقاني التي كان يخصصها له . فالمنطقانية هي نظرية ، والمنطق الرياضي ينتمي الى العلم . وبالواقع أن الأنتقادات التي أثارها مؤلف راسل المنطقي حقاً ، اذا غضضنا النظر جوهرياً الحصر المنطقاني ، بينا ظل سلياً القسم المنطقي حقاً ، اذا غضضنا النظر عن تلك التصويبات التفصيلية التي يستلزمها كل عمل علمي جديد . ولا بدلنا ، هنا ، من التذكير بتلك المصاعب للمنطقانية ، ولو على سبيل التبيان أن العمل المنطقى ذاته لم يتأذّ حقاً .

إن أعادة البناء المنطقي للرياضيات ، كها هو حاصلٌ في المباديء ، تتصف في الواقع ببعض العيوب الكبيرة ، التي كان مرتكبوها يعونها ، لكنهم كانوا يأملون بالتوصل الى تصحيحها . وكانت هذه الإعادة تفترض بالتالي مسلمتين غريبتين صراحة عن المنطق ، وهذه مصادفة محزنة جداً لحصر منطقاني ؛ مسلمة قابلية الحصر (الحصرية) ومسلمة اللاتناهي .

ولأجتناب التعارضات كان لا بد من أحترام مرتبة الأنماط، وكذلك أحترام مرتبة الأنساق فيا بينها ، لأجل برهان من طراز معين ، حيث تتوزع المحمولات وفقاً لقابليته . مثلاً ، حيازة كل صفات الجنرال الطيب ، هي محمول من النسق الثاني ، لأنه من المستوى الأعلى مباشرة لمحمولات النسق الأول التي تعلن هذه الصفات بوضوح : شجاع ، ناشط ، مطلّع ، منهجي ، النخ . والحال ، اذا

أحترمنا عهاهة هذه الرتبية ، مع حظر القفز عن السلم ، فأننا لا نحظر التعابير البريئة ، مثل نابوليون كان يحوز كل صفات الجنرال الطيب ، وحسب بل يجب أيضاً أن ندين عدداً كبيراً من البراهين الرياضية التي لا داعي للأشتباه بها . يضاف الى ذلك ، أننا نتوصل الى أستنتاجات عجيبة ، مثلاً ضرورة التدقيق في القوانين المنطقية في كافة المستويات الموازية لعدد الدرجات الموجودة في الهرمية . ولتجنب هذه النتائج المدمرة أدخل راسل مسلمة الحصرية التي تقول عندما يكون مفهوم قابلاً للتحدد بمحمول من نسق معين ، فأنه يملك أيضاً محمولاً من نسق أدنى مباشرة يمكننا بواسطته أيضاً أن نحدده ، أي أنه يميزه بالذات هو وحده . وهذا ما هو بعيد عن الوضوح ، وما ليس له في كل حال علاقة بقضية تحليلية صرف . هكذا أدخلت هذه المسلمة كأصطناع خيالي ، وراسل يعترف بذلك بكل نُبل فسوف يكتب في المقدمة للطبعة الثانية من المباديء : ليس لها سوى قيمة برغاتية ، أنها تعطي النتيجة التي نتوخاها منها ، لكنها لا تفرض نفسها بنفسها إطلاقاً . أن حقيقتها يكن أن توضع موضع الشك ، وحتى أذا تقبّلناها ، فأن هذه الحقيقة ستكون من النسق النجريبي وليس من النسق المنطقي .

الحقيقة أن هذه الصعوبة الأولى ستنحل بعد ذلك ، أو سيتم التحايل عليها . ففي سلسلة مقالات بدأها عام1921 سيحاول ليون شويستك Léon Chwistek أما أن يكتفي بنظرية مبسطة للأنماط ، أي متحررة من هرمية الأنساق ، وأما أن يحتفظ بهذه الهرمية دونما حاجة الى مسلمة الحصريّة . وبعد ذلك بقليل (١) سيقوم. F.P. بوجه خاص ، بتوزيع شتى التعارضات على مجموعتين : التعارضات المنطقية التي تتناول الأغراض ( مثل تعارض صنف الأصناف التي لا تحتوي ذاتها المنطقية التي تتعارض غير القابل للحمل ) والتعارضات النحوية المتعلقة باللغة التي نكلم بها على الأغراض ( مثل تعارض الكذّاب ) ؛ وسوف يبيّن أنه لأجتناب الأولى ، تكفي النظرية المبسطة . وأما الثانية ، فسوف يظهر قريباً ، مع تارسكي ،

<sup>(1) «</sup>The foundations of mathematics». Proceedings of the London Mathematical Society, 1926, p. 338-384.

أنها ستنحلُّ بالتفريق بين مستويات اللغة : .

إِلَّا أَنه يبقى هناك مسلمة أخرى ، هي مسلمة اللاتناهـي ، المرتبطـة بالحـدّ المنطقى للعدد . فالعدد يتحدد إنطلاقاً من مفهوم التاثل أو التساوي في العـدد ، المعتبر هو الأكثر جوهرية ، والمتحدد بدوره على نحو منطقي صرَّف بفضل مفاهيم تنتمي الى منطق العلاقات ، لا سيما العلاقة الثنائية ـ الألتباس . وحدُّ العدد هو أنه صنف جميع الأصناف التي تتساوى في العدد: مثال ذلك العدد2 هو الصنف الذي يحتوي جميع هذه الأصناف التي هي المثاني Duos ، أو بعبارة المحمولات ، يمكن للنصف ان يتحدد بما هو مشترك بين كافة المثاني ، وبينها وحدها ؛ كذلك العدد 3 هو صنف المثالث ، وهكذا دواليك . والحال اذا كان لا يوجد في الكون سوى عدد متناهn من الأفراد ، فلن يوجد بكل وضوح عدد أزيد منn أغراض ، وبالتالي لا يوجد عدد أكبر من n : الأمر الذي يناقضُ هذا المبدأ الأساسي في علم الحساب القائل أنه بعد كل عدد يوجد آخر . أن نظرية الأنماط أن تسحب من بين أيدينا مورداً لتكوين أصناف لا متناهية أنطلاقاً من عدد متناه من الأفراد ، أذ تعطى كعنــاصر لصنف ما ليس فقط الأفراد المنتمين اليه، وأنما أيضاً أصناف هؤلاء الأفراد، ثم أصناف هذه الأصناف ، الخ . وهكذا للتوفيق بين نظرية العدد المنطقية ونظرية الأنماط وبين المفهوم الحسابي لتسلسل الكليات اللامتناهي ، يلزم القول بلا تناهي الكون . وهذه فرضية لا تفرض نفسها كبينّـة تجريبية ـ خاصة في عصر ينزع العلم الى الشك بذلك ـ ولا تفرض نفسها أيضاً كبيَّنة منطقية ، وهذا هو الأساس . أذن تمثل في أساس البناء المنطقي للعدد مسلِّمة غير تحليلة ، هي في الواقع زعم متعلق بالكون.

أن هذه العيوب لا تقلّل من الأهمية التاريخية لنظرية راسل الخاصة بأساس الرياضيات ، مع المنطق الذي تتضمنه . فقد فعلت فعل الخميرة ، من خلال المساجلات الحماسية التي أثارتها (وبالجهود التي أستثارتها لمعالجة تلك النواقص .

<sup>(1)</sup> TARSK1, Le concept de vérité dans les langues formalisées, 1931.

<sup>(2)</sup> Les principes des mathématiques, Paris, Alcan, 1906.

حتى أن أولئك الذين رفضوها ، ساروا في مسالك أخرى غير مسلك المنطقانية ، وأسهموا بذلك . على المدى الطويل نسبياً ، في أزدهار المنطق ، معترفين لراسل بصوابية نظريته في نقطة جوهرية . لأنهم اذا كان في الأصل يريدون أن يبقوا في ميدان الرياضيات (Brauwer, Zermelo ) فأن خلفاءهم وجدوا أنفسهم في نهاية الأمر منقادين الى ميدان المنطق ، الذين قدموا فيه مساههات قيّمة . وكما كتب بريور Prior بحق : « أنه لمن السهل والضروري في آن أنتقاد نظريات راسل الخاصة بالمفارقات المنطقية والنحوية ، وكذلك أعماله حول المنطق وأساس الرياضيات ، لكن راسل يبقى مع ذلك ، وأكثر من أي شخص آخر ، مؤسس المنطق الحديث ١١٤٠ .

ونحن نترك جانباً كثيراً من العناصر وبعضها ذو أهمية مثل نظرية الأوصاف أو نظرية الأغاط، وبالأخص تطور منطق العلاقات، ما هي أذن مساهمات راسل الكبرى في المنطق ؟

هناك عدد كبير منها مشترك بينه وبين فريج ، مع بعض التدقيقات : ترتيب أجمالي للمنطق ، الأستعمال المنهجي للكتابة الرمزية ، تقديم المنطق في صورة نظام أستنتاجي ، تحليل القضية كوظيفة وبرهان مع النتائج المترتبة على ذلك : توحيد المنطق الوصفي ومنطق العلاقات ، أستعمال المكهاماتQuantificateurs والتكميم المتعدد . ولكن على الرغم من أسبقية فريج ، لا بد من القول أن راسل في الواقع هو الذي أسهم في تدعيم كل هذه الابتكارات . أحياناً مع ملاحظة شخصية يمكن أن نجد مثالاً عنها في مفهوم التضمين .

فهذا المفهوم الذي أعاد بيرس أدخاله الى المنطق ، وتبنّاهُ ماك كول وفريج وبيانو ، أستثار مقاومات عديدة بسبب طابعه التناقضي ( الخطأ يتضمن الكل ، الخ ) ، وأفسح المجال أمام التباسات كثيرة يساعد على أنتشارها تعبير اللغة العادية ( اذا . . . عندئذ . . . ) . ولتخطي هذه المصاعب وهذه الألتباسات ، كان لا بد من تفريقين : أولاً التفريق بين التضمين ذاته وهو علاقة معينة ، وبين الإسناد وهو

<sup>(1)</sup> Article «Russel» dans l'Encyclopedia of philosophy, vol. VII, p. 251.

فعل معيَّن . يقبول راسل : ﴿ أَينَا أَسْتَطْعَنَا إِسْنَادَ قَضْيَةَ إِلَى أَخْرَى عَلَى نَحْو صحيح ، أنما نفعل ذلك وفقاً لعلاقة تسري بين قضيتين ، سواء أدركناهـا أم لم ندركهاً ؛ ففي الواقع ، يكون العقل أيضاً متقبِّلاً صرْفاً في الأسناد لـ الذي يكونُ عليه ، بالمعنى العام المشترك ، في أدراك الأغراض الملموسة ، ١٠ . لقد رأينا أن راسل لا يخلط مثلاً في انسميه عادة Le modus ponens ، بين القاعدة الإسنادية التي تأذن بأن تطرح قضية q بوصفها قضية صحيحة عندما تكون صحيحةً في آن القضية و والتضمينp = q ، \_ والقانون الذي يقول أنp p = q . p = pتفريق ثان ، هو تفريق لراسل حقاً : أنه التفريق الذي يسرى ، في الحالة الأكشر بداءةً ، بين قضيتين q. p ؛ والتضمين الشكلي هو الذي يسري بين وظيفتي قضايا ، بن قضية التمييز بين قضية  $\phi x$  . لقد كان هذا التفريق نتيجة طبيعية للتمييز بين قضية ووظيفة قضية ، الذي يرى راسل أن المنطق التقليدي لم يظهره أبداً بشكل صريح . والحال فأن الشكوك التي يُثيرها بسهولة التضمين المادي لا تتأتي فقط من خلطه مع العلاقة بين المبدأ والنتيجة ، بل تتأتى أيضاً من أعتباره نوعاً من التضمين الشكلي . . وكما يقول كوكوان؛ : اذا صُدمنا بقول المنطقي بصحة تضمين مادي مثل سقراط هو مثلث يتضمن أن سقراط ميت ، فذلك لأننا نأخذه بما هو ليس فيه ، كتضمين شكلي: لكل x ، اذا كان x مثلثاً ، عنئذ يكون x ميتاً . فمثل هذا التضمين باطل وفاسد بالطبع . بينا تقبل ، بموجب نفس الألتباس ، وبدون صعوبة التضمين سقراط هو أنسان يتضمن أن سقراط ميت . لأننا نرى فيه مجرد مثل ، في حالة خاصة ، عن قانون عام يعبّر عن نفسه بالتضمين الشكلي الذي هو ، هذه المرة ، تضمين صحيح : لكل x ، اذا كان x أنساناً ، عنئذ يكون x

وبشكل أعم ، يعتبر راسل في أساس المنطق الحديث بمعنى أنه ، بعد أبحاث بيرس ، القليلة العمق والوحدة ، وبعد المنهجيات المصطنعة من الوجهة المنطقية في

<sup>(1)</sup> The Principles of mathematics, p. 33.

<sup>(2) «</sup>Les principes des mathématiques», Rev. de métaph., 1904, p. 36-37.

جبر بوول ، وبعد الصمت الطويل الذي ران على أعمال فريج ، هو الذي فرض أعادة تنظيم المنطق وفقاً لنسق أصبح كلاسيكياً ، لأنه يتطابق مع الصلات الطبيعية الاستتباعية أو التنسيقية بين مختلف أجزائه . وعلى نحو ما ، أملى راسل أسلوب المنطق بألزامه تبني الكتابة الرمزية والعرض البدهي معاً ، وفقاً للمثال المأخوذ ، أو في كل حال بألزامه تبني طريقة بناء وعرض تتجاوب مع مستلزمات الدقة الشكلية .

أخيراً لا يجوز أن نسى ، على الرغم من ظهور الأمر ثانوياً ، أن الكتابة الرمزية عند راسل أصبحت هي اللغة المشتركة بين علماء المنطق . ويمكن القول أن هذه كانت هي اللغة الأم عند علماء المنطق لأنهم في المباديء الجديدة تعلموا المنطق الجديد . أذن كلهم يجيدون قراءته ، حتى أولئك الذين سيفضلون فيا بعد ، أن يكتبوه على نحو مختلف . ولأدراك أهمية هذا الحدث ، فنتذكر ، في مختلف العلوم علم الجبر في القرن السابع عشر ، والكيمياء في القرن التاسع عشر ـ كيف أن تقدما حاساً قد تحقق عندما تأسست من رمزية كانت مواصفاتها تفرضها ، من داخل كل علم ، كلغة مشتركة بين جميع أولئك الذين يتعاطونه .

## 5 - على هامش أو في خطى المباديء الرياضية

أن الدور التأسيسي الذي أضطلع به راسل ، وأهمية المباديء الرياضية ، لا يجوز أن يحولا دون تذكرنا أن المنطق الرمزي كان في السنوات الأولى من هذا القرن ، قد شهد بعض التطورات المستقلة نسبياً . ومثال ذلك أن جوزياه رويس القرن ، قد شهد بعض التطورات المستقلة نسبياً . ومثال ذلك أن جوزياه رويس على علاقة مماثلة شكلياً للعلاقة الهندسية « بين » ( وضع وسيط ) ، حيث ، بتثبيت على علاقة مماثلة شكلياً للعلاقة المندسية « تسبق » : p - p - p = p ( p - p - p = p كأصل ) . ومتاز هذه العلاقة بطابع عام جداً ، يسود التأويلات الهندسية والمنطقية . « حيثا ومتاز هذه العلاقة بطابع عام جداً ، يسود التأويلات الهندسية والمنطقية . « حيثا يكون الأمر متعلقاً بسلسلة متواصلة الخط ، وحيثا يجري أستعال أصل يكون الأمر متعلقاً بسلسلة متواصلة الخط ، وحيثا يجري أستعال أصل الإحداثيّات ، حيثا يكون هناك سبب ومُسبّب ، أساس ونتيجة ، توجه في المكان أو توجيه نزعة في الزمان ، تكون العلاقات الثنائية غير المتوازية الداخلة في ذلك ،

تكون متهاهية جوهرياً مع العلاقات المرموز اليها هنا بـ ٩٠ < ١٠٠٠ ١٠٠٠ و و و و العلاقة علم التعرف ، الى علاقات التضمين بين القضايا . كذلك ليست هذه العلاقة الشكلية هي الأعم . أن رويس يبنى نظاماً يسودها ، مقدماً نمطاً معيناً تخرج منه ، بطريق التجنّب ، أنساق تابعة ، ونجد فيه ، فيا نجد ، النسق التسلسلي الأنف الذكر . وكان لويس يه يعتقد طوال فترة أن بيرس ورويس سينشئان مدرسة منطقية أميركية ذات أسلوب أصيل ، متميزة في آن عن الأسلوب الأيطالي (بيانو) وعن الأسلوب الأنكليزي ( راسل ) . ففي الحقيقة ، سرعان ما شهد المنطق في الولايات المتحدة أزدهاراً عجيباً سيضع هذا البلد على رأس حركة لوجيستيكية حديثة ؛ لكن المتحدة أزدهاراً عجيباً سيضع هذا البلد على رأس حركة لوجيستيكية حديثة ؛ لكن عا لا شك فيه أن هذه المدرسة الأميركية ـ المتعززة من جهة أخرى بعدد من المهاجرين من أوروبا الوسطى ، وبعضهم من الدرجة الأولى مثل تارسكي ، كارناب ، غوديل ـ قد تطورت في أمتداد المنطق الرياضي عند بيانو وراسل ، أكثر مما تطورت في الأتجاه الذي سار فيه رويس .

وفي بلد آخر ، حتى قبل أن يصبح أمةً مستقلّة ، تأسست وقتئذ مدرسة منطقية ساطعة ، سيزداد ظهور أهميتها ، على الرغم من صعوبة اللغة البولونية التي وضعت فيها نشراتها . بالنسبة الى الحقبة التي سبقت الحرب العالمية الأولى ، كان الأسهاد البارزان هما جان لوكاسيوفيت العرب العالمية الأولى ، كان الأسهاد ستانيسلاف لسنيوفسكي S. Lesniewski (1939 - 1878) ، اللذان كانا يعلّمان في ستانيسلاف لسنيوفسكي للاقتمان في الماكن أخرى ، تكوينا جامعة لوو Wow . وكان تكوينها بخلاف ما حدث في أماكن أخرى ، تكويناً فلسفياً وليس رياضياً ؛ ولم يريدا أن يصبحا مجرد حاسبات ، وذلك على الرغم من تجويدهما لتقنيات الحساب ، فأظهرا تحفظات تجاه شكلانية فارغة . وأما أعمالهما الرئيسية فلن تظهر الا بعد الحرب ؛ فقد كاناً يعلمان آنذاك في العاصمة البولونية الرئيسية فلن تظهر الا بعد الحرب ؛ فقد كاناً يعلمان آنذاك في العاصمة البولونية

<sup>1)</sup> The relation of the principles of logic to the foundations of geometry, trans. Amer math, Soc., 1905, p. 381; cité par Lewis, Survey, p. 367.

<sup>(2) «</sup>La logique et la méthode mathématique», Rev. de métaph., oct.- déc. 1922, p. 463, et 468-469.

حيث شكّلا ، مع تارسكي ، نواة ما سيسمى بمدرسة فرصوفيان . وفي مرحلة ما بين الحربين شهدت المدرسة البولونية كامل أزدهارها . لكن لوكاسيوفيتز ، كان منذ 1910 ، يدعو الى تجديد المنطق وذلك بتوسيع المنطق الأرسطوطاليسي على نحو مماثل لما فعله لوباتشفسكي المنطق الدموني المانسبة الى الهندسة الأقليدية . وبعد فترة من العداء الصريح تجاه المنطق الرمزي ، بدأ لسنيوفسكي بوضع نظرية عامة عن الأغراض ، ستؤدي الى نظام منطقي أصيل ، قادر على أن يكون أساساً للرياضيات . ولا يجوز أساءة فهم كلمة أنطولوجيا Ontologie التي يدل بها على ذلك : فهي مختارة بالأستناد الى فعل الكون etre ، المنظور اليه كوصلة أساسية . وهذه « الأنطول وجيا » ، المسبوقة بحساب قضايا ، ستمتد من خلال نظرية الأصناف ونظرية المجاميع . كل هذا كان ينمو في المرحلة التي يتناولها هذا الفصل .

واذا عدنا الآن الى لوجيستيك راسل ، يتوجب علينا أن نشير ، خلال السنوات التي تلت عرضه في الجزء الأول من كتابه المباديء ، الى بعض النتائج المتعلقة بالبدهنة . أن المثال في عرض بدهاني ، هو الخفض لأدنى حد لعدد الأطراف والقضايا الأولى ، والحال ، فأن حساب القضايا كان يستلزم عند راسل ، كها عند فزيج ، طرفين أولين ، النفي من جهة ، وأحدى الواصلات الثنائية من جهة ثانية : قضمين عند هذا وتعاند عند ذاك . ونعرف أنه كان يمكن أن نختار كطرف أول مثنوياً من هذا النوع أو ذاك ، كالتلازم مثلاً لكن كان يجب دائماً جمعه مع نقيضه . والحال ، فقد ادرك شيفر Sheffer عام 1913 أنه يمكن الأستغناء عن النفي كطرف بدائي ، وأنه يكفي مثنوي واحد كأساس للحساب ، ذلك الذي سيرمز اليه بعارضة عمودية ، والذي يتوافق في اللغة مع تعبير لا . . . لا . . . . وأننا نذكر أن بيرس كان من جهته قد أجرى ملاحظة عاثلة مع عائلة مع عدم التوافق . وهذان كان من جهته قد أجرى ملاحظة عاثلة مع المواهدن يوبالأستناد الى هذه الأكتشافات الواصلان يسميّان ، عموماً ، واصلين شيفر يين . وبالأستناد الى هذه الأكتشافات

<sup>(1)</sup> Cf. T. KOTARBINSKI, «La Logique en Pologne», La philosophic au milieu du XX<sup>e</sup> siécle, vol. I, Florence, la nuova Italia editrice, 1961, p. 45-52.

توصل نيكود Nicod ، سنة 1917 ، الى بناء مسلَّمة لا تستعين الا بعدم التوافق أو تكفي وحدها لأسناد كل حساب القضايا . وبعد ذلك بقليل ، سيتم بناء مسلَّمة أبسط يمكن أستخلاص مسلمة نيكود منها . والفائدة النظرية لهذه الحصريات واضحة ، حتى بالنسبة الى تركيب مسلمات كهذه وأستعمال غير المناسب كما هو شائع . أما منظومتا راسل وفريج ذاتها ، فقد ثبت بالنسبة لمنظومة راسل أن أحدى مسلماتها ، نعني بالنسبة الى منظومة فريج أنه يمكن خفض مسلماته الست الى منظومة .

أن هذه الأكتشافات الأخيرة تدخل في سياق الأبحاث ، من النمط الميتالوجيكي التي سرعان ما أصبحت قريناً ملازماً لكل بناء بدهي . فلا نكتفي بالنسبة الى هذا البناء ، بهذا النوع من التوكيد التجريبي الذي يقدمه نجاحه من خلال النتائج المنتظرة منه ؛ بل نطلب البرهان على أنه بناء راسخ فعلاً ، أي أنه لا توجد صيغة منظومة جاهزة تكون قابلة لأن يشتق من مسلماتها في آن ، ذاتها ونقيضها ، وتكون كاملة اذا أمكن ، أي لا توجد صيغة منظومة جاهزة تكون غير قابلة لأن يشتق من مسلماتها ، لا ذاتها ولا نقيضها . وسوف تتطور هذه الأبحاث خاصة بعد 1920 . وهكذا فأن بوست Post سيبرهن (1921 ) على أن حساب القضايا في المباديء هو في آن راسخ وكامل ؛ وسوف يبرهن هيلبرت وأكرمان (1928 ) على رسوخ حساب للحمولات من النسق الأول ، ويبرهن بوسث (1921 ) وغوديل (1930 ) على المحمولات من النسق الأول ، ويبرهن بوسث (1921 ) وغوديل (1930 ) على كماله . وهناك تساؤل أيضاً عن أستقلال مختلف المسلّمات في منظومة واحدة أي عن أمتناع أشتقاق أحداها من الأخرى . ويمكن لهذه المحاولة ان تفشل بمعنى أننا نصل فعلا الى أشتقاق ؛ في هذه الحالة يكون لأفشال زعم الأستقلال مقابله من النجاح ، وبدلك كمال المنظومة الأولى .

وأخيراً لا بد من الأشارة الى أن رمزية المبلديء ستشهد بالتالي ، كها يحدث في كل لغة ، تحولات شتى . وبعضها لن يطال سوى بعض تفاصيل الكتابة : هذا هو الحال بالنسبة الى رمزية هيلبرت التي يمكنها أن تكون ، بالمقارنة مع لغة راسل ، كنوع من اللهجة العامة . وبعضها ستكون إضافات يتطلبها توسيع الحقل المكتشف ؛ مثال ذلك ، أن الرموز ، أبتداءً من لويس ، صارت تستدعيها حاجات

المنطق الجهوي . وفي حالات أخرى سنكون فعلاً أمام لغة جليدة ، لأن منظومة المفاهيم الأساسية قد تبدأت كلياً ، بحيث أن الأفكار الرئيسية الواجب ترميزها لم تعد هي ذاتها : ومثال ذلك المنطق التركيبي عند Schönfinkel ومنطق لوكاسيوفيتز هو الوحيد الذي كان يمكن النظر اليه كمنافس لمنطق راسل . وبمتاز عنه بسهتين : الأولى أنه لا يستعين برموز أخرى سوى الحروف ، الأمر الدي ييسر طبعها بسهولة ؛ والثانية هي أن نسق الرموز متبدل في الصياغات ، الذي يعوق دون شك مجانية نسق الخطاب المألوف ، ولكنه يساعد على الغاء كل تدوين . فقد كان أستعاله محصوراً ، أولاً ، في نطاق المناطقة البولونيين ، ثم أمتد الى الأوساط الانكلو ـ سكسونية ، وصار اليوم شائعاً جداً ، بحيث أنه يتوجب على كل منطقي أن يكون ذا لغتين . ولكن كل هذه التعديلات لن تحدث الا رويداً رويداً ، وهي يكون ذا لغتين . ولكن كل هذه التعديلات لن تحدث الا رويداً رويداً ، وهي تتجاوز نطاق هذه الدراسة التاريخية ؛ فنكتفي هنا بذكرهان .

## 6\_ تطورات لاحقة

إن اللوجيستيك الكلاسيكي هو منطق رياضي ، وهو كذلك في عدة معاني يلزمنا تمييزها مجدداً . 1° أن هذا المنطق ، على الرغم من تقديمه . مبدئياً ، بوصفه ذا فحوى شمولي ، فقد جرى تكوينه وفقاً لحاجات الفكر الرياضي ؛ وبالتالي جرى أستعاله وتطبيقه حصراً لهذه الغاية . فقد طلب منه جوهرياً أن يقدم للفكر الرياضي لغة خاصة متكيفة مع مستلزمات الوضوح والدقة ؛ والوضوح والدقة اللذان كان المنطق يقدمها ، أثاراً مطولاً الشك حول أمكان أستعالها ، على نحو منتظم ومنهجي في علوم أخرى غير العلوم الموسومة بالدقيقة . 2° جرى معالجة هذا المنطق على منوال الرياضيات . حتى أنه لا يكفي القول أنه يسير كها المخندسة ، لأنه يرمي بالتحديد الى سد نواقص البرهان الرياضي . فهذه الأخيرة لم تكن ، بنظر فريج ، براهين حقيقية ، لأنه تستند الى بينة التسلسلات المنطقية ، دون تحليلها في مراحلها براهين حقيقية ، لأنه تستند الى بينة التسلسلات المنطقية ، دون تحليلها في مراحلها

<sup>(1)</sup> PARRY «A newsymbolism for the propositional calculus, Journ. Symb. Logic, sept. 1954, p. 161 et suiv.

الأولية . فمن الواضح أن المنطقي يرمي إلى أستخلاص وإعلان هذه القوانين صراحة من الأستقراء ، مقدّماً إياها بصورة نظرية أستقرائية مبدّهنة . 3° أن المنطق ، كالرياضيات ، علم بالمعنى الحصري الذي أتخذته هذه الكلمة في العصر الحديث . وهو ، في هرم العلوم ، يتجاوز مع الرياضيات كعلم عقلاني صرّف ، يعلم بحقائق موضوعية ولازمنية . فهوليس « فناً فكرياً » ولا « علماً تقعيدياً » . فلا شك أن له تطبيقاته ، كما للرياضيات تطبيقاتها ، ولكنها مع ذلك هما علمان نظريان ؛ أذ أنهما يرميان الى كشف القوانين ومعرفة تنظيمها المنهجي . 4° أخيراً لا يقف المنطق عند رسم الصورة الشكلية للأستدلال الرياضي ، فهو خليق بأن يقدم له أداته . أنه لا يتميز عن الرياضيات بشكل جوهري ، أنما هو « الجزء الأولي من الرياضيات » أو بتعبير آخر ليست هذه بشيء آخر أكثر من « منطق متطور » ال ومعه تصل معرفتنا الى أغراض مطلقة لا تتوقف على أحداث التجربة ولا على الارتجال الأنساني ، لكنها مزودة بطريقة واقعية أصلية ، ومنها تستخلص الرياضيات معناها وحقيقتها .

هذه هي الطرق التي كان اللوجيستيك يتصوّر بها ، في الأصل ، علاقاته مع الرياضيات . والحال في تطوراته اللاحقة ، التي يمكن تحديد أبتدائها منذ العام 1920 تقريباً ، ستظهر فروقات تشوه الصورة التي رسمناها ، اذا أردنا أن فيها صورة اللوجيستيك بمعناها الواسع الذي يشمل كل منطق عصرنا . عندئذ لا بد من أجراء أصلاحات تطال مختلف السهات التي نُريد بواسطتها أن نميّز اللوجيستيك ، بالمعنى الدقيق ، لوجيستيك الجيل الأول :

1° لا بد من الملاحظة أولاً بأتساع مجال المنطق الجديد ، وهذا لا يتعارض مع مقاصد مؤسسيه . فقد أنطلق من الرياضيات ووسع مملكته تدريجياً لتشمل كل العلوم : أولاً العلم المتريّضة الى أعلى الدرجات كالفيزياء (١) ، وأيضاً العلموم

<sup>(1)</sup> Russell, Rev. de Métophi., 1911, p. 290; Frege, Fondements, 87.

<sup>(2)</sup> P. Destouches-Février, la structure des théories physiques, Paris, P. U. F. 1951; J. Ulimo,

<sup>«</sup>Physique et Axiomatique», Rev. de Métaph., 1944, p. 126-138.

الأخرى كالبيولوجيا ( علم الحياة ) وعلم النفس . أنه يمثل ، الى جانب فيزيولوجيا الأعصاب ونظرية الدورات الكهربائية ، كعلم أساسي لبناء السوبر نيتيك ؛ ويتكرَّس على هذا النحو بنظر أولئك اللذين يحكمون على العلم باستعمالاته التطبيقية ، لأنه صار الآن ، مع بناء وأستعمال الحاسبات الألكتـرونية الكبـرى ، مساعداً ضرورياً للتقنيات الدقيقة . وعلى صعيد النظرية المنطقية الصرِّف نلاحظ من جهة ثانية محاولات ترمي الى توسيع وتطويع الأداة اللوجيستيكية ، التى من أهمها بدون شك المحاولة الرامية الى تكوين منطق « ديونتي Déontique » . حسب تراث المنطق القديم ، كان المنطق الجديد قد أنحصر أولاً ـ الأمر الذي كان يكفي أحتياجات الخطاب الرياضي ـ في دراسة الأقوال التصريحية وحدها . وهو يحـاول الآن إغناء لغته على نحو يمكنُّه من التعبير عن أقوال أمرية أو قاعدًّية ، بأستخلاص القواعد الخاصة التي يجب أن يخضع لها أستعمال هذه الأقوال ، بحيث يمكن أن تخضع بدورها للحساب اللوجيستيكي . وهنا أيضاً الأستعمالات التطبيقية ممكنة . فنذكر أن ليبنيتز أحب أن يقارن ، من وجهة الدقة المنطقية ، بين أستدلالات الفقهاء وأستدلالات الرياضيين . وتجرى الآن محاولة من الفقهاء للحـاق بالـرياضيين ، وذلك ببناء ما يسمى « المنطق الحقوقي » \_ أو أذا كان هذا التعبير يبـدو مرفوضاً ، بأعادة تنظيم لغة الحقوق على نحو يجعلها تتقبل الترميز والحساب اللوجيستيكي() . وهكذا ينزع المنطق المعاصر إلى أن يغدو في الواقع ما لم ينقطع أبداً عن كونهِ مبدئياً: وهو منطق عام وليس فقط ، أو جوهرياً ، لغة ذات أستعمال رياضي .

2° حول النقطة الثانية نشهد أيضاً ، أن لم يكن ، توسيعاً للحقل اللوجيستيكي ، فعلى الأقل تقدماً في الطريق الذي سلكه عندما تبنى ، على النموذج الرياضي ، شكل نظرية أستنتاجية بدهانية . ومع ذلك هناك فرق جوهري قائم : فبينا أصبحت الرياضيات المبدهنة بنيةً فارغة ، شكلاً صرّفاً ، كان المنطق المبدهن يحتفظ بمعناه الخاص ، مستنداً إلى مفاهيم وقضايا كان تفرض نفسها بنفسها .

<sup>(1)</sup> G. Kalinowski, Introduction à la logique juridique, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1965.

والحال ، فأن المنطق سيجد نفسه منقاداً رويداً إلى أن يطبق على ذاته الأسلوب التقشفي الذي خضعت له الرياضيات عندما أخذت على عاتقها أن تحل محل التسلسلات الأولية الباقية فيها ، أساليب شكلية صريحة . وكها أن المنطقي أو الرياضي المشغول بالمنطق في خهاية القرن التاسع عشر ، كان يكتشف في محاولات الرياضي ، الموسومة بالدّقة ، عدداً من التسلسلات غير الصريحة والمبررة فقط بوضوحها الظاهر ، وكان يسعى لأزالة هذه الأستعانات بالحدس . بوسائل التحليل اللوجيستيكي ، كذلك فأن المنطقي في منتصف القرن العشرين لم يعد يكتفي بهذه التحليلات اللوجيستيكية الأولى التي لا تزال ، بنظره ، تترك مجالاً كبيراً جداً أمام التحليلات منطقية مزعومة . ففي المنطق أيضاً ، يجب دفع البدّهنة حتى الشكلنة .

صحيح أن العمل كان قد بدأ مع ترميز الخطاب المنطقي ومع الأدخال المنهجي لأساليب الحساب ، ولكن السير توَّقف . فقد كان يُستعان بالمنطَّق لأزالة الحـدس الرياضي ، ولكنه كان يجرى لأجل ذلك الأستناد إلى بعض الوان الحدس المنطقية الأولية . وبالواقع ، أن طريقة تطور عرض المباديء الرياضية ، لن يتهاون بشأنها أى عالم منطقي اليوم . لقد كان فريج أكثر حزماً ، لكنه لأسباب مبدئية كان يعارض فكرة شكلنة كلية . ونسرى ذلك من خلال الأنتقادات المتكررة التسى يوّجهها ، في الحقل الرياضي ، الى أولئك الذين يزعمون رد علم الحساب الى لعبة رموز منظمة ، أن تطبيق الأساليب الشكلية على الرياضيات يرمي إلى أستخلاص أساسه المنطقي على نحو أفضل ، وأرسائه على قاعدة متينة . أن الشكلانية أذا أخذت كفاية وليس كمجرد وسيلة ، تعتبر ضلالاً كبيراً . فهي تؤدي مباشرة الى الإسهانية والتوفيقية ، اللتين يضيع في أغوارهما مفهوم الحقيقة ، ومفهوم العلم معه . أن فريج يختار بين علم حساب شكلي وعلم حساب دلالي ، العلم الثانسي بشكل قاطع . وربما يصح وصف بحثه في علم الحساب بأنه شكلي ، بمعنى أنـه يطلب القيام بكل البراهين بوسائل محض منطقية ، وسائل الأيديوغرافيا ؛ لكنه يرفض أطلاقاً هذا النوع الآخر من الشكلانية التي تؤكد أن رموز الأعداد فارغة . أن الأرقام ليست مجرد أشكال ، إنها أشارات . والمقارنة المألوفة مع لعبة الشطرنج ترتد على اولئك الذين يذكرونها ، فترتيب القطع على مربعات الشطرنج لا يعبّر عن شيء ، بينا تعبّر الصيغة الحسابية عن فكرة ؛ وقواعد لعبة الشطرنج لا تسمح

بأي أستعمال خارجي ، بينا قوانين علم الحساب ذات تطبيقات لا تحصى خارج الحساب ؛ وتشكل قواعد لعبة الشطرنج نظاماً مغلقاً ، يستبعد كل إضافة ، بينا يتقبّل علم الحساب تطورات لا متناهية، . لقد لاحظ هيلبرت جيداً التعارض بين الموقفين . كتب فريج ، أنكم تقولون أنه يتبع حقيقة المسلمات التي لا تقبل التناقض الذاتي ، بينا أنا من جهتي اعتقد العكس وأقول أن المسلمات المطروحة عشوائياً عندما لا تتناقض فيا بينها ، فأنها بذلك تكون صحيحة ، وبذلك تنوجد الأغراض التي تحدُّدها . مهما يكن رأي فريج في ذلك ، فأن حركة الشكلنة يصعب أن تتوقف بعدما أنطلقت مع تطبيق الحساب المنطقي . وفي كل مجال السحيد ي محاولة للقضاء النهائي على أي أستناد الى البينة ، ولوكانت من نسق منطقي صرّف ، وللانتقال من بديهية لا تزال ساذجة ، الى بديهية شكلية علماً

وهناك ظرف خارجي سيطراً ليعزّز هذا التطلب الداخلي . فقد كان الرياضيين في السنوات الأولى من القرن العشرين ، اللذين يحيّون معارضة السجالات اللامتناهية بين الفلاسفة ، بأمن استدلالاتهم وضهانها ، قد وجدوا أنفسهم متضايقين بدورهم حين لاحظوا أنهم لم يعودوا قادرين على التفاهم فيا بينهم . ولم يكن الموضوع يدور حول تلك المعارك التي عرفوها مراراً بشأن مسائل محض رياضية ، بل صار يدور حول خلافات أعمق ، لا تقبل الحل ظاهراً ، كانت قد برزت على مستوى البيّنة المنطقية المزعومة بالذات ، بخصوص صحة هذه الطريقة من التحديد او البرهنة . أن ما هو واضح وأكيد تماماً بنظر البعض ، هو بدون معنى بنظر البعض الآخر ، والعكس بالعكس . فمسلمة الأختيار ، التي ظنZermelo بنظر البعض الآخر ، والعكس بالعكس . فمسلمة الأختيار ، التي ظن كأحدى قواعد بدهنته للمجاميع ، رفضها أنه يمكنه الأستناد اليها بسبب جلائها ، كأحدى قواعد بدهنته للمجاميع ، رفضها آخرون بأعتبارها غير معقولة . لقد شك الحدسانيّون بالشرعية اللامشروطة الكبرهان بالأمتناع ، وبالصحة الكلية للمباديء المنطقية الأساسية مثل مباديء الثالث المرفوع والنفي المضاعف ، بينا ظلت براهينهم مغلقة في وجه الرياضيين الآخرين .

<sup>(1)</sup> Grundgesetze der Arithmetik, vol. II, 86-137.

<sup>(2)</sup> Cité par Bochenski, F. L., p. 341.

وسوف يتساءل أحدهم الله أمام وضع فاضح كهذا ، عها إذا كان لا يوجد فروق ، من النمط الفيزيولوجي ، بين الأدمغة البشرية التي تجعل الرياضيين أصماء عن استدلالات الآخرين . أمام وضع كهذا ، يكون الحل الوحيد في الطلب الى كل واحد بأن يصرّح بكل القواعد التي ينوي أستعها لها ، وأن يكتبها أسود على أبيض . وهذا الأمر في غياب منطق معترف به عالمياً ، لا يمكنه أن يتم الا بحصر هذا المنطق الخاص في قواعد للحساب بالأشارات . وهكذا فقط يمكننا أن نراقب موضوعياً أذا كان الكاتب يتابع بدقة ، في مساراته ، قواعد اللعبة التي أقترحها بنفسه ، تاركين خارج التساؤل ، مؤقتاً على الأقل ، كل نقاش حول قيمة هذا النظام بالذات .

إن هذه الأسباب مجتمعة تفسّر أن تطور الشكلنة قد تجاوز باكراً المرحلة التي توقف عندها اللوجيستيك الأول .

<sup>0</sup> لكن بينا كانت متطلبات الدقة والموضوعية المتزايدة تعكس شكلة البديهيات من الرياضيات على المنطق ، مشددة بذلك على التشابه بين العلمين وكافلة تواصلها بحيث أنها تضفي الغموض على المكان الذي يحدث فيه الأنتقال من هذا العلم الى ذلك ، كان أهتام المناطقة ينصب على طرق أخرى لتمثل المنطق وعرضه ، حيث يتوقف التراتب البديهي . فنرى أولاً بخصوص حساب القضايا أنتشار أستعال جداول الحقيقة أو شبكات الحقيقة ، على منوال وأيتجنستاين وبوست ، تلك جداول التي كان قد أستعملها عَرضاً بيرس وفريج . هنا ، لا ننشغل بخفض متدن الى المفاهيم والقضايا الأولى ، فالنفي والواصلات ما بين القضايا لم تعد محددة فيها ، ضمناً وتضامناً ، باستعمالها في نظام مسلمات ، ولكنها ، صراحة وفردياً ، فيها ، ضمناً وتضامناً ، باستعمالها في نظام مسلمات ، ولكنها ، صراحة وفردياً ، التركيب ، يجري بناء الجدول التوسعي لـ 16 واصلة عمكنة نظرياً بين القضيتين. ولام ، ويشار بالنسبة الى كل منها ، مع تصور التراكيب الأربعة الممكنة للصحيح

<sup>(1)</sup> J. Hadamard, dans sa préface au livre de F. Gonseth, les Fondements des mathématiques, Paris, Blanchard, 1926, p. Vi-Vii,

والباطل في قضيتين ، الى قضايا هذه التراكيب الصحيحة وتلك التي لا تكون صحيحة . وهذا يعني منهجة طريقة فيلون الميغاري المميزة للتضمين ، بتعميمها ؛ وهذا الأمر كان بيرس يعيه تماماً . هناك فضل كبير لهذا العرض وهو أنه يوفر طريقة تقرير ، وجذا الأستعال كان تجديد ويتغنشتاين وبوست . ويمكن بالتالي أستعال هذه الجداول لكي نعرف ، على نحو مباشر يعفينا من اللجوء الى سلسلة براهين طويلة نسبياً ، اذا كانت صيغة حسابية معطاة هي قانون منطقي أم لا . وستظهر عدة مناهج لذلك ، ذات سمة مشتركة وهي أنها أساليب شبه آلية ، لا تستوجب أي جهد إبداعي . وهذا فضل يقابله عائق معين ، هو ترك القوانين ذاتها غير متناظمة فيا بينها . وبعد ذلك بقليل سوف تقدم « الأشكال العادية » لهيلبرت منهجاً تقريرياً أعمى ومباشراً ، ولو بطريقة نحتلفة .

اذن تسمح جداول الحقيقة بأجراء حساب قضايا دونما حاجة الى الأستعانة بالمسلمات. ونصل بطرق أخرى الى بناء منظومات منطقة بدون مسلمات، تتجاوز هذه المرة حساب القضايا لتشمل حساب الوظائف. فقد كانت المسلمات قد ظهرت أولاً ضرورية لتقديم التبرير النظري لمهارسة الأستدلال الأستنتاجي. غير أنها لم تكن كافية لتبرير هذه المهارسة. لأنه كان يلزم، للتمكن من أستعهالها، إلحاق بعض القواعد بها، التي لا تقبل الخفض الى مسلمات، لا سيا قاعدة الفصل. واذا أستطعنا توفير أستعها ها مئلاً أستعهال قاعدة الإيدال، مقترحين مخططات مسلمات بدلاً من المسلمات، كها صار الأمر شائعاً منذج. فون نيومان - فلا بد على كل حال من بعض القواعد للتدليل على الأستعهال الذي يمكننا ممارسته في القضايا النظرية. أن الحساب هو شكل نشاطي يفترض بعض التوجيهات والتعاليم. وفي هذه أن الحساب هو شكل نشاطي يفترض بعض التوجيهات والتعاليم. وفي هذه نكتفي بصوغ قواعدها ؟ أن الأستعانة بالمسلمات يُفسر في تصوّر مطلقي للمنطق: نكتفي بصوغ قواعدها ؟ أن الأستعانة بالمسلمات يُفسر في تصوّر مطلقي للمنطق: فقد كان من المفروض بها أن تقدّم هذه الحقائق الأولى التي سيرتكز عليها كل شيء. وسيبطل ظهور هذه الشرط بمثل هذه الحقائق الأولى التي سيرتكز عليها كل شيء. المنطقية . الأرتجال مقابل الأرتجال ، وطرح القواعد مباشرة والوقوف عندها ، المنطقية . الأرتجال مقابل الأرتجال ، وطرح القواعد مباشرة والوقوف عندها ،

مثلاً ، بدلاً من الأعلام ، أولاً في لغة الحساب ذاتها ، بالقانون p.p = q: = q ، ثم

قرنه ، في تقعيد اللغة ، بقاعدة الفصل التي تأذن بطرح النتيجة بمعزل عن مقدماتها ، فأننا سنكتب القاعدة :

## $\frac{P,P\supset Q}{Q}$

وهكذا أنشأ غنتزن Gentzen وسواه في نفس الوقت أو بعده ، وبطرق مختلفة \_ ، د حساب المتتاليات ، الذي يمتاز ، علاوة على بساطته الكبرى وائتلافه ، بفضله على العرض البديهي بتكثيف محاولات الفكر الذي يعقل ويحكم ، وبتكوين منهج أستنتاج وأستقراء . ومهما صارت هذه التقنية شكلية ودقيقة ، بالمقارنة مع تقنية المنطق القديم ، فأنها لا تقل عنها معالجة للمنطق بواسطة الحساب ، بوصفه « فن تفكير » .

<sup>0</sup> أخيراً الحصر المنطقاني ، ومعه المطلقية المنطقية التي كان يقوم عليها ، توقّفاً عن الأرتباط بتطور اللوجيستيك . فمنذ البداية كان حصر الرياضيات في المنطق قد أصطدم بمقاومات شديدة من جانب الرياضيين . ولكن في أغلب الأحيان كان أولئك الأخصام معارضين ، في الوقت نفسه ، للمنطق الجديد ، أو أنهم كانوا على الأقل غرباء عنه . وأننا نذكر السجالات ، في مطلع القرن ، بين راسل وبوانكاريه الأقل غرباء عنه . وأننا نذكر السجالات ، في مطلع القرن ، بين راسل وبوانكارية Poincaré . وكانت في هولندا قد ولدت وأنتشرت وتعاظمت الحدسانية البرورية غريبة ، وتقول ليس للرياضي أن يخضع ، عهاهة ، لقواعد منطقية عامة موضوعة من قبل وجاهزة نهائياً ، ولكن في كل حالة ملموسة يجب على الحدس أن يصدر حكمه في نهاية الأمر . فهو حدس أصيل ومتكيّف بنوع خاص مع المسألة . وهناك أخير ون ، مثل زرملو كانوا يصرّون على حل أزمة الأساس ، وذلك بجعل الرياضيات البدهانية ترتكز على بيّنة المسلمات المحض رياضية . ولكن بقدر ما

<sup>(1)</sup> Cf. R. Feys; les méthodes récentes de dédaction naturelle, Rev. philos. de Louvain, 1946, p. 74-103 et 237-270.

نتقدم ، سنرى أن معارضي المنطقانية هؤلاء سينجرون شيئاً فشيئاً ، ودفاعاً عن موقفهم بالذات ، الى الأخذ بمنهج أخصامهم ، وللمساهمة بذلك في الحركة اللوجيستيكية . أن هيلبرت يحاول تأمين أساس رياضي بدهي بطريق منطقي صرف ، وذلك بالبرهان على لا تناقض نظام مسلماته ، المعتبر حصراً ، بقطع النظر عن كل ما يمكن أن يعنيه للرياضي ، المعتبر في الشكل التصويري الذي يأخذه على الورق عندما نعبر عنه في لغة المنطق الرمزي . وأن هيوتنغ Heyting ، لكي يواجه تحدي أولئك الذين كانوا يشتبهون بالحدساني فيتهمونه بالتهرب من المساجلة الى حدس غير قابل للرقابة ، آل به الأمر الى توضيح مكامن التايز عن اللوجيستيك حدس غير قابل للرقابة ، آل به الأمر الى توضيح مكامن التايز عن اللوجيستيك الكلاسيكي ، فصر وفسر ما هو المنطق الذي تنطبق عليه أستدلالات الرياضيات الحدسانية . أخيراً تحرّر أذن اللوجيستيك من اتحاده الأولي مع الأطروحة المنطقانية ، وبوجه أعم أصبح محايداً بالنسبة إلى شتمي المواقف العقائدية من أساس الرياضيات .

هناك وقائع أخرى أسهمت في فك الارتباط الذي كان قائماً بين اللوجيستيك الناشيء والمطلقية المنطقية وواقعية الجواهر . كان ويتجنشتاين في كتابه Tractatus الناشيء والمطلقية المنطقانية ، حين تبنى نقيضها عاماً . فبدلاً من معالجة الفراغ في الرياضيات البدهاني معطياً أيّاه مضموناً منطقياً ، كان بالعكس قد أفرغ المنطق من كل مادة ، ليخفضه الى مجرد شكل . أن قضايا المنطق هي « لَغُو » ، ليس بدون معنى حقاً ،لكنه بدون أي مضمون . فلم يعد ثمة المنطق هي « لَغُو » ، ليس بدون معنى حقاً ،لكنه بدون أي مضمون . فلم يعد ثمة أي : لا شيء » كما كان يفهمها راسل . « كل قضايا المنطق تعني ذات الشيء ، أي : لا شيء » (2) . ومع ذلك كان ويتجنشتاين يصر على أعتبار هذا اللغة ، تحصيل الحاصل ، صحيحاً في المطلق ؛ فسمة اللغو أو غيرها التي يتسم بها قول ما ، تنتمي البه بشكل ثابت ، والحال ، بينا كان يظهر كتاب Tractatus ، كانت تظهر المنطقيات الجديدة التي ، المنطقيات الجديدة التي ، المقارنة مع اللوجيستيتك الذي سنسميه الآن «كلاسيكياً » ، لا تختلف عنه فقط بالمقارنة مع اللوجيستيتك الذي سنسميه الآن «كلاسيكياً » ، لا تختلف عنه فقط بالمقارنة مع اللوجيستيتك الذي سنسميه الآن «كلاسيكياً » ، لا تختلف عنه فقط بالمقارنة مع اللوجيستيتك الذي سنسميه الآن «كلاسيكياً » ، لا تختلف عنه فقط بالمقارنة مع اللوجيستيتك الذي سنسميه الآن «كلاسيكياً » ، لا تختلف عنه فقط بالمقارنة مع اللوجيستيتك الذي سنسميه الآن «كلاسيكياً » ، لا تختلف عنه فقط

<sup>(1)</sup> Annaleu der Naturphilosophie, Leipzig 1921.

<sup>(2)</sup> Tractatus, pr. 5. 43.

بتوزيع آخر لقضاياها بين المسلمات والمصادرات ، بل تختلف عنه أيضاً بأسقاط هذه القضية أو تلك ، وكان لتكاثر هذه المنطقيات ﴿ غيرِ الكلاسيكية ﴾ إثرٌ في إحداث ثورة أبيستمولوجية ، في مجال المنطق ، يمكن مقارنتها بالثورة التي كانــت ، قبــل قرن ، قد حدَّدت في الميدان الرياضي ظهور الهندسيُّـات الأولى غــر الأقليدية ، وذلك بضرب كل قضاياها الخاصة بالنسبية . وكها أنَّ الخاصية في قضية هندسية لقبىول البرهان كمصادرة تتوقف نظام المسلمات الذي نختارً ، كذلك هـو الأمر بالنسبة الى قضية منطقية : لغو في هذا النظام ، وغيـر لغـو في ذاك . وأن أختيار النظام عمل حر ، مع تحفظ واحد هو أن لا يكون متناقضاً ، أي لا يسمح أبداً بالبرهان في أن على قضية وعلى نفس القضية المتعيَّنة بالنفسي هكذا يطسرح كارناب Carnap مبدأ التسامح في النحو: « قضيتنا ليس في أملاء المحظورات بالوصول الى توافقات . . . فلا أخلاقية في المنطق . كل واحد حرٌ في بناء منطقه على ـ مزاجه ، أي بناء شكل لغته الخاص ١٠٠٠ . من هنا تبدل عميق في مفهوم المنطبق سيعرب عنه كارناب بقوله أن نظاماً منطقياً ليس نظرية ولكنه لغة أى نظام أشارات مع قواعد أستعها لها يه يه الله عنه المعلقية وأساسها الواقعي ، فلم تعد تفرض نفسها على المنطقي كمعتقدات . لقد توافق المنطق مع فلسفة إسهانية ونسبيّة (٥) . وهذه الفلسفة تظهر من وجهة ثانية كمحصلة طبيعية لأبدال الأستدلال الحدسي نسبياً بحساب أعمى يقوم على الإشارات . وأن الدعوة الى قطع النظر عن معنى الإشارات لم تكن الاّ دعوة عابرة ، ولكن سرعـان ما ستظهـر المحاولـة للوقـوف عندها ، ولنسيان كل الباقي ، بعد طرح المصطلح الأساسي وقواعد النحو التي تتحكم بتركيب الرموز وأستعالها ، وذلك برد التأويلات المحتملة الى تطبيقات العلم ، الغريبة عن العلم المحض ، أن المفهوم شبه التلاعبي للرياضيات ، القائم على المقارنة مع لعبة الشطرنج ، وهو مفهوم حاول فريج تدميره من خلال الأطروحة المنطقانية المستندة الى مصادر المنطق الجديد ، ها هو قد عاد الآن الى الظهور على

<sup>(1)</sup> Logishe Sgntax der Sprache, Vienne 1934, 17; trad. angl. Londres Kegan Paule 1937.

<sup>(2)</sup> Finfuhrumg in die Symbolische logik, Vienne, Springer, 1954, p. 1.

<sup>(3)</sup> Cf. L. Rougier, «La relativité de la logique» Rév. de Métaphe., juillet, 1940 p. 305-330.

مستوى المنطق ذاته . حقاً ، أنه لا يزال بعيداً عن حيازة أجماع المناطقة . ولكن الربط بين اللوجيستيك وبين مختلف الأطر وحات المنطقانية قد أنقطع على الأقل . وتوسَّعت الشبكيَّة ، وصار المنطقي ، دون الكلام على المواقف الوسيطة ، يملك الخيار الآن بين « الأفلاطونية » والإسمانية . وفي منتصف القرن هذا يمكن لإسمي شورش Church وكوين Quine أنْ يفيدا في الرمز الى هذا الموقف الذي سيتميز به المنطق من الآن فصاعداً .

## الفصلُ الثاني عشر

نظرة الى نصف القرن الأخير

كلما أقتربنا من الحاضر ، لا بد للنسق الأعتقادي من الحلول محل النسق التاريخي . أن أستعراض لوحة المنطق المعاصر ، سيكون موضوع بحث في المنطق . وبالتالي سوف نكتفي هنا ، بالتذكير الوجيز بالسهات الرئيسية التي تميّز المنطق كما يتبدى لنا منذ نصف قرن ، عن المنطق الذي يسبقه مباشرة .

وللبدء من الخارج ، فأن الحدث الأكبر في العقود الأخيرة هو بالنسبة الى المنطق ، أرتقاؤه النهائي الى مصاف العلوم الوضعية . لقد كان في منظومة العلوم موضوعاً ، حتى ذلك الحين ، في أطرافها أو في تخومها ، مع جملة العلوم الفلسفية . أما الآن فقد أنفصل ، بدوره ، عن هذا الجذع المشترك ليصعد ، بقفزة واحدة الى قمة سلّم العلوم حيث يتجاوز حالياً مع الرياضيات . وأنه في شكله الجديد كمنطق رمزي يحظى باعتراف رسمي بوصفه أحد الفروع العلمية الكبرى : فله الكراسي الجامعية ومخصّصات الأبحاث ، ويحتل مكانة داخل عدة علوم متشابكة ، وتنتظم لأجله هيئات الدراسات وتنعقد المؤتمرات وتصدر المجلات المتخصصة . ففي غضون الثلاثينات ، كانت الولايات المتحدة الأميركية على رأس الحركة ، وجرّت في أثرها ، مع تأخر نسبي ، كل البلدان ذات الثقافة الرفيعة : فضلاً عن أوروبا بأسرها ، اليابان وأوستراليا واميركا اللاتينية ، ان في ذلك لواقعة كبرى هي في آن ذات مغزى فكرى واجتاعي بالنسبة الى تاريخ المنطق .

أذا توّغلنا ، الآن ، داخلَ هذا العلم ، سنلاحظفيه خلال الفترة الأخيرة ثلاث مستجّدات كبرى تميّزهُ عن الفترة السابقة مباشرة : الأعتراف المنهجي بهرمية اللغات ، مع تطور الأعمال من نسق التقعيد المنطقي ؛ تقدّم الشّكلنة وبناء

« منظومات شكليَّة » ؛ وأخيراً ظهور ثم تكاثر الحسابات غير الكلاسيكية . وأنه لمن الصعوبة بمكان معالجتها منفصلة ، نظراً لأن المستجدات الثلاثة متقاطعة ومتساندة .

ويظهر التساند بين المستجّدين الأولين منذ البداية ، مع كل الأعمال التي رسم هيلبرت برنامجها سنة 1917 والتي ستتواصل بنشاط في غوتينغن خلال العقد الممتد من 1920 الى 1930 . وبالتالي فأن نظريته عن البرهان تستلزم شرطين متلازمين . الأول هو ضرورة تكوين علم جديد ، فيما يتعدى السرياضيات وبـالتايز الواضـح عنها ، يأخذ منها دقة مناهجها ويختلف عنها بالتركيب ، اذ أنـه لا يعـود يتنـاول الأعداد ، المستقيات ، الخ التي هي موضوع الرياضيات الخاص ، بل يتناول ما تقوله هذه في موضوع الأعداد ، المستقيات ، النخ . وسوف يكون التقعيد الرياضي هو علم الخطاب الرياضي ـ وهو خطاب مردود ، بالطبع ، الى تعبيره الرمزي الكامل كما هو ، منذ بيانو ، حال كمل لغة رياضية صارمة ، أنما للحفاظ على سبر المستويات ، ولمجانية أصابة التقعيد اللغوي بعدوى اللغـة الموضـوعية ، فأنَّ شرطاً آخر يفرض نفسه : لا بد في مستىوى التقعيد اللغوي من نسيان كامـل للأغراض التي ترمي اليها اللغة الموضوعية ، لغة الرياضي ، فلا نأخذ منها سوى الإشارات ذاتها ، مع تراكيبها التصويرية كها تظهر على الورق . حتى أنه لا بد للتقعيد اللغوي من الَّضي أبعد مما ذهب اليه فريج ، بيانو ، راسل ، وأن ينسى أيضاً الدلالة الحدسية للرموز المنطقية الماثلة في الخطاب الرياضي المرموز بكامله ، فلا نأخذ منها سوى دورها في تكوين وتحويل العبارات . كذلك يُنظر للأستدلال الرياضي بوصفه لعبة منتظمة من الأشارات الصرُّف ، أي من الأشارات المفرغة مؤقتاً من كل محتوى ، وحيث لم يبق منها سوى الشكل وتراكيبه . أن تقنية الإشارات هذه ليست رجوعـاً الى الإسهانيَّـة ، أو على الأقــل فأن الأمــر لا يتعلُّـق بأسهانية منهجية ، لأنها لا تتعيَّنُ الا في وجهة نظر الرياضي ، وتترك كل الحرية للرياضي لكي يعطي مجدداً لرموزه مضمونها المنطقي الرياضي . وليس هنا المجال لعرض كيف أن « شكلانية » هيلبرت تصرُّ على حل مسألة أساس الرياضيات ، بطريقة مختلفة في آن عن طريقة الحدسانية والمنطقانية . أنما نريد فقط الأشارة الى كيفية تداخل مفهوم هرمية اللغات مع تطور المنظومات الشكلُّية ، منذ الأصل .

كان الأنتقال قد تمَّ بشكل طبيعي جداً من فكرة تقعيد الرياضيات الى تقعيد المنطق . ولقد أدخلت الكلمة métalogique سنة 1930 في رسالة وضعها لوكا سيوفيتز وتارسكي . صحيح ، أنه لم يفُّت التفريقُ بين الكلمة بوصفها إشارة وبين ما تشير اليه . وبدون الرجوع الى تحليلات الوسطويين بشان شتى أساليب و الأفتراض ، ، نكتفي بالماضي القريب جداً ، فنستذكر إلحاح فريج على أن نضع بين هلالين الكلمة ، الرمز ، أو التعبير ، عندما تدل على ذاتها، أو نستذكر هذه الحالة الخاصة من هرمية اللغات التي قدمتها لنا نظرية راسل عن الأنماط. ولكن التفريق الآن يجري على نحو عام ومنهجي ، ويصل الى حد الحسم الواضح ، في مجمـل الأعمال المجمعة حتى الآن حتى الأسم الإجمالي الغامض للمنطق ، بين الأعمال التي تنتمي حقاً للمنطق ، مثل بناء الحسابات ، وتلك التي تنتمي الى التقعيد المنطقي بحيث أن التقعيد يدرس هذه الحسابات نفسها كموضوع . وهكذا نحلُّ عدداً من المفارقات التي أدَّى اليها إلتباسُ المستويات . فكما أنَّ هرمية الأنماط عند راسل كانت تسمح بمجانية التعارضات الموسومة بالمنطقية ، كذلك فأن هرمية اللغات عنىد تارسكي تقوم الآن بنفس الوظيفة تجاه التعارضات الموسومة بالنحويَّة . وتستبعـد أيضاً المصاعبُ التي تثيرهما أطروحة وحدة اللغة ، ضمناً أو صراحةً . عنمد ويتجنشتاين مثلاً ، يقول : « يمكن للقضية أن تمثُّل تماماً الواقع بأسره ، لكنها لا تسطيع أن تمثل ما يجب أن يكون مشتركاً بينها وبين الواقع لكي تستطيع تمثيله ، نعني الشكل المنطقي ؛ فلكي تستطيع عميل الشكل المنطقي ، يجب أن تتمكن من وضعنا مع القضية خارج المنطق ، أي خارج العالم ١٥١٠ . ويكفي ، بشكل أبسط، أن نقف خارج اللغة الموضوعية لكي نتحدث عن تقعيد اللغة . كذلك هناك أستعدادٌ أفضل لأستبعاد تهمة الحلقة الفارغة التي غالباً ما توجه الى المنطق الجديد ، لأنه يدُّعي عرض نظرية الأستقراء بشكل أستقرائي . صحيح أن بعض المصاعب تتراجع هنا ، لكنها قد تظهر مجدداً في مستوى تقعيد اللغة ؛ لكن لا شيء سيمنع عندئذ ، لتوضيحها ، من أن نضع فرق تقعيد اللغة ، تقعيد \_ التقعيد ، وأن نجدد العملية مراراً وتكراراً حسب الضرورة . كذلك من الصحيح أيضاً في المهارسة ان

<sup>(1)</sup> Tractatus, 4, 12.

الأمور ليست ميسورة دائماً عندما لا يكون من المفترض في تقعيد اللغة أن يكون أغنى من اللغة التي يدرسها كموضوع ؛ وبالواقع لا بد أن يتمكن من أن يسمي كلمات اللغة التي يريد التكلم عليها ، بشكل أو بآخر ـ ولو بوضعها بين هلالين ، أو بتبديل الأبجدية ـ ؛ وهناك أيضاً صعوبة أخرى ، لأن المحاولة لا يمكن أجراؤها الآ أذا كان التقعيد اللغوي الأول ، ذلك الذي يؤخذ الآن كموضوع دراسة ، قد ترجم بدوره الى لغة رمزية . فعلى الأقل تكون الأعتراضات المبدئية قد أستبعدت أو أحبطت ، وتكون الطريق قد أنفتحت أمام الأبحاث .

من سات المنطق المعاصر المكانة الكبرى التي ينزع الى تخصيصها للأعمال من نمط التقعيد اللغوي والتقعيد الألسني . فهو لا يني يؤسس الحسابات الشكلية ، الا أن كل حساب يستدعي معه هذه المسائل التي تضاعفُه على صعيد التقعيد اللغوي : فنتساءَل عن خواصه الشكليَّة (الرسوخ ، الكمال ، القراريَّة) . والى هذه تنضاف المسائل الأعم التي تسود خصوصية مختلف الحسابات والتي تتناول توضيح حدود التقعيد اللغوي ذاتها ، كتحليل مفاهيم مثل مفاهيم الترادف ، والتحالل والفاعلية الخ . وأما الأفضلية المعطاة للتعبير الخاص بالتقعيد الألسني فأنه يظهر ، مثلاً ، في الميل الى التقليل ، وأخيراً الى تصفية دور المسلمات في إنطلاق المنظومات ، وذلك لرفع هذه الى مجموعة قواعد .

ويتضاعف التقعيد اللغوي ، بدوره ، وفقاً لأسلوبي درس لغة ما : أولاً المبنى حيث يصرف النظر كلياً عن معنى الإشارات ، فلا يكون إهتام بغير البنية الشكلية للخطاب ، لا سيا الاشتقاق الممكن لصيغة إنطلاقاً من صيغ أخرى وفقاً لقواعد معينة ؛ وثانياً المعنى حيث نجد مجدداً العلاقة بين الأشارات ودلالتها . وحيث نساءل عن تأويل أو تأويلات الحسابات ، وعن معنى أطراف المصطلح المنطقي والتقعيد المنطقي . وحتى لا نورد سوى مثل بسيط جداً ، فأن مفهوم التضمين هو من النسق البنيوي ، ومفهوم النتيجة من النسق الدلالي ( المعنوي ) . وكما أن الأهتام ينتقل ؛ بتأثير تارسكي ، الأهتام ينتقل ، بتأثير تارسكي ، من المبنى الى المعنى . وخير مثال على هذه الحركة نجدها في تطور كارناب الذي قاده من المبنى الى المعنى . وخير مثال على هذه الحركة نجدها في تطور كارناب الذي قاده في بضع سنوات من مبنى المنطق سنة 1944 الى مدخل المعاني سنة 1942 .

وأضاف ش . موريس الى المبنى والمعنى ، البراغمانيَّة ، لكي يهتم بعلاقـات الأشارات بالأفراد الذين يستعملونها ؛ ولكن هذا الجزء الثالث من علم المعنى لم يتطور كفاية في الواقع .

أن هذه المهايزات بين اللغة وتقعيد اللغة ، بين المبنى والمعنى ، شجعت ، بمجانية الألتباسات ، على بناء ما تسمى « المنظومات الشكلية » . ومن المناسب التشديد بشأن هذا التعبير ، على أن المفهوم المنطقــي للشــكل قد تنقَّــى تدريجياً ، بحيث أن صفة ( شكلي ؛ أخذت معاني أدق . فقد كان المنطق الكلاسيكي موسوماً بالشكلية . وبالتالي ، فأن أقواله ، منذ أن أدخل عليها أرسطو المتغيرًات ، فقدت هذا المضمون الذي كان يسمح بوصفها صحيحة أو باطلة : كل A هي B ليست قضية لكنها فقط شكل قضية . ومع حلول اللغة الرمزية حصل تقدم في تنقية الشكل: وهكذا سننتقل من المنطق الشكلي القديم الى ما يمكن تسميته منطق متشاكِل . ولكن لا بد ، في عصر اللوجيستيك أن تكون هذه المشاكلة كلية . وبعد ذلك تجري خطوة أخرى ، وعلى هذه المرحلة الثالثة تنطبق اليوم كلمة « شكلي » في عبارة « نظام شكلي » . فبنظر راسل يرمز الحرف p الى قضية ، والحرف p الى وظيفة ، ونضوة الحصان ١ الى تضمين ، الخ . أذن ليست صياغاته اللوجيستيكية أشكالاً صرّفة حقاً. فليس النص الأنكليزي لـPrincipia mathematica هو الذي له مضمون ، بل أن الصيغ الرمزية لها مضمون أيضاً على طريقتها ، حتى وأن كان هذا المضمون من النوع المنطقي وحسب . والبرهان الأفضل هو أن بعضاً منها ، تلك الصيغ المسبوقة بأشارة تقرير ، يعتبر صحيحاً : أنها أذن قضايا هي هذه ، وأنها تعلمُ بقوانين منطقية . فبينا لا تكون الحروف p, و أكثر من مجرد حروف في ُنظام شكلي ، بهذا المعنى الثالث للكلمة ، فأن الفرق الأبجدي يفيد فقط في الإشارة الى أنها ستكون ذات أدوار مختلفة ؛ ولن تكون أشارة التضمين بدورها شيئاً آخر أكثر من إشارة ، خاضعة لبعض شروط الأستعمال ، ولهذه الحروف والرموز وظيفة واحدة هي الدخول في بعض الأبنية المردَّبِّة ، وفقاً لقواعد صريحة ، فلم تعد المسألة الآن مسألة صحة أو بُطلان ، لكنها مسألة مسارات مضبوطة أو غير مضبوطة ، وبناءات مسموحة أو محظورة.

اليكم أذن كيف يظهر الآن ، نظام شكلي ١١ معين ، على نحو عام يتقبُّل متغيَّرات تفصيلية . سنضرب المثل الأسهل ، ذلك اللذي يتطابق مع الحساب البسيط للقضايا . نبدأ بطرح الأبجديّة ، أي بتقديم لائحة أشارات أولية نسمع لأنفسنا بأستعمالها . فنقسمها عادة الى ثلاث ( أحياناً أربع ) فئات : الحروف التي تضطلع بدور المتغيّرات ، والإشارات العاملة ، المجتلبة عموماً من رمزية الحساب التقليدي ، وأخيراً النقاط أو الأهلُّـة المسُّماة أحياناً بالرموز غير الصحيحة ، التي تستخدم في التقييد والتدوين . ومن ثم نشير إلى الصيغ الأولى المتشكلة جيداً ، ومنّ بعدها الى قواعد التشكيل التي ستسمح ببناء صيغ جديدة أنطلاقاً من الصيغ المتوَّفرة ؛ ويمكن أن تمثل في عداد هذه القواعد قواعدُ للحدود ؛ ونضيف اليها شرطاً ختامياً ، ننفي بواسطته من النظام كل صيغة مبنية على نحو آخر غير الطرق المسموح بهـا . وأخـيراً ، نشـير في عداد الصيغ المتشكلـة جيّـداً الى الصيّغ التـي ستعتبـر كمسلمات ، ثم نعطى القواعد الأشتقاقية التي تأذن بتحصيل صياغات جديدة أنطلاقاً من صياغات موجودة سابقاً ، وهمى المصادرات ؛ وأن مجمل المسلّمات والمصادرات يشكُّ ل إطروحات النظام ، ونضيف اليها شرطاً ختامياً نستبعدُ واسطته من عدد الأطروحات ، الصياغات التي يمكن الحصول عليها بطريقة لا تتوافق مع هذه القواعد الأشتقاقية.

لقد أخذنا مثل نظام يتكيَّف مع حساب القضايا ، لكن لا بد من أن نرى جيداً أن نظاماً كهذا ليس هو حساب القضايا ، ولا حتى نظاماً منطقياً بشكل أعم ، فهو ، بنوع ما ، يُعلي التأويلات التي يمكن أن يتقبلها ، ومن الناذج التي يمكنه أن يتجسد فيها . اذا جاز التعبير . ومع هذا النظام نكون فيها دون المنطق . صحيح أن النظام منطقي ، بمعنى أنه يشكل نظاماً ، وأنه متناسق ، أذن بالمعنى الذي نقول فيه عن لعبة الشطرنج إنها منطقية . لكنه بذاته ، ليست شيئاً آخر سوى بنية

<sup>(1)</sup> H. B. Curry, Outlines of â formalits philosophy of mathematics, Amsterdam, North Holland, publ. Co 1951, Chap. IV et suiv; R. Martin: Logique cantemporaine et formalisation, Paris, P. U. F., 1964 chap. 1 et passim.

شكلية . فنرى عند ليبنيتز وبوول وفريج وراسل ، تكون هذه الفكرة القائمة على التفريق بين النظام الشكلي الأعمى والتأويل الملموس نسبياً الذي يمكن أن يتلّقاه في المجال المنطقي ، ولكنه تفريق ملحوظ جزئياً ، وغير متحقق تماماً : لهذا ظلت حساباتهم منطقيات على الدوام . والآن ، وحتى اذا صح أن حسابات كهذه مبنية على نحو يسمح لها بأن تترجم ، في البداية وغالباً ، الى حدود منطقية ، فقد تركت خارجها الدلالات المنطقية الأوليَّة . وسوف يمكنها . بعد ذلك ، أن نكتشفها وحتى أن تتلقى أحياناً عدة تأويلات مختلفة في مجال المنطق وحده ؛ وقد يحدث أيضاً أن تتقبل معاني أخرى في مجالات أخرى ، لا سيا في مجال الرياضيات ؛ لكن الأمر سيتعلق عندئذ بتطبيقات الحساب . ونرى جيداً كيف أن هذا التفريق يتطابق مع التفريق بين المبنى والمعنى . فبناء نظام شكلي يعني أنشاء مبنى ، وتقصد نظام معيّن ستتركب بموجبه جملة من الإشارات . ولن يظهر المنطق إلا في مستوى علم معيّن ستتركب بموجبه جملة من الإشارات تفسير في الميدان المنطقي .

مع هذا البناء لمنظومات محصورة في بنية صرف ، ومع تقدم الجبر الحديث أنطلاقاً من نظرية الرمز من جهة ثانية ، نشهد اليوم طريقة معكوسة ، فبينا كان اللوجيستيك ، المستقل عن مدرسة بوول ، يضع المنطق في أساس الرياضيات ، رأينا هذه المنظومات ، كبنى ، تؤخذ الآن كمواضيع للجبر ، القادر اليوم على إبراز الطبيعة البنيوية الخاصة بكل منها . غير أن هذا لا يعني الحاق المنطق بالجبر ، لأن المنظومات ، بوصفها بنى خالصة ، متميّزة هكذا ، ليست من المنطق فعلاً . فلا يجوز أن ننسى أن النظام اذا كان متشكّلاً ، فأن المعطيات التي تحدد شروط النظام تقع ، بالنسبة إليه ، في مستوى أعلى من مستويات اللغة ، وفي مستوى حيث يكون لهذه اللغة معنى وتقدم تناسقاً منطقياً معيناً \_ وهو مستوى لا يدركه التحليل الجبري .

وعندئذ سنتساءًل اذا كنا قد دفعنا الشكلنة الى كهالها ، لا بد من خطوة إضافية مع تطبيق أساليب الترميز والتشكيل على هذا التقعيد اللغوي . ولكن سيتوجب ، لجعل الأمر معقولاً ، أن نستعين بتقعيد \_ التقعيد اللغوي ، الذي ستلجأ اليه الدلالة والتراتب المنطقي في الخطاب . وبهذا النحو لا نتخلص من الحلقة المفرغة التي تستوجبها وحدة اللغة ، الا اذا سرنا متراجعين الى اللانهاية في سلم تقعيد اللغات

اللامتناهي . اللهم الا اذا نجحنا في وقف هذا التراجع ، وفي دمج تقعيد لغوي في إحدى اللغات وبنحو معين . وهذا ما كان يؤمل الوصول اليه ، خلال زمن معين ، بالنسبة الى حالة خاصة نسبياً ، حالة المسألة الجوهرية عند هيلبرت للبرهان على عدم ـ تناقض علم الحساب . أن أسلوب « ريضنة المبنى » يقوم على جعل الرموز التقعيدية اللسانية ، والبنيوية على وجه الدّقة ، في الخطاب الحسابي تتطابق مع رموز الخطاب الحسابي ذاته ، وبحيث يمكن التعبير عن مبنى الحساب دون الخروج من لغة علم الحساب . والحال ، فأن غوديل برهن ، عام 1931 ، على أن كل نظام كاف للتعبير عن علم الحساب هو بالضرورة غير مكتمل ، وأن أحدى قضايا النظام غير القابلة للتقرير هي بالضبط تلك التي تؤكد أنّه غير متناقض .

ومحصّلة غوديل هذه، المعزَّرة بعدة نتائج أخرى متاثلة نسبياً تتبعها عن كثب الهي الحدث الأكبر في تاريخ المنطق خلال العقد الممتد من 1930 إلى 1940 الأمر الذي حدا ببعض المؤلفين الى أقامة الفصل ، هنا ، بين أسلوب اللوجيستيك الكلاسيكي وأسلوب المنطق المعاصر . وبالتالي كان لهذه المحصلة مداها العام : فهي تعني أن برهان لا تناقض النظام الشكلي ، أنطلاقاً من مستوى متواضع جداً ، يلزمه بالضرورة ، كشرط أساسي لضهان صحته ، أن يستعين بلغة أقوى وأغنى في المصادر من لغة النظام ذاته . وهكذا تظلُّ هرمية اللغات مفتوحة من الأعلى : فلا يكن للشكلنة أن تنغلق على ذاتها . وهذه محصَّلة ملموسة ، أولاً ، بوجهها المخيَّب للأمل ، بمعنى أنها تضع حداً للأمل بشكلنة تامة ، لكنها سرعان ما يعترف بوجهها الأيجابي من خلال ما تقدم من رد حاسم على مسألة كانت تهم الشكلنة بالدرجة الأولى ، وبواسطة المناهج الشكلية ذاتها .

وفضلاً عن تقدم الشكلنة وتراتب اللغة ، كان هناك مُسَتجدٌ ثالثٌ أدهش بشكل خاص أولئك الذين كانوا يتفرَّجون على حركة المنطق أعتبار من السنوات 1920 : الأنتقال من المنطق الى المنطقيات . فهذا الجمع كان فيه شيء ما مثير

<sup>(1)</sup> J. Ladrière, les limitations internes des formalismes, Louvain et Paris, Nauwelaerts et Gauthier-Villars, 1957.

للفضيحة ، يوحي بفكرة أنه كان يمكن وجود ( منطقيات بديلة ) اليس ذلك تدميراً للعقيدة الألفية بوحدة العقل البشري وبثبات مبادئه ؟ الحقيقة أن المفارقة متأتية عن حكم متسرّع قليلاً ، لا ياخذ السياق بعين الأعتبار ، فلفهم دلالة ومدى هذه الحسابات الجديدة ، لا بد من الأستذكار من جهة بأن حساباً شكلياً ليس منطقاً بذاته ، حتى وان مستعداً لقبول تفسير بحدود منطقية ، ومن ثانية بأن التبديلات التي يمكنه تقديمها للحسابات الصحيحة لم تبلغ مستوى التقعيد اللساني والتقعيد المنطقي حيث يقع الفكر الذي يبنيها . ومما لا شك فيه أن هذه التفريقات ، في الأصل، كانت هي ذاتها مقنَّعة بواقع أن الحسابات الجديدة ـ التي كانت تسمى آنذاك منطقيات \_كانت مستلهمة مباشرةً من بعض العمليات المنطقية الملموسة ، التي كانت تلتصق بها بشكل وطيد : فكان المقترح أدخال بعض أساليب المنطق العملي التي تتجاوز الحساب اللوجيستيكي الكلاسيكي المتصلب. وعندثذ لم يكن التأويل المنطقي للحساب يطرح مشكلةً ، أذْ كان مسلَّماً به لأن حسابات كهذه لم تكن الا تخطيطاً مجرِّداً لعمليات منطقِية ملموسة . لكن شيئاً فشيئاً كبرت الهوة بين الأثنين ، وتحقق أستقلال الحسابات الجديدة . وكما يقول بوشنسكي صار الأتجاه العام حالياً نحو البدء بالبناء أكثر من البدء بالتجريد . نبني النظام أولاً ، وبعد ذلك نتساءل ـ وهو سؤال يظل أحياناً بدون جواب ـ اذا كان يتقبَّل تأويلاً بحدود منطقية . ولكن عندئذ بالذات تظهر ضرورة عدم الخلط بين كثرة الحسابات وكثرة المنطقيات.

هناك مفارقات تفرض نفسها بين هذين النظامين . أولاً ، لا يجوز بالطبع أن يدخل في عدادهما الأنظمة التي تبدل فقط القاعدة البدهيَّة دون أن تبدّل مع ذلك محمل الأطروحات ، إذ أنَّ التبديل شمل فقط توزيع الأطروحات ؛ وأكثر هذه البدهيّات أنتشاراً هي بدهيَّة هيلبرت ـ أكرمان (1928) . وبالنسبة للبدهيّات الأخرى ، إليكم كيفية ترتيبها الممكنة ، .

°1 للبدء ، الأنظمة التي نتردد في وصفها « غير كلاسيكية » ، لأنها ليست على

<sup>(1)</sup> R. Blanché: Int. à la logique contemporaine, Paris, Collin, 1957; Chap. III.

الأطلاق غير قابلة للتوافق مع أطروحات اللوجيستيك الكلاسيكي ، وأنها تعالىج فقط بأساليب أخرى دراسة المنطق وعرضه . فيكون من الأفضل وصفها بأنها « نظير الكلاسيكية » أو تسميتها بالمنطقيات النظيرة . ولقد سبق أن رأينا أمثلةً عنها في المرحلة السابقة ، مع رويس ولسنيوفسكي . وإلى هذه الفئة ينتمي المنطق التركيبي عند مونفينكل وكوري (1934, 1930) ، وحساب غينتزن (1934) مع التطورات التي شهداها .

2° وبعد ذلك تأتي الأنظمة التي تحدُّ على نحوما من الحساب الكلاسيكي . ان الحسابات الجزئية تتخلى عن أستعمال بعض الأطراف الأولى ، وبالتالي تتخلى عن كل الأطروحات حيث تمثل هذه الأطراف ، أو سواها مما هو مطروح كمعادل لها . وهكذا يمكن بناء حساب قضايا على واصلة واحدة مثنوية (غير الواصلتين عند شيفر) ممتنعين عن أستعمال النفي : مثلاً حساب تضمين محض أو حساب تعادلي صرف . والمصادرات التي نحصل عليها ، هكذا ، تنتمي فعلاً الى الحساب الكلاسيكي ولكنها ليست الا جزءاً منه . والحسابات الضعيفة تتخلى بدورها عن هذه المسلمة أو تلك في الحساب الكلاسيكي . وهنا أيضاً نكتشف كل قوانين الحساب الجديد في القديم ، لأننا رفضنا فقط بعض الأمكانات دون إيجاد أمكانات جديدة ، ولكن بعض الأطروحات الكلاسيكية بطلت صحتها . وأشهر هذه المنطقيات الضعيفة هو منطق هيوتنغ (1930 ) الحدساني الذي يسقط قانون الثالث المرفوع وقانون النفي المضاعف . ويمكن أن ندفع قدماً المهجورات ، ونصل بذلك الم المنطق الأدنى لجوهانسون (1936 ) .

3° ويمكننا أن نقابل هذه المنطقيات الحصرية بتلك التي توسع حقل اللوجيستيك الكلاسيكي . وخيرُ مثال على ذلك نجده في تجدُّد المنطقيات الجهوية التي أسقطها فريج وراسل . أنها تنطلق مع منطق التضمين المحض عند لويس (1932, 1918 ) ولقد شهدت تطورات كبيرة بعد ذلك . وقد وسعت بدورها مجالها الأولي ، بدفع من ج . ه . فون رايت G.H. Von Wrighth السذي أضاف الى الكيفيات الأرسطوطاليسية الكلاسيكية ، الموسومة بالضرورة والممكنة

الخ ، الكيفيات المعلوميَّة (مؤكد ، مشكوك به ، الخ ) ، والكيفيات الألزامية والمسموحة الخ . ويمكن ان نلحق بها المنطقيات التساؤلية ومنطقيات الأزمنة (بريور ، 1957 ) .

وه أخيراً تأتي الحسابات التي تستحق أن تسمَّى حقاً غير كلاسيكيَّة ، بالمعنى القوي للنفي ، نظراً لانها لا تكتفي بحذف هذه المسلمة أو تلك كما تفعل المنطقيات الضعيفة ، ولكنها تبدل فحواها . والمسلمة المبدلة على هذا النحو هي جوهرياً مسلّمة الثالث المرفوع ، التي تحل محلها مسلّمة الرابع المرفوع ، أو بشكل عام اللامتناهي المرفوع . وبذلك نحصل على منطقيات جديدة ، ثلاثية أولاً تتقبل قيمة ثالثة بين الصحيح والباطل ، بُنيت أوائلها ، في نفس الوقت ، وبشكل مستقل ، عند لوكاسيوفيتز وبوست (1921, 1920 ) ؛ وكثارية ثانياً ، تشتمل عند اللزوم على عدد لا متناه من القيم مثل المنطق الترجيحي عند رايشنباخ (1935, 1932 ) .

ونرى جيداً كيف أن حسابات هذه الفئة الأخيرة ، وهي الأكثر تناقضاً ، قد حظيت بتشجيع من شكلنة الأنظمة التي تسمح ، في المنطلق ، بتناسي الدلالة المنطقية الحدود والأطراف وتحديد أستعما لها تقريرياً بواسطة المسلمات أو جداول الحقيقة ؛ وكيف يتبلور ، معها أيضاً ، الفصل بين البناء الشكلي والمنطق الفاعلي الذي يرئس هذا البناء في مستوى أرفع . لهذا وبدون إهمال أهمية هذه الحسابات المتنافرة ، يكون من التبسيط أن يقاس بها وحدها تقدم المنطق المعاصر .

وأخيراً ، في ختام هذه اللوحة للمنطق الحالي ، لا بد من ملاحظة دخول البُعا التاريخي في دراسات المنطق ، ويكفينا هنا أن نذكر هذا التوجه الأهتمامي الجديد لأن هذا الكتاب يقدم مثالاً عليه .

<sup>(1)</sup> G. L. Kline, «N. A. Vasilev and the development of many- Valued logics», dans le recueil Contributions to logic and methodology in honor of J. M. Bochenski, North Holland Publ. Co, 1965, p. 315-325.

## الفهرس

| ٧. |                                         |                                   | لال.   | أسته  |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|
| 4  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                   | ة      | مقدّم |
| 17 |                                         | ول : الروّاد                      | سل الأ | الفص  |
| 11 |                                         | التضمين الى التصريح               |        |       |
| 71 |                                         | لجدليونل                          | 4.     | 2     |
| 44 | • • • • • • • •                         | للاطون                            | it.    | 3     |
| ٣0 |                                         | اني : أرسطو                       | سل الث | الفص  |
| ٣٧ | • • • • • • • • • • •                   | اني : أرسطو<br>يال أرسطو المنطقية | . أع   | 1     |
| ٤٢ | •••••                                   | لقدمةلقدمة                        | J.     | 2     |
| ٤٥ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تضاد والتحول                      | Ji.    | 3     |
| 77 | •••••                                   | قیاس                              | И.     | 4     |

| <b>v4</b>   | 5 . حول تأويل القياس الأرسطوطاليسي      |
|-------------|-----------------------------------------|
|             | 6 . المنطق الجهوي                       |
| 1.4         | 7 . الأستقراء والبرهان                  |
| 111         | الفصل الثالث: ثيوفراسط                  |
| 141         | الفصل الرابع: الميغاريّـون والرواقيّـون |
| ١٣٣         | 1 . مصير المنطق الرواقي                 |
| 181         | 2 . الميغاريّـون 2                      |
| 127         | 3 . الرواقيّـون                         |
| 178         | الفصل الخامس: نهاية الأزمنة القديمة     |
| 177         | الفصل السادس: المنطق الوسيط             |
| 179         | 1 . السمات العامة للمرحلة               |
| 14          | 2 . تاریخ وجیز                          |
| <b>Y</b> ·1 | 4 . أصلاحات المنطق القديم4              |
| Y11         | 5 . مساهمات جدیدة 5                     |
| <b>77£</b>  | 6 . ريمون لول                           |
|             |                                         |

| 779         | الفصل السابع: النهضة ومطلع الأزمنة الحديثة     |
|-------------|------------------------------------------------|
| 441         | 1 . غفوة المنطق                                |
|             | 2 . منطق بور ـ رویال                           |
| <b>Y</b> 0Y | الفصل الثامن : ليبنيتز                         |
| 409         | الفصل الثامن: ليبنيتز<br>1 . موقع ليبنيتز      |
| 777         | 2 . المنطق الكلاسيكي                           |
| 448         | 3 . اللغة الشمولية الميّزة                     |
| <b>YAY</b>  | 4 . الحساب العقلاني                            |
| 444         | الفصل التاسع : مسارات<br>1 . مساهمات الرياضيين |
|             |                                                |
| 441         | 2 . من جهة الفلاسفة                            |
| 74          | الفصل العاشر: يقظة المنطق                      |
|             | 1 . بوول وجبر المنطق                           |
|             | 2 . دي مورغان ، بيرس وبدايات منطق العلاقات     |

| ٤٠٧ | الفصل الحادي عشر: عهد اللوجيستيك (المنطق الرياضي) 1 . من جبر المنطق الى المنطق الرياضي |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2 . فریج Frege                                                                         |
|     | 3 . بیانو Peano                                                                        |
|     |                                                                                        |
| ٤٦٠ | 5 . على هامش أو في خطى المباديء (Principia )                                           |
| £7£ | 6 . تطورات لاحقة                                                                       |
| £V0 | لفصل الثاني عشر: نظرة الى نصف القرن الأخير                                             |

## صدر عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر / مجد /

## • في الفلسفة

- 1 ـ تكوين العقل العلمي : غاستون بشلار ، ترجمة د . خليل أحمد خليل
  - 2 \_ مستقبل الفلسفة العربية : د . خليل أحمد خليل
- 3 \_ المنطق من أرسطو حتى راسل : ر . بلانشي ، ترجمة د . خليل أحمد خليل
  - 4 \_ السارترية : تهافت الأخلاق : د . خليل أحمد خليل
  - 5 \_ ايديولوجيا الانسان : فرنسوا شاتليه ، ترجمة د . خليل أحمد خليل
- 6 \_ الاطر الاجتاعية للمعرفة : جورج غورفيتش ، ترجمة د . خليل أحمد خليل
  - 7 \_ أصل الأخلاق وفصلها : نيتشه ، ترجمة حسن قبيسي
  - 8 \_ الشخصائية الشرق أوسطية بمفهوم رئيه حبشي : منير سغبيني
    - 9 \_ إشكالات / فلسفية : د . ملحم قربان
  - (10 \_ الواقعية السياسية \_ طبعة ثانية منقحة ومزيدة : د . ملحم قربال
  - 11 ـ الفلسفة في العصر المأسوي الاغريقي : نيتشه ، ترجمه د . سهيل الفش
    - 12 \_ الواقعية في الفن : سيدني فنكشنين ، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد
    - 13 ايديولوجيا الحرب والسلم : فرنسوا شاتليه ، ترجمة جوزيف عبد الله
      - 14 \_ ابن رشد : أعمال ندوة جامعة محمد الخامس
        - 15 ـ الداروينية : حنانمر
        - 16 الفن والجمال: د. علي شلق
      - 17 ـ جدلية الزمن : غاستون بشلار ، ترجمة د . حليل أحمد خليل
    - 18 ـ مقدمات في علم النفس : جان كوسنييه ، ترجمة د . رالف رزق الله

- 19 التحليل النفسي للولد: ف. سمير نوف ، ترجمة فؤ اد شاهين
- 20 ـ دراسات لا أنسانوية : لويس التوسير وجورج كانغلم ، ترجمـة د . سهيل القش 21 - كتاب الشفاء: لابن سينا

  - 22 ـ مقدمات في علم الاجتماع : جورج باساد ورينه لورو ، ترجمة د . هادي ربيع
    - 23 ـ المثقفون والديمقراطية : د . خليل أحمد خليل
    - 24 ـ مجتمع اللا دولة : بيار كلاستر ، ترجمة د . محمد حسين دكروب
    - 25 ـ الشجّاعة من أجل الوجود : بول تيليش ، ترجمة كامل يوسف حسين
      - 26 ـ الايديولوجية الثورية : نديم البيطار
      - 27 ـ العرق والتاريخ : لفي شتراوس ، ترجمة د . سليم حداد
    - 28 ـ السلطة والقرابة والطائفة عند موارنة لبنان : د . محمد حسين دكروب

😆 المؤسسة الجاممية الدراسات والنشر والتوزيع

الحمراء ـ شارع اميل اده ـ بناية سلام هاتف ۸۰۲۲۰۷ ـ ۸۰۲۲۲۸ ص . ب ۱۱۳/ ۱۳۱۲ پيروت ـ لبتان